





I. A

## PHYSIONOMIE HVMAINE

DE

## IEAN BAPTISTE PORTA NEAPOLITAIN.

DIVISE'E EN QUATRE LIVRES.

Enrichie de quantité de figures tirées au naturel, ou par les signes exterieure du Corps, on voit si clairement la complexion, les mœurs, & les desseins des hommes , qu'on semble penetrer iulques au plus profond de leurs Ames.

Ocuure d'une singuliere erudition, tres-viile, en tres-agreable aux Curieux de toutes fortes de condicions.

Nouvellement traduite du Latin en François par le Sieur RAVLT. Auec deux Tables tres-amples des Matieres & des Moss. PREMIERE EDITION.



ti qu'il ur quelées, ce mons, &

A ROVEN, tes da Chez IEAN & DAVID BERTHELIN, rue Iuifs, & dans la Court du Palais.

M. DC. LV. etug. Dire famil.





### ADVERTISSEMENT AV LECTEVR.



OVS les ouurages de Porta n'ayant iusques à present passé que pour merueilleux en quelque langue qu'ils ayent paru, soit en la Latine, ou pour la plus

part ils ont esté conceus, en l'Italienne, en laquelle luy-mesme il les a translatez, en l'Espagnole, Arabique & autres, ou ils ont esté traduits ; l'ay crû que celuy cy en la nostre ne passera pas pour autre, & que Porta en la version de sa Physionomie sera encor Porta, c'est à dire merucilleux, puisque ie ne luy fois que prester la langue qu'il n'avoit pas ; c'est ce me semble par là vous dire que ie m'y suis comporté sincerement & le plus fidellement qu'il m'a esté possible, sans l'auoir mutilé pour quelques difficultez qui s'y soient rencontrées, ce qui d'ordinaire arriue dans les traductions, & qu'on colore de iene sçay quels pretextes de

āi

choses superfluës ou inutiles, mais qui pourtat ne laissent pas d'oster la connoissance de celle dont l'esprit se picque le plus souuent : au reste sans encherir sur l'excellence de ce liure, que vous verrez enrichy de la multiplication de ses figures, il me suffira de dire qu'il a plusieurs fins, ce qui m'en a fait iuger la traduction tresfructueuse, car comme on peut s'y connoistre soy-mesme & se corriger de ses vices, on y peut voir aussi les vertus & les defauts d'autruy pour fuïr les vos & imiter les autres, l'on y connoit les bons & les méchants comme on fait le lion a l'ongle: il y à de plus le diuertiffant, I vtile & l'honneste, certains traicts d'histoire fort curieux, & autre chose desirare que vous ne sçauriez l'apprendre qu'en le lisant: de sorte qu'on peut dire de Portaen cét œuure, ce qu'Horace disoit des habiles Escriuains,

Omne tulit punctum qui miscuit vtile dulci.

Ie ne veux pas pourtant par cette veritable estime totalement vous persuader de voir cette mienne traduction, mais de voir la Physionomie de Porta en nostre langue vulgaire, ou elle n'auoit point encor paru; si donc vous en auez le dessein, ie suis obligé de vous aduertir que

AV LECTEVR.

quand le texte parlera en premiere personne, cest mon Autheur & non pas moy qu'il faut entendre, & que pour certaine & necessaire bien-seance, i'ay seulement changé la seconde à qui il apostrophoit, en la troisséme, parce que comme le tres-illustre Cardinal d'EsT, dont il estoit creature, & à qui il parloit, n'est plus viuant non plus que luy, cette apostrophe eût semblé messeante; voila en peu de mots mon Aduertissement, auquel ie ioinces les supplications que ie fais à vostre bonté de suppléer à mes fautes, & à celles de l'impression, s'il y en est suruenu quelques-vnes, i'espere cela de vous comme aussi que ce present essay fera. planche à d'autres, si on y prend goust,

## 

## PREFACE.

'Est l'opinion commune de certains grands

@ ullustres Philosophes , qu'il n'y a point d'animal plus compagnable que l'homme, ceries pour iuste raison aucun , comme ie pense, ne doute pas que s'il desire connoifire les meurs co naturel de ceux qu'il frequenteraluy mefme familierement , ou que durant qu'il s'éforce de sonder & examiner petit à petit dans la frequentation, qu'elles sont Lours moeurs les plus intimes , il n'y consume son age & ses années ou que de necessité il ne s'y trompe plusieurs fois en (a vie ; veu que sans doute dans vn figrand nombre d'hommes, il y en a beaucoup, dont la familiarité est plus dommageable, que n'est l'inimitié de plusieurs autres encor que puisfans. En effect l'esprit humain, comme dit Tullius, est couvert de beaucoup de dissimulations ; & le naturel d'vn chacun est enueloppé comme de certains voilles; le front, les yeux, le visage mentent fort souvent, & la parole pour l'ordinaire. Sous la figure humaine dit Seneque, vne ame tenant de celle des animaux fauuages, mesme plus cruelle & farouche qu'eux est cachée. C'est pour cette raison que Socrate souhaitoit que la poiEtrine des hommes eut vne fenestre, afin queles sentimens les plus occultes & secrets ne s'y peuffent cacher, sans estre apparçeus; mais qu'estant entierement ouverte à tous, on puft lire à clair dans le cœur ce qu'il, desireroit, empourroit mediter; s'il diroit vray, ou faux. La Physionomie, science presque Diuine a remedié à ce mal,

#### PREFACE:

ayant esté parfaitement traictée de part & d'autre par de tres-grands personnages, auec un soin extreme & une recherche tres-exacte. Car par les siones exterieurs qu'on voit aux corps des hommes, elle découure tellement leurs mœurs, leurs naturels & desseins, qu'elle semble penetrer dans les plus occultes cachettes de l'ame, & pour ainsi dire dans les lieux les plus intimes du cœur : partant il a plû à la Clemence & bonté Diuine defaire que les mœurs occultes, & les affections secretes des hommes soient exprimées par des signes, Gexposées en veue a fin que chacun pesant à son salut s'a sosiast d'hommes fidelles & doisez de bonnes mœurs, & enitaft la copagnie des méchants & des peruers, c'est cette mesme choje que Salomo miroir de Jagesse neus a apprise disant: Ne demeure point auec l'homme enclin à couroufler, & ne mange point auec l'enuieux, n'entre point dans le conseil des impies ny dans les vanitez; & ne prends point seance dans la chaife de pestilence. S'ils t'ont appellé pour venir en leur compagnie, ne va pas auec eux. Polemon dit ; S'il y quelque chose qui puisse aider les homes, c'est ce que fait la Physionomie. Et en effect personne ne doit confier à vn autre en dépolt, un threfor, ou safemme, ny contracter que luy amitié, ou le fouhaitter pour voisin, qu'il aura remarqué montrer en soy des marques d'impudicité, d'infidelité ou de quelque autre mechanceté. Car cette science, ainsi que feroit l'art d'augurer, ou les oracles des Dieux, nous montre fans aucune experience, comme une tres prompte methode de deuiner, tant les mœurs, que la vie qu'on doit mener, de sorte qu'on peut s'attacher à l'intention des hommes de bien, & éuiter les méchancerez & les vices des peruers. Partant cette Souneraine Diumite a ingé qu'il estoit nece ffaire qu' un chacun auer soin es diligence peut connoistre parfattement qu'elle aduenture il pourroit auoir. Par le front

#### PREFACE.

& le visage (comme dit Adamantius) & dans le silence mefme de la bouche la nature se fait entendre. Cleantes Phitofophe difoit felon Zenon qu'à l'effigie de l'homme on peut connoistre ses mœurs. Jamblichus raconte que les Pythagoriciens auoient constume de n'admettre pas ceux qui venoient à eux pour se ranger sous leur discipline, auant que d'auoir res-exactement veu & examiné leur figure leur demarche. Gle mouuement de tout leur corps, afin de connoistre parfaitement par les signes de leur naturel, s'ils estoient propres aux disciplines ou non. Parce que la nature mesme, qui conforme les corps aux ames , leur fournit des instrumens conuenables, en montre les images des ames sur lesquelles on peut connoistre, quels sont leurs esprits & leurs mœurs. Comme nous apprenons de Platon, Socrate attivoit pareillement à l'étude de la Philosophie ceux qui luy sembloient douez de nainrel honneste, & il presagea à son apparence & à la tres-excellente proportion & symmetrie de fon corps , qu' alcibiade paruiendroit à la supreme dignité de la republique, comme Plurarque en fait mention. Ce mesme Autheur nous apprend außi que ceux de Sparte obseruoient vne constume chez eux, par laquelle le peren'auoit pas droit de nourrir son enfant nouveau ne, mau qu'on le portoit en un certain lieu, ou estoient assemblez les plus anciens de chaque Tribu, s'ils remarquoient que l'enfant estoit bien composé & robuste, ils commandoient qu'on prist soin de l'éleuer, si au contraire il estore lasche & difforme, ils l'enuoyoient pour estre exposé en un lieu éleué en precipiec & exirémement roide, proche de la montagne Taygete, comme si fa vie ne denoit pas estre vileny à luy-mesme, ny à la Republique, pour n'estre pas des le commencement produit d'vne nature affez belle tant pour la bon . constitucion du corps que pour la forse. Platon

a écrit comme aussi aprez luy Aristote que la nature a donné aux animaux un corps approprié aux mœurs & fonctions de leur ame Puisque tout instrument n'est fait que pour seruir à quelque cho se, que chaque partie du corps est formée à l'occasion d'une autre chose, & que cette chose en faueur de laquelle me autre est faite, est une certaine action ; il est euident que tout le corps a esté formé en faueur de quelque action plus grande & plus digne que luy : & en effect on n'a pas inuenté la section en faueur de la Scie, mais la Scie en faueur de la section. C'est pourquoy le corps a esté formé pour le sujet de l'ame, & ses parties pour les services & les fon-Etions, pour lesquelles chacune à esté naturellement formée. Galien a pareillement montré au Liure de l'Vsage des Parties que toutes les parties du corps sont vtiles à l'ame, parce que le corps est l'instrument d'icelle, & pour cette raison les parties de diuers animaux sont bien differentes entr'elles, parce que celles de l'ame me sme le sont beaucoup ce que Lactance Firmian Theologien & Philosophe a dit au Liure de l'Ouurage de Dieu. Nostor ayant veu la ressemblance du visage de Telemaque chez Homere, coniecture ainsi de son esprit :

S'îl est yray ce qu'on dit, ê Prince si bien né, Tu fors de ce beau Sang ; & ie fuis étonné, Quand ie vois tes beaux yeux , & ton charmant visage, Ou ton pere se voit en sa viuante image.

Quoy ! ce facond discours qu'il a, tu l'as aussi; Et quel autre que toy pourroit parler ains?

S'il n'estoit engendré du Sang du grand Vlysse.

Alexandre qui portoit le furnom de Grand ordonna cela de menuelleux, qu'il ne vouloit pas que plusieus artifans du commun s'ingeraffent de tirer son portrait & de le profaner; mais commedit Horace;

#### PREFACE.

son Edu défendoit, que tout autre en peinture, Que l'excellent Appelle exprimaft fa figure; Autre que Lyfippus tiraft dessus l'atrain Le portrait d'Alexandre & Gyand & Souuerain, &c.

De force qu'aux statues, tableaux, portraits de relief 600 en boffe on voyoit tou fiours la mesme vigueur d'yn courage guerrier, le mesme esprit d'un tres-grand Heros, la mesme forme d'une verte jeunesse , la mesme beauté d'un front à L'extremité duquel les cheueux alloient en remontant sur la tefle. Cette forte de science pourra aussi non seulement par l'inspection d'autruy, mais ausi par celle de nous mesmes nous seruir beaucoup, de sorte que nous mesmes nous pouvons devenir les Phy sonomes de nous mesmes. Car de Tray nous tremuens par ecrit qu'anciennement Socrate Philosophe se servoit du miroir pour la discipline de ses mœurs: L'ufage duquel Seneque dit aussi auoir esté inuenté, afin que l'homme se conneût soy me sme; car par son moyen nous entrons en connoissance de ce que nous sommes, & à l'instant en certaine opinton. Si quelqu' un vient à consulter le mirotr pour s'y voir, ayant remarque que son corps a vne tres excellente constitution , qu'il prenne soin , que la dignité de son corps ne foit pas fouillee par l'enlaidiffement de fes mœurs; & celuy qui appercenera aux signes de son corps que son ame n'est aucunement recommandable, qu'il s'efforce diligemment de recompenser par l'exercice de la vertules maunau signes de son corps. Il y a eneffect des inclinations & affections de l'ame de cette sorte , comme peuvent estre la pitié , le couroux & l'enuie, tellement que ceux qui en ont ainsi l'ame affectée comme d' yn mauuan mal , ne lai fent pas toutefen de pouuoir obtenir leur guerison : comme Ciceron rapporte de Socrate en ses Tusculanes, quand Zopyre, qui faisoit profession de connoistre à la forme les mœurs & naturel d'un PREFACE.

chacun, en vne affemblée eut remarqué en luy plusieurs vices , il se fit mocquer des autres qui ne reconnoissoient pas en Socrate ces vices qu'il reprenoit, toutefois Socrate ne laisa pas de le supporter disant qu'il auoit en luy les vices que Zopyre reprenoit, mais que la raison les luy auoit fait écarter. Arte flote raconte à Alexandre le Grand une pareille histoire d' Hippocrate , dont ses disciples ayant pris soin de peindre sa figure , estant peinte & tres bien exprimée elle fut portée a Philemon , quil'ayant veuë, & ayant comparé un membre à l'autre dir tout haut que c'estoit un homme luxurieux, desireux de la compagnie des femmes, & trompeur, desquelles paroles fes disciples estant indignez blasmerent Philemon & le mal-traicterent presque de coups de ce qu'il auoit fait vn tel ugement d'vn si excellent personnage : & ils ne laisse. vent pas toutefois de rapporter ce ingement à Hippocrate, qui adnona que Philemon auoit entierement dit vray de luy, mais que par l'amour de la Philosophie & de l'honnestere : auoit chaffe hors toutes les concupifcences de son cœur, & que par son soin & abstinence il auoit recherché ce qui auparauant auoit efté denié à sa nature. Nous lisons que cette science à este tres-saintement gardée entre les secrets de la Philosophie de Pythagore & de Socrate : Aristote la propose a Alexandre pour l'apprendre comme veile & necessaire, & l'aduertit qu'à l'inspection du visage il doit choisir des officiers pour les charges de son Royaume : Auicenne montre qu'elle est tres-vtile aux Medecins, afin de pouvoir iuger au visage & aux yeux des maladies. Receuons donc benignemet & à bras ouverts cette Science, & l'embrassons avec joye comme verstablement nostre, & trasclant de nousmesmes; celuy quine l'embrasse point, n'a point d'affection pour la Philosophie, & ne se met point en peine des dangers su la vie peut tomber.

## TABLE DES CHAPITRES,

LA PHYSIONOMIE HVMAINE

## IEAN BAPTISTE PORTA. LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.



E la fympathie de l'ame & du corps. Fol.1 II. Qu'on peut aussiconnoistre

les dispositions des animaux, par leurs marques corporelles.

III. Les opinions que les Anciens ont eucs touchant la Physionomie.

IV. De quelle maniere nos ancestres ont fait la speculation de la Physionomie, & nous l'ont laissée.

V. Comment on peut conie-Gurer quelles font les mœurs par le temperament de tout le corps. 16 VI. Des fignes du tempera-

ment du cœur. 18

II. Les fignes du temperament du cerueau, 19

VIII. Des humeurs de nostre corps, par lesquelles on peut coniecturer quelles sont nos mœurs. 24

IX. Contre les opinions de Platon,& comment il faut faire iugement felon les parties des animaux. 29

X. Contre les opinions de Trogus, & comment on doit coniccturer quelles font les mœurs des hommes par la diuerfité des climats.

XI. Contre les opinions de Philon, & comment on doit faire iugement par les mœurs apparentes fur le visage.

XII. Qu'on peut auffi iuger quelles sont les mœurs & affections des hommes, prenant les signespar leurs

## DES CHAPITRES.

| Cultianes. 43                                         | delic adoles                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| XIII. Qu'on peut tirer de                             | XV. Que par le moyen de     |
| grandes coniectures quel-                             | nourrifles on peut con-     |
| les font les mœurs , par la                           | noiftre quelles font le     |
| distinction des comple-                               | mœurs & naturel.            |
| xions & passions tant des                             | XVI. De la maniere de iuge  |
| hommes que des fémmes,                                | quelles font les mœurs, &   |
| que des masles & femel-                               | quels fignes on doit pre-   |
| les entre les animaux.                                |                             |
|                                                       |                             |
| VIV Comment new pla                                   | XVII. Ce que c'est que Phy- |
| XIV. Comment par plu-                                 | fionomie, 6:                |
| fieurs affections, on doit                            | XVIII. De l'argument ou     |
| rechercher quelles antres                             | fyllogifme, dont fe fer-    |
| affections les hommes                                 | uent les Physionomes. 63    |
|                                                       | hand to                     |
| TIMPE                                                 | ECOND,                      |
| TIVICE :                                              | ECOND,                      |
|                                                       |                             |
| II. DEla teste. 70<br>Des cheueux. 90                 | XVI. De la bouche. 236      |
| II. Des cheueux. 90                                   | XVII. Des dents. 237        |
| III. De la couleur des che-                           | XVIII. De la langue. 242    |
| ueux. 107                                             | XIX. Dela respiration, ou   |
| IV. Dufront. 117                                      | halcine. 244                |
| V. Des fourcils. 137                                  | XX. Des soupirs. 248        |
| VI. Des cils. 142                                     |                             |
| VII. Destemples. 143                                  | WALTE DO                    |
| VIII.Des oreilles. 146                                |                             |
| IX. Dunez. 154                                        | XXIV. Des machoires & du    |
| X. Du visage. 175                                     |                             |
| XI. De la face. 182                                   | menton. 275                 |
|                                                       | XXV. Du col. 282            |
| XIII. Des 10ties. 196<br>XIII. De ceux qui sont beaux | XXVI. De la gorge. 294      |
|                                                       | XXVII. Des clauicules. 295  |
| XIV Dala and and 1 1 6                                | XXVIII. De la nuque ou du   |
| KIV.De la couleur de la fa-                           | chaignon du col. 200        |
| ce & du corps. 208                                    | XXIX. Des omoplates. 302    |
| V. Des levres. 210                                    | XXX. Du doc                 |

#### TABLE

XLIV. Des hanches. XXXI. Du metaphrene.305 XLV. Des feiles. 312 XXXII. Des bosses. XLVI. Des cuisses. 313 XXXIII. Des costes. XLVII. Du genouil. XXXIV. Des lumbes. XLVIII. Desiambes. 318 XXXV.Des épaules. XLIX. Du mollet ou XXXVI.De la poictrine.323 de la iambe. XXXVII. Des mammelles. L. Des talons. 328 LI. Des pieds. XXXVIII. Du ventre. LII. Des orteils, ou doigts XXXIX. Du nombril. des pieds. XL. Des parties honteufes. LIII. Des ongles. 533 LIV. De la démarche. 338 XLI. Des bras.

LIVRE TROISIESME.

341

349

I. DE la quantité des yeux. II. Des angles ou des coins des veux. III. Des paupieres ou iouës des yeux. IV. Des prunolles des yeux, V. De la scituation des yeux. VI. VII. Des couleurs des VIII. Des yeux variez, & premierement de ceux qui ont des grains, ou cal-441 cul. 1X. Des yeux qui ont des

XLII. Des mains.

XLIII. Des doigts.

cercles de diuerfes couleurs. X. Des yeux obscurs ou clairs. XI. Des yeux resplendisfans. XII. Du mouuement des yeux, & premierement des fixes. XIII. Des yeux qui se re-460 muent. XIV.XV. Des yeux treffail-

LV. De la grandeur ou peti-

teffe des corps.

353

358

360

gras

370

379

290

462

XVI. Des yeux qui se ser-4.64 ment. XVII. Des yeux qui s'ouurent fouuent. 455

lans.

#### DES CHAPITRES.

XVIII. Des yeux qui se ferment & s'ouurent. 467 XIX. Des yeux clignans.

point.

468 XX. Des yeux qui ne cillent XXI. De la mobilité des

veux. XXII. Des yeux riants. 474 Des yeux triftes. XXIII. Des yeux tendans en haut & en bas. XXIV. Des yeux de trauers.

481

### LIVRE QVATRIESME.

I. TE la figure de l'homme iuste & iniuste.

II. De la figure de l'homme 489 de bien. III.De la figure du méchant.

490 IV. De la figure du fidelle & infidelle. V. De la figure du prudent

& imprudent. 492 VI. De la figure de l'ingenicux. 494 VII. De la figure de l'hebe-

té. VIII. De la figure de l'homme de memoire & ou-

blicux. 502 IX.De la figur.du hardy.503 X.Dela figure du timide. 504 XI. De la figure de l'impudi-

que. 500 XII. De la figure du fort. 512 XIII. De la figure de l'or-

gueilleux. 519 XIV. De la figure du pufillanime.

XV. De la figure du magna-522 nime.

XIV.De la figure de l'auare. 523

XVII. De la figure du liberal. XVIII. De la figure du propt

à courousser. XIX.De la fig. du lourd.529 XX. De la figure du doux & traictable.

XXI. De la figure de l'intemperant. XXII. De la figure du stupi-

XXIII. De la figure du temperant. 540 XXIV. De la figure de l'im-

pudent. XXV. De la figure du hontcux. 544

XXVI. Dela figure du trifle. 544

TARLE DES XXVII. De la figure du renesche. 545 XXVIII. De la figure du recreatif. \$47 XXIX. de la figure de l'arrogant. 548 XXX. De la figure du diffi-

mulé. 549 XXXI.De la figure du mentcur. 550

XXXII. Dela figure du veritable. XXXIII. De la figure du flateur.

55I XXXIV. De la figure de l'enuieux.

XXXV.De la figure de l'impic. 554

XXXVI. De la figure dupitoyable.

CHAPITRES. XXXVII.xxxvIII.xxxix.De la figure de l'iniurieux, 556

XL.Dela figure de l'amateur du ieu de hafard.

XLI. De la figure du babillard. XLII.De la figure de l'inex-

peditif & expeditif. XLIII. De la figure du fol méchant: 56x XLIV.Dela figure del'hom-

me heroique. 564 XLV. Les marques ou taches naturelles, ou les fignes apparens en la face. par lesquels on presage en quelle partie du corps depareils fe penuent treuner-



# PHYSIONOMIE HVMAINE

IEAN BAPTISTE PORTA NEAPOLITAIN.

LIVRE PREMIER.

DE LA SYMPATIE DE L'AME & du Corps.

CHAPITRE PREMIER.

EXPERIENCE journaliere nous apprend, que nos anes font fubjeces à l'empire des paffions, à raifon de l'impreffion qu'elles acceptant reçoinent des moutemens du Corps; & que le Corps s'altere & fe corrompt par les paffions de l'Anes que comme deux ennemis ils fe font la guerre l'yn & l'au-

tre, & qu'estant obligez de faire tréues par leur Sympatie. ou certaine alliance qu'ils ont contractée, ils rencontrent leur guerison apres leurs blesseures ; & qu'enfin ils compatillent mutuellement ensemble. Pour fi peu de raison que l'homme foit pour ueu; il luy est aisé de remarquer que dans les maladies Corporelles, l'Ame & le Corps fouffrent les melmes passions, & ont tous deux de pareils troubles à mesme temps : pour exemple, ne voyons nous pas que quand quelqu'vn a trop beu, & s'est yuré, son Ame cesse de faire les fonctions reglées & ordinaires & que pareillemet dans les maux aigus & violents, celuy qui en est affecté. tombe en vne si estrange réuerie & déuoyement d'esprit. que n'estant plus en estat de faire ses operations acconflumées il deuient si changé, qu'on le prendroit pour yn autre. Ainsi voit-on que le Corps n'est pas moins agité des passions de l'Ame ; ce qui se remarque en celuy qui est embrafé du fen d'amour, & deuient comme furieux; car fon Corps change à moins de rien, & se desseiche tout à coupe Virgile parle ainsi de Didon éprise de l'amour d'Enée :

Ayant perdu beforit, la furent la transporte; Et se laissant quener à lon amout trop soite; Elée court par la Ville, eg. Averesse en nul lieu; Ainsi fait la Bacchante au Festes du grand Dieu, Donn elle entend la Voix au milieu des Orgies. Scc.

Telle est décrite cette Marastre chez Apulée, qui se sent passionnement transportée de l'amour de son beau-fils: Ele autous sur le visage me consent pule, qui la renduct difforms; ses yeux abbatus semblem à demy seum; set genus: ne la pouvoien supporter; elle ne prenois ausun sepa, qui ne su troité de songer; ce les grands sospire qu'elle troit du sond de sa politime ause peine, soloien "me marque que son Ame sou estre mement tournemente. Les melines effets se peuvent rematquer aux animaux, dont l'amoureule chaleur fait desseine le Copps. Voil a comme Virgile en parle.

#### HVMAINE, LIVEE I.

Si-iost qu' vn animal apperçois s'à semelle, Transporté de l'amour, dont il brusle pour elle; Il perd le sounenir & des bois & des prez; Le n'a plus de soucy que de courir aprèz.

N'est-il pas vray que quand l'enuie s'est emparée de l'Ame d'vne personne, & qu'elle en est continuellement aiguillonnée, le Corps en deuient extrêmement maigre ? Ouide décrit ains l'enuie par la figure qu'it tire sur les enuieux.

Son Vijage passit, son Corps tout desseiché Ne prend point de repos, encor qu'il soit couché, Car ses soucis cuisans, qui toussours la réneillent, Sçauent bien empescher que ses esprits semmeillent.

Nous lifons que plusieurs personnages, que leur sagesse pouuoit mesme rendre recommandables, s'estant laissez. gaigner à vn excez de triftesse, sont deuenus semblables à quelques animaux:iufques la qu'on dit d'Hecube,qu'ayant perdu fon Espoux & fes enfans, & la mort de son cher Polydore luy estant enfin annoncée, au lieu de voix & de gemissemens, elle ne iettoit que des cris, ou plustost des abbayemens; comme font les chiens; pour exprimer fes plaintes. Il s'en est aussi trouué d'autres, qui estant saiss d'vne iove impreueue sont tombés dans les mains de la mort. Gellius en rapporte vn exemple affez considerable: Diagoras le Rhodien, dit-il, auoit trois fils, qui tous trois fortirent victorieux des jeux Olympiques, & y furent en fa presence couronnez à mesme iournée; Ces ieunes hommes au fortir du combat, ayant embrassé leur Pere, ce bon homme se sentit tout a coup faify d'une loye si excessiue, qu'il rendit l'Ame entre les bras de ses enfans. Ne lit-on pas qu'apres le combat donné à Cannes, où l'armée Romaine fut battue & défaite, vne certaine vieille à qui on auoit apporté de fausses pouuelles de la mort de son file, fut faifie d'vne extreme trifteffe; mais ce fils, peu détemps

apres le combat, estant retourné sain & saouf vers sa mere, l'apperceuant à l'improuiste, elle en conceut en son Ame vne ioye si grande & si soudaine, que n'en pouuant fupporter l'excez, elle expira à la mesnie heure. Aristote proune dans sa Physionomie que quand l'Ame change d'habitude, c'est à dire de complexion & de mœurs, le Corps change à melme temps de forme. Il le dit en ces termes. Le Corps change de forme, si tost que l'Ame change de complexion ou d'habitude. Et de faitne lit-on pas fur le visage de l'homme, quand fon Ame est trifte ? caril paroist tout morne & lugubre : Si son Ame est gaye, il monstre ausli-tost vn vifage gay. Si donc il arriue changement de forme au Corps caufée par quelqu'vne des passions, de necessité pareil changement arrive à l'Ame. C'est pourquoy Salomon difoit , L'a trifteffe deffeiche l'homme infques aux os, en la joye luy rend le visage gay. La Manie est vne passion, dont nostre Ame est quelquefois saisse ; de là vient que les Medecins ayant vn furieux ou Maniaque entre les mains, s'efforçant de donner guerison au corps, trauaillent à mesme temps à celle de l'Ame en la deliurant de cette passion; Ainsi voiton que le corps receuant guerifon, perd à mesme temps la forme qu'il avoit contractée par la violence de sa maladie, & que l'Ame se sent pareillement deliurée de la passion qui la possedoit; à raison que les dispositions corporelles ont vne grande correspondance auec les puissances & les vertus de l'Ame: iufque la que le Corps & l'Ame ont telle Sympatie, qu'eux mesmes ils deviennent les causes de pluficurs passions qu'ils se communiquent l'vn l'autre, Considerant la nature des animaux, on n'en a iamais veu aucun qui dans le Corps d'une espece eut l'Ame d'une autre e pece; l'on n'a iamais veu loup ou brebis, qui eut l'Ame du chien ou du lion : mais toutiours le loup & la brebis fuiuant leur nature auront en leur Corps à Ame qui leur est propre ; de sorte que le Corps d'vn animal tel qu'il soit doit aucir necessairement l'Ame convenable à son el-

#### OPON PEVT AVSSI CONNOISTRE les dispositions des animaux par leurs marques Corporelles.

#### CHAPITRE II.

TL nous est pareillement aisé d'entrer en connoissance des dispositions, on pour mieux dire, des mœurs des animaux, & de quelle complexion ils peuvent eftre ; fi nous considerons les signes que leurs Corps nous en donnent.Ne sçait-on pas que ceux qui se messent de venerie & de fauconnerie, comme ausli ceux qui ont commandement sur leur ministere, font ordinairement élection des chiens tant pour la chasse que pour la multiplication, qui sont aduanrageux de Corps? & comme dit Xenophon , ils mettent en estime ceux de grande taille, qui ont la teste legere, sont camus, pleins de muscles, monstrent plusieurs veines an dessous du front, ont les yeux esleuez, noirs & brillans, je front grand & large, dont la separation est-prosonde & caue, les oreilles courtes & minces, le train de derrierre graisle, le chaignon du col mollasse, long & arrondy. Touchant l'excellence des cheuaux, Platon, Oppian & Pollux prisent par dessis tous autres, ceux dont la taille est droite & bien articulée, la teste paroissant toute d'os, les machoires petites, les yeux à fleur de front; parce qu'ils les croyent plus éueillez que ceux qui les ont enfoncez : Ils font aussi cas de ceux qui les ont de couleur de feu & estincellans, le poil noir, dont les oreilles sont courtes, le sommet de la teste éleué, les nascaux plus ouverts que resserrez, afin d'auoir la respiration plus libre, & l'extremité en estant vn peu courbée : Ainsi en va-t'il de l'excellence des autres parties; Il est bon que le col au fortir du poictrail, ne soit pas penché, comme celuy des pourceaux; mais qu'estant esseué droit, il s'estende insques à la cime de la teste, tel qu'est celuy du cocq; qu'à l'extremité des verteLA PHYSIONOMIE

bres il foit va peu graifle, afin que la teste s'y stéchisse aisément; estant ains proportionné, le col sera posé droit deuant le Caualier, & les yeux auront leur portée deunar les pieds. Virgile fait mention en ces vers, comment on peut préuoir quelle-sera la bonté & la prestance du cheual.

Le poulain orgentée d'un cheud contreuns, Entre droit dans Un champ, & Jans offre peuteuns, Il soffre le premier à franchir le pollage, Il fonde une vinière, & Ty met a la nage; Le murmure de ce aux ne lus fair point de pour, Ce gente de cheuaux, qui monfrent sant de œur, Porte le colfort droit, a la sefte menté, Le Ventreceuri, la troupe lange or hien charmié.

Les Bouniers peuvent apprendre du mesme Autheur, par quels signes ils connoiteront l'excellence des bœuss & des vaches, & ou'elle est leur meilleure forme.

des vaches, & qu'elle est leur meilleure forme.

Veux-tu Voir sila Vache est d'excellente forme,

Il e la faut choist d'une sigure enorme;

Que insques aux genoux ses fanons soient pendans, Qu'elle air le col espais, cor les slancs sans mes ure, Qu'elle air le vasse les presents de la servent de servent Qu'elle air aussi les pieds & larges & sourcous, Qu'e despous chaque come en ser replis rochus, Elle air l'oreille rude, co si sa que messée. De discrisc couleur: te semble martelle,

Que sa teste (oit laide aux yeux des regardans,

Pour cela su ne dois en rien moins la loiter, Mesme encore qu'elle aime à son ious secourer: Ayani la corne rude, elle n'est pas blasimable,

Li si mesme sa seste aux Taureaux est semblable, N'importe, si sa taille est haute, F qu'au marcher De sa queue à la terre este puisse soucher.

Varron donne des enseignemens pour connoistre l'excellence des brebis, & quelle est leur meilleure some pour la portée & la multiplication : Il faut dit-il, qu'elles ayentyn grand corps, couuert delaine épaisse, molle, à long poil, que tous les membres en foient épaillement couverts, principalement le col, le ventre : que leurs iambes foient courtes, leur queue longue, comme les ont celles d'Italie; en Svrie elles les ont courtes. Pour ce qui est des beliers, il est bon que leur front soit couvert de beaucoup de laine, leurs cornes crochuës & penchantes, leurs yeux fauues & reuestus de laine; les oreilles, la poictrime & les espaules en soient larges & grandes, les cuisses larges, la queue touffue & longue : on apprend du mesme Autheur quel choix on doit faire sur la multiplication : Il dit aussi qu'en cas de pourceaux, les porchers ont coustume de choisir les plus grands & les plus beaux de leurs troupeaux, prenant les truyes, dont les membres font grands & les pieds petits, ayant la teste plustost toute d'vne couleur que diversement meslée. Il est expedient que les masles & les verrats ayent les mesmes qualitez, estant d'une bonne semence & ayantgrand col : On les doit cognoistre aussi bien par leur genre que par la constitution du lieu d'où ils viennent. Demetrius Constantinopolitain se messant de Fauconnerie, choisifoit ordinairement des Espreuiers pour l'Oysel-Terie, ayant la teste petite & plate, telle qu'est celle des ferpens,preferant ceux qui ont la teste ronde & quarrée à ceux qui l'ont longue. L'excellence se remarque aussi en ceux qui ont la langue noire, traize plumes en la queue, les doigts de leurs ferres petits, des tasches noires sur le nez, certaines escailles aux ongles, autour de leur raçine vne fente & ligne. Les Autours pour estre excellens doiuent auoir la teste mediocrement groffe, estroitement longue, comine est celle du Vautour, ayant beaucoup de ressemblance à l'Aigle: l'emboucheure de leur gorge estant large , leurs yeux grands, caues, & qu'il y paroille vn petit cerne noir, le col long, la poi êtrine épaisse, la chair ferme, les cuisses longues, & charnues, ayant les os des jambes & des genoux courts, les ongles gros & longs, L'excellence des Faucons se fait

. A iiij

connoistre, leur teste estant grosse, non toutesfois excessive ment,ny trop longue: ayant les bords du bec bien arrondis, courts & mobiles, estant en apparence de complexion humide cholerique, le propre desquels oyseaux est de fondre à l'instant sur la proye & de ne pas diuaguer eà & là, mais de monstrer beaucoup plus de hardiesse qu'ils n'ont de puissance : ayant le col court, mais qu'il ne le soit pas tellement qu'il semble difforme, ce qui denoteroit en eux vne secheresse phlegmatique froide & melancholique, telle qu'est la complexion des chouctes : Que la longueur de leur queuë soit de telle mesure, que leurs aisses estant de repos y puissent atteindre: car la queue longue denote que la mouelle de l'espine du dos est trop humide, & estant grosse & grasse c'est vn signe de timidité: Il faut qu'ils ayent la poictrine large & nerueuse, & munie de forts offemens, afin d'estre plus prompts à fondre sur la proye & de luy donner le choc, les cuisses grosses & les iambes courtes: ainfi ils feront plus disposez à prendre les grues & autres grands oyseaux. Le Paysanaura des poules fecondes fielles sont de bonne couleur en leur plumage, estant noir ou iaunastre, ayant le corps robuste, la poictrine large,la teste grande,la creste droite & vermeille,& souuent double, les oreilles blanches, les ongles inégaux : mais qu'elles n'ayent pas de grands ergots de trauers aux iambes, car comme cela appartient phistost aux cocgs, celles qui en ont de la sorte ne souffrent pas aisément le cocq & sont difficiles à estre cauchées. Les Laboureurs parcillement ont coustume de connoistre par certains signes quelles sont les profitables & inutiles Abeilles. Virgile parle amfi de leurs Rois,

Celuy-la dans le choix semblera le meilleur, Qui sera remarquable en sa riche couleur, Ayant le dos connert de saches reluisantes;

Et l'autre n'en aura que de bien differentes,

Estans korrible a vor, paresseux, sans bonneur, A paroistre bien rus messans tous son bon-beur.

#### HVMAINE. LIVE'S I.

Pline dit que les Vrays indices de la generosité des lions se remarquent en leur queue, comme celles des chenaux en leurs oreilles. Car ce sont là les marques que la nature a donné aux plus genereux : Lors donc que vous verrez qu'ils ne remuent pas la queuë, vous connoistrez par ce signe qu'ils sont du naturel paisible, doux, faisant des flateurs, toutefois leur cholere à coustume de s'allumer souvent. N'estil pas vray qu'on rencontre dans les poissons, les herbes &c les plantes, des signes par lesquels il est facile de coniecturer quelles font leur nature, leurs proprietez & vertus, comme aussi leurs facultez medecinales, & leurs vices, à squoir leurs poisons & venins : Lesquelles nous auons dessein de mettre en lumiere en faueur des personnes studieufes, afin qu'vn chacun felon sa capacité puisse rechercher les diuerses & presque infinies facultez des plantes. C'est ainsi qu'on connoit quelles sont les operations de tous les autres animaux, par certains fignes & proprietez qu'ils ont ; il faut inferer de là que si ces choses sont veritables, comme manifestement elles le paroissent, il y a beaucoup de certitude en la Physionomie, & que la science en est vraye.

LES OPINIONS QUE LES ANCIENS ont eues, touchant la Physionomie.

#### CHAPITRE III.

Mais maintenant confiderons la Phyfionomie, & qui nement, & ceux qui l'ent efforcer de l'aneantir entierement, & cux qui l'ent admife, & l'ayant receuie en quelle façon ils l'out confiderée, & nous l'ont laiffée afin de remonter plus hauts: & de prendre la chofe dés fa fources. Les Stoicieus, entre lesquels Chryfippus s'elf fair renomere, estant beaucoup elloignez de la verité, ayant opinion que les ames des destinuts repassionent apres la mort dans

d'autres corps, que ceux dont elles estoient sorties, & leur apportoient de nouvelles mœurs & de nouvelles complexions, ont sappé entierement les fondemens de cette science. Ceux de la secte de Pythagore n'ont ils pas creu la Metempficole, estimant que les ames retournoient apres le trespas, non seulement dans des corps humains, mais pareillement dans ceux des animaux sauvages : partant Pythagore affuroit qu'autresois il auoit vescu sous le nom d'Æthalites, & que quelque temps apres son ame estant passée dans vn nouueau corps, il auoit eu le nom d'Euphorbe, & qu'alors il fut bleffé par Menelas, que derechef ayant pris vn autre corps, il portoit le nom de Pyrrhus, & qu'enfin il estoit deuenu ce qu'alors il estoit, c'est à dire, Pythagore: & que durant qu'il portoit le nom d'Æthalites, on le tenoit pour le fils de Mercure, ayant receu de luy cette faueur que fon Ame dinagueroit perpetuellement dans telle forte d'arbres où d'animaux qu'il luy plairoit. C'est ce qui a fait ainsi chanter Ouide,

Les Ames icy bas fant toutes immortelles;
Alles ont tour à vour des demoures nouvelles;
Anfis soff an'elles ons abandonné leurs corps;
Vin aure les reçois quand elles Jont debors :
Tous fait le lougement, fan Jonfrir de dommage,
L'éfpris d'un corps à l'aure ay ant libre paffue,
De celuy d'une besse entre en fan corps bumain :
Tel est bomme autourd hus, yait fera long demain;
Al l'instant que son Ame auretpris sa prite :
Ele temps ne a ternal amusi ameantie;

Or Phomitius & Possidoine personnages sort addonnez à la contemplation des choses Celestes; ont estrit que les Ames empruntent leurs mours & complexions des Aftres. Pline sembles accorder & consentir aux opinions du dernier, car se mocquant d'Aristote & de Trogus; quoy que personnages sort exacts; il tient ce qu'ils ont escrit pour des contes, & qu'il n'en saut pas parler autrement, Mais moy HVMAINE. LIVE I.

Fay citu que ce feroit vne chofe superflue que de m'attacher à reprendre leurs sentimens, veu qu'ils sont entierement éloignez de la verité, & n'ont autre appuy que des paroles & de vaints opinions.

DE QUELLE MANIÈRE NOS ANCESTRES, ont fait la speculation de la Physionomie, o nous l'ont laissée.

#### CHAPITRE IV.

OR maintenant examinons de quelle façon nos Ancel'ontlaissée apres l'auoir admise & exactement examinée. Certes les premiers ont couché par écrit qu'on peut tirez vne facile connoissance, quelles sont nos mœurs & complexions, considerant le temperament des Corps. C'a esté l'opinion qu'onttousiours tenuë les anciens Philosophes,& ceux qui en ont traité, scauoir que les complexions & les mœurs de l'Ame ont coustume de suiure le temperament du Corps, & que cela n'arriue pas seulement à ceux qui du sein de leur mere & dés leur naissance apportent auec eux le temperament qu'ils ont, mais si le temps, l'éducation, les alimens, l'air, le climat ou quelques autres causes apportent du changement à leur temperament, ils ont creu qu'il en alloit de mesme des mœurs & de la complexion estant fujettes à des pareils changemens ; & comme disent les mesmes Philosophes, la bonne éducation le soin & la diligence qu'on donne à bien éleuer vne personne, corrigent les defauts qu'elle peut auoir en ses mœurs. Empedocles Agrigentin a dit que nos complexions & nos mœurs suiuent non seulement les constitutions élementaires comme estant sous leur dépendance, mais que nos ames sont comme autant d'harmonies élementaires : comme s'il vouloit dire qu'elles en dépendissent entierement : & apporte

pour preuue de ce qu'il allegue, que nos complexions sout disposées à subir toute forte d'effets. Pour exemple, comme la cholore est un eschauffement du fang autour du cœur, de mesme la douceur & la mansuetude est va attiedissement du mesme sang; comme la hardiesse arriue par la disfusion qui s'en fait au dehors, la peur aussi est la reuocation qui se fait du mesme sang dans l'interieur. Platon en son Timée est d'opinion que nos ames font suiettes à estre blessées de la constitution ou habitude vniuerselle du Corps, que s'il arriue que les pituites acres & les humeurs mordantes & billieuses diuaguent par le Corpsien quelque partie qu'elles s'arrestent, elles influent & respandent en l'interieur de l'Ame la malignité de leur vapeur, c'est d'où îny viennent les langueurs, aufquelles elle tombe, felon les parties du Corps, où les humeurs se seront arrestées. ( Ainsi voit-on naistre la hardiesse, la timidité, l'oubliance & la stupidité; chacune felon la constitution du corps prenant sa naissance, de là vient auffi que la folie & la rudelle de l'esprit prennent leur origine de la contagion du Corps.)D'où on infere que les hommes ont d'autant plus de prudence que leurs Corps participent moins de l'humidité. Aristote au fecond Liure des parties des animaux escrit que les facultez de l'Ame sont affectées selon le temperament du Corps. Plus le sangest espais & chaud, il a en soy plus de force, mais plus il est leger & froid, il participe d'autant plus du sens & del'intelligence, ce qui sefait parcillement connoistre aux choses, qui a proportion ont de la correspondance aux facultez du sang. C'est pourquoy on voit que les Abeilles & autres animaux de cette nature paroiffent plus ingenieux que plusieurs de ceux qui sont pourueus de sang, mesme aussi entre ceux dont il est fort froid & espais. Mais il est tout certain que ceux qui l'ont chaud, leger & pur, ont des mœurs felon leur fang, & que mesme felon sa nature & ses differentes qualitez les animaux ont leurs complexions differentes. Ainfi voit-on que les taureaux & les fangliers font forts & robuftes, parce que leur

fang est extrémement chaud. Galien au Liure de la Sympatie de l'Ame, des mœurs & de la constitution du Corps, reconnoissant que l'Ame auoit vne si grande liaison auec sa demeure corporelle, a tenu cette opinion, scauoir que PAme ne suit pas seulement le temperament du Corps, mais il a creu qu'elle n'estoit rien autre chose qu'vne égalle temperature de toutes les humours qui y dominent. Scauoir de l'humide, du fec, du chaud & du froid : De forte que les bonnes mœurs & complexions de l'Amé font les compagnes du bon temperament, comme les mauuaises le sont du mauuais. Laquelle opinion a neantmoins esté refusée de tous, & chaoan d'une commune voix est demeurée d'accord, que les mœurs & complexions fe changent non feulement par la maunaife constitution du Corps, mais par la qualité des alimens, & la nature du lieu : Car n'en voit-on pas qui perdentle fens & l'esprit , à caufe de la trop grande quantité de pitulte, qu'ils ont au cérue au, qu'i deulement melancholiques par vn exect de bife noire, & qui tombent en lethargie par l'abondance du phlegme. D'autres fe font persuadez en leurs opinions, qu'on pomoit asseoir vn ingement plus certain fur les fignes qu'on tire des proprietés, que sur le temperament qui proulent des qualitez. C'est pourquoy Hermes, qui a voulu estre mis au nombre des Physionomes, a dit que la complexion & les mœurs donnent certains fignes, qui ne proviennent pas de la qualité des élemens, & ne peunent eftre refèrez à aucune cause, mais qui deriuent d'une proprieté occulte. Car nous remarquons que les bilieux qui ne deuroient donner antres fignes que de leur trifteste & de leur melancholie, sont tres founent facetieux & n'aiment qu'à tire : que les fanguins, que l'abondance de chalent deuroit rendre prodigues & liberaux, font toutefois chiches & auares, & que tout cela arriue selon les signes des proprietés, & non pas du temperament : De plus ils ont allegué que ceux qui en marchant panchent la teste du costé de la main droite, sont

impudiques, ce qui ne se connoit ny par le temperament chaud & froid, mais par le figne de la proprieté. D'autres. nous ont laissé trois methodes pour connoistre & apprendre quelles sont les complexions & les mœurs des hommes comme Aristote l'a couché par escrit en sa Physiono mie; qui toutes trois ne composent qu'vn mesme Syllogis me ou raisonnement. Ils divisent la premiere methode en deux; car selon chaque espece d'animaux, ils dépeignent en leur idée vne certaine figure propre & naturelle à cha-cun, & attribuent à cette figure la proprieté ou la passion qui naturellement luy convient. Pour exemple, ils donment à toute l'espece des lions, d'estre naturellement animal tres-robuste & tres-courageux, & disent que de necessité le lion à en soy, vn certain signe, par lequel on connoit aisément cette force & cette generosité, dont il est pourneu, & que ce figne est auoir large poictrine, les espaules amples, & de grandes extremitez, & de ces signes ils tirent & composent leur Syllogisme, raisonnant ains; tout animal qui à large poietrine, les espaules amples, & de grandes extremitez, est fort & courageux. D'autres donnoient à certaine espece d'animaux le Corps & l'Ame qui luy est naturellement propre, & estimoient que celuy-là denoit auoir des mœurs & complexions conuenables en tout ou partie, qui estoit douée d'vn Corps semblable ou en approchoit en quelques parties. Ils se servent de la mesme methode au regard de tous les autres animaux, pour en connoistre les mœurs par les signes de leurs proprietez, difant que le chien est naturellement injurieux & impudent, & la brebis douce. On tient que Platon a esté le premier Autheur de ces deux methodes, ayant dit que l'Ame est donnée aux Corps felon le merite de leur matiere : comme s'il vouloit dire , le lion est naturellement pourueu d'vne telle Ame, qui ne peut estre donnée à vn autre animal, par ce que tel est le merite de la matiere dont son Corps est formé, ou telle est sa mixtion. Il ny à pas beaucoup de difference entre la premiere & seconde methode , dont

Trogus s'est efforcé de nous laisser la connoissance car il affignoit certaines complexions & mœurs non feulement à tous les animaux pris chacun par leur espece, mais aufli à tous les hommes non pas en general, par leur espece, mais en les distinguant selon les nations differentes : ear à ceux qui habitent certaine region il leur designoit vn Corps propre & des passions, mœurs & complexions conuenables, que les autres habitans des autres regions ne peuuent auoir; de sorte que celuy qui a certaine proprieté de Corps, a de necessité telle Ame & complexion. Et ainsi il promuoit, que felon la diversité des regions & des climats les mœurs & complexions des hommes font differentes. D'autres, comme Philon le Lacedemonien, exerçoient la Phylionomie par la connoissance des mœurs, que chacun fait paroistre en son Corps: car quelques mœurs que chacun deligue anoir en foy en faifant ses operations & exercices ordinaires, ils inferoient que naturellement illes doit auoir tellesz pour exemple, s'ils voyoient quelqu'vn esseuer naturellement en haut les yeux, ils le iugeroient de là, enclin au plaifir de la chair& paillard, par ceux qui couchent enfenble ont coustume d'esseuer en haut les yeux en prenant leur deduit : ainsi disoient-ils de ceux dont le visage passit, qu'ils font timides, par ce que ceux qui ont peur, passissent d'ordinaire: & si quelqu'yn à le visage enflammé tel que ceux qui ont coustume de se courrousser, ils le disoient naturel-lement subiet à la cholere, ainsi en alloit-il de toutes les COMMENT ON PEYT CONIECTYRER quelles sont les mœurs par le temperament de tout le Corps.

#### CHAPITRE V.

Mais il me semble qu'il ne sera pas hors de propos de rapporter par quel moyen on peut connoistre, quelles sont les mœurs de l'Ame par le temperament du Corps, principalement faifant recit des connoissances que nous auons puifées en la fource de la Medecine. S'il arriue que le temperament soit chaud par predomination, afin d'en auoir vne vraye connoissance, Galien en apporte ces fignes. La chair, dit-il, est chaude au toucher, velue, fort peu graffe, le teint vermeil, les cheueux noirs. D'autres adjouffent à cela, disant qu'ils croissent soudain, qu'ils ont les veines apparentes, la respiration haute, la voix ferme, forte & rustique, qu'ils suent à l'instant , mangent , & font bonne digestion, qu'ils ont les cheueux épais & sont naturellement luxurieux. Pour les fignes du temperament froid, on les connoit ainsi; La perfonne aura manque de poil, se-ra grasse & froide, & mesme on le connoistra au toucher, elle aura la couleur des cheueux vn peu rousse, comme aussi le teint, & si la froidure domine en son temperament le teint sera liuide, que quelques-yns appellent plombé: d'autres apportent d'autres signes, disant qu'ils croissent tard, qu'ils ont la respiration lente & peu apparente, la voix graisle & aiguë, qu'ils sont foibles aux exercices de Venus, qu'ils mangent peu & digerent à grande peine, qu'ils ont les cheueux longs pendans & deliez; qu'ayant le teint blane, ils fuent rarement, font craintifs & imbecilles. Les signes du temperament humides sont ceux-cy : Auoir le corps charnu, mol, doux, les iointures peu apparentes, estre vigilant, auoir les parties denuées de poil, qui ont coustume d'en estre couvertes, les yeux tendres aux larmes.

17

larmes, les cheueux blonds, le Corps foible, bon esprit, estre craintif & luxurieux. Ceux qui sont du temperament fec, ont le Corps graisle & dur : d'autres adjoustent d'autres signes : leur chair est aspre au toucher, leurs ioin ctures apparentes, leurs cheueux comme le poil des autres parties, épais & rudes, ils ont le teint vermeil mangent moderement & digerent bien, ont coustume de resister au trauail. Nous auons cy-deuant parlé des temperamens simples'; maintenant il est question des composés. Les signes du temperament chaud & fec, font quand la chair est vn peu chaude & feche, converte de poil & dure; denuée de graisse : La voix graisse ; les cheueux noirs. Si le temperament est chaud & humide, la chair est vn peu plus chaude; molle, & denfe; s'il excede en chaleur la chair eftplus couuerte de poil, & ne semble pas peu chaude au toucher, les cheueux sont noirs, & la chair est denuée de graisse ; si le temperament est beaucoup plus humide; la chair est mollement épaisse, le teint est messé de blanc & de vermillon; & au toucher; la chair femble vn peu chaude. Or ceux qui font du temperament froid & humide ; ont la chair denuée de poil, blanche & molle, épaissement grasse, dont la couleur comme celle de leur cheueux; est rousse. Ceux qui ont le temperament froid & fec ; ont le corps naturellement dur & graifle, denué de poil, froid au toucher; s'ils font graifles, leur chair est graffe de part & d'autre : mais les fignes du temperament moderé, sont quand le teint est messé de vermillon & de blanc ; les cheueux sont blonds & tirant fur le iaune; mediocrement crespus; la charnure sera mediocre, au reste le corps de ceux qui sont de ce temperament, n'apparoit pas au toucher ny mol; ny froid, ny denué de poil, ny gros ny graifle.

# DES SIGNES DV TEMPER AMENT

#### CHAPITRE VI.

A Yantiusques à present traicté du temperament vni-A uerfel du Corps, l'ordre que nous deuons maintenant tenir, est de discourir selon les opinions de Galien de ses principales parties, & premierement du Cœur comme la plus noble. La hauteur de la respiration, la vitesse du poulx, fon battement frequent, la hardiesse & la prompte diligence qu'on apporte à executer ses entreprises, sont les connoissances & les signes, qui dénotent le Cœur vn peu chaud; quand la chaleur y est vn peu plus meslée, c'est vne marque alors de precipitation de couroux & de temerité furibonde ; ceux qui ont le Cœur de ce temperament, ont d'ordinaire la poictrine couverte de gros poil, l'estomach, comme aussi les parties voisines du Thorax tirant vers les Hypocondres. La largeur du Thorax fait connoistre la chaleur, si le cerueau ne l'empesche; d'autres adjoustent qu'ils font chiches, fort peu liberaux, obstinez, bons & luxurieux. Pour apprendre quels sont les signes de la complexion froide du Cœur, l'on voit en fondant le poulx, si les battemens en sont petits, & si la respiration y est proportionnée, si la poictrine est couverte de poil deslié. Telles personnes sont craintiues de leur naturel, lasches, & n'ont point de hardielle. Les fignes du Cœur de complexion seche sont, si le poulx est rude, si l'on s'emporte facilement au courroux, si l'on est rustique & sans auoir de repos. Le Cœur est d'humide complexion, quand on à le poulx mol, le naturel changeant, ii on se laisse aller promptement à la colere, & si on s'appaise aisement. D'autres difent qu'on est timide, qu'on à l'esprit lourd & hebeté, & qu'on est innabise au trausil. Le Cœur du temperament

HVMAINE. LIVRE I.

chand & fec, c'est quand le battement du poulx est rude, grand, prompt & frequent, & que les respirations sont hautes, promptes & frequentes. La plus grande partie de ceux de ce temperament, ont la poictrine beaucoup couuerte de poil, mesme aussi au tour des hypocondres, ils font prompts à l'expedition de leurs affaires, furieux, agiles & impudents, tyranniques, implacables, & leur colere s'allume aifément. Les fignes du Cœur chaud & humide, font quand l'homme est moins couvert de poil qu'aucun de ceux dont nous auons cy-denant parlé, toutesfois il est expeditif en ses actions, n'ayant pas l'Ame tellement barbare, ny cruelle, mais estant prompt à se fascher : les battemens du poulx sont mols, grands, vistes & frequens, la respiration y correspondant : Les signes du Cour du temperament froid & humide , sont quand l'homme à le poulx mol, qu'il n'est pas hardy de son naturel, estant craintif & lasche, ayant du poil deslié en la poictrine, n'estant point furieux ny enclin à se mettre en colere; ceux de ce temperament s'y laissent moins emporter qu'aucun, ils sçauent l'appaiser & la retenir aisément, & n'ont aucun poil en la poictrine,

# LES SIGNES DV TEMPERAMENT.

### CHAPITRE VII.

TL nous faut maintenant passer à vne autre principale.

Apartie du Corps, qui est le Cerueau, & nous nous servirons des signes dont Galien a fait les remarques, si le Cerueau est du temperament chaud, toutes les parties d'autour la teste seront rouges & chaudes, & on verra paroistre des veines dans les yeux. A peine ceux de ce téper ament

20

font-ils venus au Monde, qu'à l'instant mesme les cheneux leur commencent à croiftre en la teste; Que s'ils ont le temperament plus chaud que ceux qui l'ont bien temperé, ils auront premierement les cheucux reluifans & dorez qui par apres leur noirciront, & en suite de temps, la teste leur deuient chauue : Ils ont aussi quelques superfluitez tant au palais, aux narines, aux yeux,qu'aux oreilles, mais fort peu, & elles seront cuites. Au reste ceux qui ont le temperament du cerueau humide, ont coustume de dormir peu, & non pas profondement, d'autres adjoustent qu'ils ont beaucoup de cheueux, crespus & rudes, la veue bonne, voyant de loin & discernant bien: Qu'ils sont naturellement desireux des belles choses, ayant le cœur porté aux hautes & nobles entreprises. Si le cerueau est du temperament froid, on le connoit par ces fignes: Car l'homme a beaucoup des superfluités, dans l'escoulement de ses humeurs, ses cheneux sont droits, roides, roux & durs, apres qu'il luy ont commencé à croiftre, ils luy deviennent deliez, & ne prennent point de nourriture : il est subject a estre incommodé des causes refrigerantes de fluxions & obstructions de nez; au toucher on n'apperçoit pas grande chaleur en son corps, & il n'y paroit aucune rougeur, on ne voit point de veines en fes yeux, & est plus endormy que ceux dont nous auons desia parlé. Les signes du cerueau du temperament sec, sont quand l'homme n'a point de superfluités en ses fluxions, que ses sens sont tres subtils, estant tres éueillé, ayant les cheueux forts, qui si tost qu'ils sont engendrez, deuiennent crespus pluitost que droits, deuenant promrtement chauue, d'autres adioustent qu'il à l'esprit dur & vuide, que la teste luy fait fouuent mal , qu'il à l'alleure & les mouuemens temperez; Mais s'il arrine qu'il ait la teste remplie d'humidité, il aura les cheueux simples, & ne deuiendra pas totalement chauue ; il aura les fens comme enucloppez de tenebres auec abondance de superfluitez, dormant beaucoup & profondement, d'autres adjouftent qu'il est luxurieux, d'vn esprit temperé, pieux, pitoyable & fimple, n'ayant point de proposition arrestée. Voila qu'elle est la diversité des temperamens simples du cerueau; Mais pour les composez, c'est quand le tempement est chaud & humide, ceux qui l'ont ainsi, ont vn bon teint, de grandes veines dans les yeux, beaucoup de superfluitez mediocrement fluides & molles, les cheueux droits & vn peu blonds, ne deuen ant pas aisement chauues, estant beaucoup subiets à la chaleur & à l'humidité, le vent du Midy leur est muisible, celuy du Septentrion fauorable, ne pouuant pas beaucoup veiller ils fe roulent & fe tournent fouuent durant leur fommeil, dans leurs fonges ils fe representent beaucoup d'images & de visions à l'esprit, estant vn peu defectueux en leurs sens: Si à leur chaleur la fecherelle est coniointe, ils n'ont pas redondance de fuperfluitez, ayant les sens en vne parfaite integrité, n'estant pas subiets à s'endormir, & en peu de temps ils deuiennent chanues : partant si tost qu'ils commencent à auoir des cheueux, ils leur croissent tout à coup, estat noirs & crépus, leur teste au toucher semble vn peu chaude, la couleur de leur poil est rousse iusques à l'âge de douze à quatorze ans. Le cerueau a les signes du temperament froid & sec, si dans les yeux les veines ne sont point éminentes, les causes froides font fouvent nuifibles à ceux de ce temperament, qui ont en leur ieunesse les sens entiers, sans receuoir aucun dommage, mais estant aduancés en aage, ils leur déshoient foudain & perdent leur vigueur & beaute: c'est pourquoy les cheueux leur blanchittent promptement, & ne prenant point de nourriture ils croissent fort peu, estant blonds, Ceux dont le temperament du cerueau est froid & humide font fommeilleux & affoupis d'vn pefant fommeil, leurs fens hebetez & debilitez à caufe du froid qui se glisse dans leurs veines, ils sont subiets aux defluxions & obstructions de nez & ne deviennent point chauues. Ceux donc qui ont le cerueau mediocrement temperé, dans les actions & fonctions animales, les redondances & super-

#### LA PHYSIONOMIE

fluitez, qui ont coustume de se purger soit par le palais, par les oreilles ou par les narines, ne reçoiuent aucune lesion par le dehors; estant encor au berceau ils ont les cheueux vn peu roux, commençant à grandir ils blondissent yn peu, ont ils atteint l'âge d'hommes, ils deuiennent blonds tout à fait, & crépissent sans deuenir aisément chauues; d'autres adjoustent encor difant que du Cerueau de ce temperament prouient l'operation de ses vertus, tant l'imaginatiue, cogitatiue que memoratiue, s'il arriue que la complexion du Cerueau foit chaude, les imaginations & penlées font corrompues, si la melancholie y est iointe, la personne sera craintine sans subjet, & son esprit est trauerlé de mauuailes penfées. La triftelle vient de la crainte des choses qu'on croit estre impossibles, & si la melancholie y furuient, la personne affectée thange de mœurs & de complexions & n'en à plus que de farouches & ses mouuemens font déprauez & craintifs; l'Ame recoit cette maunaise impression que luy cause la melancholie noire, qui ne sigure en l'esprit que des horreurs & des vinons estranges, parce que par la Sympatie qu'il y a entre l'Ame &le Corps, les mœurs de l'vn fuiuent la complexion de l'autre, & l'Ame est faisse de frayeur à cause de l'humeur melancholique & noire qui a la predomination ; ainsi que l'homme a coustume de s'effrayer se trouuant dans les tenebres & l'obscurité. Et de fait du temperament chaud & humide du Cerueau le fouuenir & l'oubliance arrive à l'homme: car s'il aduient que son temperament soit dans la mediocrité du chaud & du froid, la memoire se forme & fait sa fonction, mais l'oubliance s'engendre du froid; ainsi la personne ayant le cœur saisi de grande froidure, la Lethargie se forme dans son Cerueau, ou au contraire les siévres chaudes engendrent la réuerie & le délire. Lucrece a ainsi parlé de ce que nous venons de dire, au liure troisiéme.

Cette mesme chaleur dans le Cœur se retire, Qui souvent se fait voir dans le couroux & l'ire,

HVMAINE. LIVE I. Quandle sang échauffé, les yeux semblent ardans; Lapeur faifit le Cour & le glace au dedans; Les membres dans l'horreur dont ils sentent l'atteinte, Font paroistre en tremblant les effets de la crainte. Vn Cour tranquille er doux vn vifage serain D'vn naturel pareil est le signe certain. Mais ceux-là sont plus chauds que la colere emporte, Que cette pa Sion fi Violente & forte Embrase de chaleur, & picque Viuement; Les lions genereux par leur rugissement Font affet voir qu'ils ont cette humeur violente, Carmesme en gemissant, Vne Voix fremissante Qui fort de leur posttrine effrage & fait borreur, Etleur couroux ne peut se borner dans leur Cœur: Mais le cerf est plus froid , comme au si plus timide, La peur qui luy fait prendre Vne course rapide, Nous monstre que son sang n'a guere de chaleur, Et ses membres tremblans dénotent sa froideur; Lanature des boufs est bien plus temperée, Et leurs mœurs nous font Voir leur chaleur moderée; Toutefois quand l'ardeur du sang s'échauffe en eux, Il est aifé de voir qu'ils ont le sang fumeux, Et qu'ils n'ont point par là de crainte naturelle, Enfin on iuge affet que leur nature est selle, Qu'elle tient er des cerfs & des lions aufis.

Src.

DES HUMEURS DE NOSTRE CORPS, par lesquelles on peut coniecturer quelles sone nos maurs.

# CHAPITRE VIII.

Dans le corps humain il se rencontre quatre humeurs differentes, qui diuersement y dominent ; seauoir la sanguine; la pituiteuse, & les deux bilieuses, la iaune & la noire. On connoiltra aifement que l'humeur sanguine domine en ceux, qui sont gros de corpulence, ayant le teins mesté de blanc & de vermoillon, vne beaute riante & fleurissante de corps & de visage accompagnée d'vne couleur charmante, estant gays & ioyeux & d'vn teint rubicond. A ce sujet Hypocrate dit que la cause vient de la diuersité des Elemens, pour quoy les vns sont de naturel triffes, & les autres ioyeux : Car ceux dont le fang est épuré & fincere ont coustume d'estre gays, Homere a dit que cela arriue aussi par vne abondance de chaleur : Pline met distinction entre les qualitez du fang, & delà il conie-Eure quelles sont les mœurs des animaux, disant que ceux qui sont furibonds & choleres, ont abondance de sang groffier & épais , que ceux qui l'ont épais font forts , que les prudens & moderez l'ont leger; les craintifs en ontmoins que les autres ; mais que ceux qui n'en ont point, font hebetez, que les asnes l'ont tres-grossier & épais, & les hommes tres-leger. On remarque qu'à chaque moment, & à chaque affection de l'Ame, il arriue du changement au sang humain, soit qu'on soit confus de honte, épris de cholere, faifi de crainte, en diverses façons, en palissant, en rougissant, tantost par la peur, tantost par la honte, car le sang est tout autre en la cholere, qu'il n'est en la honte; c'est vne chose toute éuidente qu'en la peur il fuit & se retire au dedans & ne paroit point. La pituite à le cerueau

pour lieu de residence, & lors qu'elle y domine on le connoit à ces signes, la chair est blandhe, le teint obfour & jaunastre, & ceux de ce temperament sont agiles, legers d'esprit, qu'ils ont prompt, estant aisez à courousser. Les bilieux, dont l'humeur reside en la ratte, ont la chair obscure, brune, estant lasches, de peu de cœur & craintifs. Platon dit au Liure qu'il a intitulé, de la Science, que ceux qui ont coustume d'estre saiss de fureur & de fentir de grandes émotions, ont beaucoup d'esprit; & en celuy qu'il appelle Phædrus, il dit en ces termes qu'on frappe en Vain aux portes de la Poeffe, fi ce m'eft anec fureur. Democrite a dit aussi que ceux qui abondent en esprit, sont suiets particulierement à estre saisis de sureur : ceux qui ont l'humeur melanchofique font appellez par Loxus triftes & chagrins, à cause que leurs esprits sont préoccupez de l'obscurité que les vapeurs leur enuoyent, & du peu de chaleur qu'ils ont, & lors que les vapeurs leur montent au cerueau, c'est vn signe qu'ils seront tourmentez de phantosmes terribles & d'estranges visions. C'est pour cette raison qu'il appelle ceux de l'humeur fanguine, ioyeux & gaillards, parce que leurs esprits ne sont point ainsi tenebreux; pour ce qui est des Phlegmatiques il les nomme lasches & paresseux, & die que quelque danger éminent qui les menace, ils ne s'efchauffent aucunement à la colere , leur humeur froide estant contraire à l'ébullition du sang: Il dit aussi que ceux en qui la bile noire ou iaune domine font plus prompts à se courousser & y ont plus d'inclination. Mais ilfaut remarquer qu'il y a deux especes de bile noire, dont l'on tient que l'yne est naturelle, & que l'autre arriue quand le fang est aduste, la distinction est, que la naturelle provient d'vne partie du fang la plus épaille & la plus feiche; celle qui arriue par adustion se diuise en quatre especes, car ou elle se forme par la combustion de la melancholie naturelle, ou du fang le plus pur, ou de la bile, ou de la pituite falée. Si quelqu'vn est épris de fureur, faisi de

vehemente émotion, transporté de folie, abbatu de stupidité,il en faut attribuer la cause à ces quatre espeses qui apportent de grandes incommoditez à l'esprit & au jugement : Or pour la seule bile noire naturelle, elle a le pouuoir d'aider au jugement & de le fomenter; mais il ne faut pas iuger que cela arriue simplement, car on en voit d'autres effets, estant seule noire & épaisse, elle est cause que l'esprit est hebeté ; si elle se messe auec la pituite , elle engendre l'engourdissement & stupidité d'esprit; s'il n'y en a guere non plus que de fang, & que la bile & les esprits défaillent, elle cause l'inconstance d'esprit, & la debilité de memoire ; si elle est abondante, à peine l'esprit pourra t'il se retirer de sa langueur & defaillance : Il est donc necesfaire qu'elle foit fort legere, copieuse, & dans le juste équilibre de la bile, & que l'humeur de la pituite maligne n'y defaille pas, afin que de trois il ne se forme qu'vn Corps, de forte qu'il y ait huict parties du fang, deux de la bile jaune & deux de la bile noire : Il faut que la bile noires'enflamme, & qu'elle ne souffre pas d'adustion par ces deux autres, mais qu'estant enflammée elle brille & esclatte seulement. C'est pour ce suiet que Heraclite appelle l'Ame du Sage, Lumiere Seiche, Aristote dit en ses Problemes, que tous les grands perfonnages, qui se sont rendus recommandables ou pour l'excellence de leur esprit, ou qui sont deuenus grands Philosophes, on se sont comportez prudemment en l'administration de la Republique, ou ont esté excellents Poëtes, ou ont fait merueille dans les autres Arts, ont tous esté melancholiques, & que la pluspart de tels personnages est molestée de la malignité de la bile noire ; apportant pour exemple, Hercule, qui estoit suiet a l'Epilepsie: Lysandre le Lacedemonien ne vid il pas auant sa mort naistre en fon corps vn certain vlcere, à qui on ne donnoit autre caufe, que celle de la bile noire ? adioustons à ceux-cy Aiax & Bellerophon, en qui tous deux la bile noire dominoit, & dont l'vn se laissa gagner à l'extréme folie, & l'autre ne frequentoit que les lieux solitaires & deserts ;

d'où vient qu'Homere chance ainsi en son Iliade.

Cellsy cy, qui det Dieux a sussibile haine, Tantos erre aux deserts, cor tantos par la plaine, Dans les lieux écartes, il se va promenan, Il se tonge le cœus; cor sud chemia senant, Il suit intessamment le commerce des hommes; .8cc.

N'est-il pas vray que plusieurs autres de ces Heros, ont esté travaillez de ce male Nous auons appris qu'aux fiecles derniers Empedocles, Socrate, Platon & vn nombre infiny d'autres excellens personnages, entre lesquels il faut conter la plus grande partie des Poëtes, ont esté tous melancholiques. L'on tient qu'Eurilochus fut homme de grand & vif iugement, tel que Pont presque tous ceux qui sont suiets à la bile noire; Phanorin appelle cette affection Hereique, comme s'il vouloit dire qu'estre suiet à la bile noire, c'est le propre des Heros & grands perfonnages. Sa nature est d'auoir le temperament chaud & froid. La bile noire peut deuenir tres-chaude & tres-froide, laquelle le deuenant excessivement, cause que l'homme est ou fol, estourdy, ou affoupy de grande nonchalance, ou trauaillé de foucy & d'inquietude & suiet à la crainte. Mais ne s'échauffant que mediocrement, elle engendre grande afseurance d'esprit & de courage , l'homme en deuient si ioyeux qu'il n'aime qu'à chanter, elle cause aussi les dénoyemens d'esprit, & fait sortir des viceres au corps. Elle cause plusieurs autres effets selon le meslange : car ceux en qui beaucoup de bile noire froide domine, sont lasches & lourds : ceux en qui la chaude domine abondamment ont toute autre complexion, estant vifs & prompts, ingenieux, se plaisant à aimer, suiets à se courrousler, defireux, babillards; quelques-ynso ont vn

trait de folie, d'autres deulennent si melancholiques qu'ils font comme forcenez & furieux. D'où vient qu'on dit que les Sybilles, les Bacchantes & tous ceux qu'on croit estre transportez ou épris de fureur djuine, sont suiets aux effets de cette bile noire & chaude; ce qui toutesfois n'arriue que par vne intemperie naturelle. L'on tient que Marc Citadin de Syracuse n'estoit iamais plus grand Poëte que quandil auoit cette fureur d'esprit. Mais on voit aussi que ceux en qui cette chaleur de bile noire nedomine pas tant ont l'efprit bien plus remis, estant beaucoup plus prudens & habiles en la profession des beaux Arts, dans les Sciences, & en la manutention de la republique. Il y a aussi beaucoup de difference entre ceux qui sont de ce temperament, alors qu'il leur faut subir quelque dager ou s'y exposer; car quelques-vns ont grande confiance en eux, ainsi que l'exemple s'en est fait voir en la personne d'Archelas Roy de Macedoine. Enfin pour le faire court, il y a grande différence & inégalité entre les melancholiques : Car la bile peut deucnir & chaude & froide, & puisqué sur tout elle à le pounoir de former nos mœurs & nos complexions (car le temperament froid & chaud fur tout ce qui est contenu en nos. Corps forme & establit nos mœurs ) c'est pourquoy on en voit vne si grande difference & diuersité aux vns & aux autres felon le plus ou le moins, quand vne portion de la bile est temperec, c'està dire, vn peu chaude & vn peu froide, elle cause que tous les melancholiques excellent en esprit, non pas par un effet de maladie, mais de leur naturel melme. Nous apprenons aussi de Galien, au troissesme Liure des Parties Affectées, que les personnes maigres, noires, velues, & celles qui ont les veines larges sont fort suiettes à l'abondance de cette bile noire : aussi arrive t'il souvent que ceux qui ont la couleur rousse retombent dans le temperament melancholique, comme aussi ceux qui sont blonds s'ils ont esté nourris auec beaucoup de trauail, de veilles, d'inquietudes, & viuant escharsement & de peu de nourribure.

CONTRE LES OPINIONS DE PLATON, © comment il faut faire iugement selon les parties des animaux.

### CHAPITRE IX.

PLaton tenoit donc ces opinions', fçauoir, fi l'homme anoit toutes les parties de son corps conformes & sem-blables à quelque animal de quelque espece qu'il sut, il denoit par confequent auoir les mesmes mœurs & les mesmes complexions, & eftre fuiet aux mesmes affections que luy: Ce que nous ne pouuons passer sous silence, & ne nous . empescher de dire qu'il n'y ait aucune apparence de verité. Car on n'a iamais veu d'homme, duquel si on confere les parties du Corps auec celles du Corps d'vn autre animal, qui puisse luy estre semblable & vniforme en toutes ses parties: mais s'il arriue qu'il y ait quelque ressemblance ou conformité, ce ne sera qu'en quelques vnes. Or pour ce qui eft des parties,ou des fignes qui marquent & difcernent les affections des animaux, ou pour mieux dire, de ce qui concerne les affections melmes, il y a de la diffinction: Les vnes sont appellées propres, les autres communes:Les propres, conuiennent feulement à vne feule espece : Pour exeple, les chiens font naturellemet iniurieux, & les afnes infolens, ce font leurs propres affections. Les autres qu'on appelle communes conviennent à tous, & les autres à pluficurs. On voit qu'il y en a de communes à tous, puisque les fourmis sont mesme injurieuses aussi bien que les chiens: Celles qui sont communes à plusieurs sont les affections de la lubricité, lesquelles, quoy que elles soient communes à tous, ne le sont pas pour certain toutesfois d'auant qu'aux aines & aux pourceaux, d'où vient que les propres

dispositions du Corps correspondent aux propres affeaions de l'Ame: ainsi en va t'il des affections communes à tous. Mais les signes communs seruent fort peu ou presque de rien au Physionome, parce qu'elles rencontrent de communes affections, qui conviennent au lion, au cerf, au fauglier, de forte que si on faisoit comparaison de l'homme par les fignes communs à quelqu'vn de ces animaux, pourquoy fera t'il plustost comparé au lion, qu'au cerf, ou au sanglier.Il faut donc faire élection des fignes propres, mais ils ne font encor rien à la connoissance : car les signes propres ne sont propres à aucun autre qu'à celuy à qui ils sont propres, & ne pouuant conuenir à d'autres, ils n'en peuuent aussi monstrer l'affection propre : car s'ils conuencientà d'autres,ils ne seroient pas signes propres: & veu qu'il ny a aucune affection propre aux animaux, desquels nous tirons la Physionomie, il n'y aura aussi aucun signe propre ou particulier. Pour preune de cette raison le lion n'est pas feul qui foit fortentre les animaux, mais auffi le taureau & le sanglier : le cerf n'est pas luy seul craintif, mais aussi le lievre & le chat: d'où vient que si quelqu'vn veut se seruir des fignes communs ou propres, il perdra sa peine & ne reiffira pas selon son souhait. Mais il faut considerer ces animaux, qui se font remarquer par quelque affection commune, & cela estant reconnu remarquer aussi les signes qui leur font communs & non pas à d'autres, il faut aussi que ces fignes par lesquels on les reconnoit s'accordent & correspondent auec leur affection mutuelle, de sorte qu'à celuy à qui le figne convient, l'affection luy convienne pareillement: & qu'à celuy à qui l'affection conuiendra, il en foit autant du figne, y ayant reciprocation & correspondance du figne à l'affection, & de l'affection au figne : & qu'ainsi les animaux qui n'ont pas ces sortes d'affections, n'ayent pas ces melmes fignes qui les font connoiltre & distinguer. Mais de peur de trancher trop court & d'oublier la methode la plus claire pour en faire la demonstration, il me semble qu'il ne sera pas hors de raison d'en ap-

porter exemple. Si quelqu'vn veut trouuer les signes qui iont connoistre la force du lion, scauoir est, auoir les extrémitez grandes, ne verra t'il pas que les mesmes signes conuiennent à tous autres animaux robustes, comme au taureau, au cheual, & au fanglier, qui ay ant tous de grandes extrémitez, font aussi robustes & forts ? C'est d'où le Phyfionometirera son argument ou Syllogisme. Quiconque anza de grandes extrémited , sera fort donc &c. Mais de pour de nous tromper en l'élection des fignes, quand chaque espece d'animaux aura deux affections & deux fignes, il est besoin de diligemment considerer, à quelle des deux affections le figne convient, & quel est le figne des deux, s'il convient à toutes les deux, ou à nulle des deux. Il faut sçauoir qu'à toute l'espece des lions deux affections conviennent, la liberalité & la force, & que toute l'espece sera paroistre en foy deux signes merueilleux, sçauoir le front éleué & de grandes extrémitez : de peur donc de douter, si le front éleué est le signe de munificence où de force, pour en auoir la connoissance facile, il faudra se servir de cette methode. Nous contemplerons exactement le taureau, le cheual, le fanglier, & autres robustes animaux, & si nous voyons que ces animaux ayent de grandes extrémitez, & ne soient pas liberaux, & ne monstrent pas en soy les signes du front éleué, nous infererons que ce figne est plustoft signe de force que de liberalité. Il y a beaucoup d'autres animaux qu'on peut considerer, qui sont tres-liberaux, & qui mesme marchent auec se front éleué; à ce suiet ceux qui s'appliquent à la Physionomie, afin d'y reiffir , doiuent donner toute leur estude à la lecture des histoires qui traitent de la nature des animaux, afin de connoiître & sçauoir quelles sont leurs affections, leurs mœurs, leurs complexions, leurs description, leurs parties & proprietez : Car delà semble dépendre tout le nœnd de l'affaire: Nous ingeons qu'il ne faut pas méprifer cette diuersité de signes & de marques, parce que quelques vnes naiffent auec

nous, & les autres nous font acquises ; celles qui naissent auec nous, nous font données de la nature nous accompagnant depuis la naissance insques à la mort, & durent autant que nostre vie, comme seroit anoir le front large, le nez camus; & autres femblables marques; celles que nous appellons acquifes, nous arrivent par hazard, comme seroit estre priué de couleur ou l'auoirtelle ou telle au visage. Les marques que nous apportons de naissance des notent quelles sont les passions de nostre ame dans l'inter rieur, & nous font naturelles comme font la ioye & la crainte. Les accidentelles sont comme l'Arithmetique, la Medecine, la Theologie, lesquelles nous ne pouuons connoistre par aucuns signes. Nous auons trouué qu'il ne sera pas hors de subiet de produire icy ce qu'Aristote escrità Alexandre, scauoir que la Divinité supréme voulant entre tant d'Onurages merueilleux, qui donnent l'embelliffement à la Nature, former vn Chef-d'œuure; dans lequel toutes les perfections qui sont en tous les estres fusient comprises, n'en auoit creé aucun plus noble ny plus accomply que l'Homme, ce Microcoline & l'abregé de toutes les merucilles de l'Univers; & n'a pas assemblé ny mis en toute autre animal , ce qu'il luy a pleu de luy donner particulierement, veu qu'on ne voit rien en aucun des anis maux de quelque espece qu'il soit, touchant les mœurs, la complexion, proprietez, vertus, qualitez, ou façon d'agir qui ne se rencontre en l'homme. Car n'est-il pas vray que Phomme est bardy come le lion, qu'il est craintif comme le lié vre; qu'on le peut comparer au cocq pour la liberalité, au chien pour l'anarice , qu'il est semblable au corbeau en rudesse co austerité , en piese à la sourserelle, que sa malice le rend comparable à la lionne, qu'il est domestique comme la colombe, que ses finesses le font ressembler au renard, sa mansuetude à l'aigneau ; estant leger comme le cheureil , humble comme le leopard , paresseux comme l'ours , affectionné comme l'elephant , vil es lourd comme l'afne: obeissant comme le paon, babillard comme le moyneau, profitable comme l'abeille, vagabond comme le cheurotin, indomptable com-

# HVMAINE. LIVRE I.

ine le taureau, rebours comme le mulet, muet comme le poisson, que la raison dont il est done le fait comparer à l'Ange, estant chand es addonné à la lubricité comme le porc, méchant comme le hibou, Ville comme le cheual dommageable comme le rat. Et pour tout dire il n'y a vegetaux, mineraux, ny autre substance, ny rien qui soit en la nature, qui n'ait quelque proprieté ou vertu particuliere contenable auec l'homme. Adamantius dit que on connoit à l'effigie de chaque animal, toutes les mœurs & complexions qu'il peut auoir, laquelle effigie à de la conuenance à ses mœurs & complexions : Comme pour exemple; les mœurs on naturel du lion est d'estre irascible & fort; ausli le connoit-on à son effigie : L'effigie du leopard est mignonne & delicate, mais il ne laisse pas d'estre sujet au courroux, de faire des embusches, de tromper, d'estre timide & hardy tout ensemble, & sa figure a de la correspondance à ces mœurs : ainsi l'on connoit les autres animaux de quelles mœurs & naturel ils sont a leur effigie; l'ourse est cruelle, trompeuse, tarouche & saunage; le fanglier a vne fureur inconsiderée à laquelle il s'emporte; le bœuf a de la seuerité & de la simplicité; le cheual du faste & du desir d'honneur; le renard des finesses & des embusches ; le singe de la plaisanterie & de la dissimulation; la brebis de la simplicité & lourdise; le bouc de la paresse; le pourceau de l'immondice & de la gourmandise: ainsi voit on que la figure tant des volatiles que reptiles a de la conuenance pareillement auec leurs mœurs & naturel.S'il arriue donc que l'homme ait quelque membre ou partie du Corps, qui ait de la similitude auec ceux d'vne beste ou d'vn oyscau:Il faudra necessairement de ces parties qui ont de la conuenance les vnes aux autres tirer sa Physionomie. Car si vous voyez qu'il ait les yeux de couleur tannée & vn peu concaues, vous vous ressouriendrez qu'ils ont du rapport auec ceux du lion : s'il les a beaucoup concaues, ils denotent de maunailes mœurs & ont de la similitude à ceux du finge : s'il les a planes, ils reflemblent à ceux du bœuf : s'ils paroissent dehors & sont éminens, stu-

pides, mal agreables à voir, ils ont de la ressemblance à ceux de l'asne.

CONTRE LES OPINIONS DE TROGVS; Gromment on doit coniecturer quelles sont les mœurs des hommes par la diversité des Climats.

# CHAPITRE X.

Mais n'aduouëra-t'on pas que Trogus qui par les di-Muers aspects du Ciel, constitutions de l'air, & Climats coniecturoit quelles estoient les diverses contemperations des mœurs des hommes, s'est feruy des mesmes prenues & argumens, dont fe font feruy ceux, qui obseruoient quelles estoient les mœurs complexions & temperamens des hommes, par les parties du Corps des plus nobles animaux & par les affections de leurs ames. Nous autres de peur de donner plustost du dégoust, que d'apporter vne nouuelle connoissance à ceux qui s'appliquent à cette science, nous quitterons là cette practique comme éloignée & separée de la liaifon de ce discours; mais il me semblera auoir atteins le but de mon dessein, si ie fais venir à propos ce que nos Ancestres les plus habiles & les plus experimentez Physionomes ont écrit tant en Medecine qu'en Philosophie traitant des temperamens, des mœurs, des complexions, de la forme des Corps, & en faifant rapport à la diversité des afpects & constitutions Celestes. Hypocrate au Liure qu'il a intitulé, de l'Air, des Eaux & des Lieux, fait-il pas voir que les mœurs & complexions des Hommes ont vue certaine correspondance, auec la nature de la region, sa constitution & fon temperament. C'est pourquoy les habitans de l'Asic font doux & polis, & cela ne leur vient que de la temperature du Climat & de la constitution de l'air, puisque l'Asie est scituée vers le Leuant, au milieu de la course du Soleil; ainfien va-t'il des habitans d'autour le Phafe-feituez vers

le Marais Mœotide du costé du Septentrion, ils sont rustiques & paresseux antrauail, à cause des diuerses constitutions de l'air, car il y a en cette region de tres-hautes montagnes, le pays est grandement éleué. Il se trouve une semblable nation habitant autour du Marais Mootide, ce font Scythes, qu'autrement on appelle Sarmates : Ils font de forme grossiere, ayant les iointures humides, & peu de force, d'où vient qu'à cause de la foiblesse & debilité de leurs épaules ils e sçauroient bander des ares ny décocher des flesches. Ceux qui habitent en l'Europe sont bien differens pour les diverses constitutions de l'air, & la varieté des temps : car ils naissent naturellement hardis & dans vne parfaite integrité de Corps, & ont bien plus de cœur que ceux qui habitent l'Asie, entreprenant toute sorte de difficultez auec vne hardiesse incomparable. Entre les beaux mots de Platon nous auons remarqué cette parole fagement dite: que de la diversité des Climats s'engendre la diuersité des mœurs, & des temperamens? Pour preuue de cette verité, on remarque qu'en vne contrée de la Grece il se trouue des homes beaucoup plus capables d'apprendre les beaux Arts qu'en aucun autre lieu, & que ceux qui tirent vers la Phenicie font merueilleusement subtils & adroits & amasser de l'argent : Maintenant nous allons mettre en auant les opinions de Polemon & d'Adamantius: ils disens que tous les Septentrionaux font d'vne haute taille, & de teint blanc : mais plustost suinant les opinions d'Adam. ils ont les cheueux blonds tirant fur le blanc, mollaffes, les yeux pers, le nez camus, de grosses iambes, longues &c grandes, la chair molle, grand ventre, simplicité d'esprit, grand courage, de l'inconstance en leurs desseins, precipitation d'esprit, & lourdise : Polemon semble auoir esté vitié en son texte par la suite du temps, mais Adamantius le repare; au contraire les Meridionaux ont les cheueux noirs & crespus, les veus bruns , les iambes gresles , & sont fort peu dispofez à l'estude des belles seiences : Pola adioulle

25

encor à cela difant qu'ils sont de tous aduis, legers d'esprit, menteurs, trompeurs, larrons, les vns plus ou moins que les autres, plus ou moins ils habitent les regions contigues de ceux-cy, ou qu'ils en sont essoignez par la distance des lieux ; ceux qui habitent le milieu de cette region ont auffi la taille mediocre, l'esprit à proportion, & les mœurs & leurs fignes à l'aduenant, les Orientaux & Occidentaux tant plus il tirent vers le Midy ou le Septentrion, d'autant plus different-ils entr'eux. Les peuples qui demeurent fur les Confins de la Lybie, comme font les Nomades, les Hiberes & les Lybiens ressemblent aux Ethyopiens; en finpour tout dire les Meridionaux sont de temperament sec & chaud; les Septentrionaux au contraire le sont de l'humide & froid, les autres regions qui auoisinent le Sep tentrion & le Midy produisent des habitans semblables en temperament, forme & mours à ceux-cy. Mais le changement qui arriue en diuerfes contrées prouient de ce que quelques peuples changent de regions passant de lieux en autres, & y font leur demeures, & ainsi les nations se confondent : Comme files Thraciens faifoient voilles en Italie, & les Italiens en Thrace : les Persans passoient dans l'Affyrje, & les Affyriens dans la Perfe. Encor que Ptololomée homme tres sçauant ait escrit que les mœurs & complexions des hommes proniennent de la constellation des Aftres: son opinion toutesois ne laissera pas de s'accommoder au dessein que nous auons pris. Il dit donc que les Septentrionaux sont farouches, obtinés & du naturel rustique & barbare, les Italiens & Grecs sont traittans, benins, se plaisent à faire amitié, temperés de Corps & d'esprit, forts, affectionnez aux belles & nobles choses, qu'ils haiffent la domination d'autruy, cheriffent la liberté, ayment à tenir les autres nations sous leur puissance, grands guerriers, & se plaisent à donner des loix. Que les Arabes font larrons, trompenys, seruiles, inconstans, addonnez au lucre: Les Armeniens inconstans, meschans: les Sarmates cruels & inhumains: les Phrygiens legers &

## HVMAINE, LIVRE I.

oberifians à leurs femmes: les Africains enclins à la lubricité, parjures & temeraires : daquel Ptolomée Maternus a emprunté ce qu'il a dit, des mœurs de diuerses nations, appellant les Scythes cruels : les Italiens nobles : les Gaulois lourds & inconfiderez : les Grecs legers : les Afriquains trompeurs : les Syriens auares: les Aliens lubriques: les Sciciliens fubtils, les Espagnols fastueusement arrogans & presomptueux de leur courage : les Egyptiens lages : les Babyloniens prindens : L'opinion de Vitrune n'est pas beaucoup esloignée de celle de ces deux Authenrs, que nous venons de citer : Car il dit que les nations qui habitent les regions où la gelée & les frimas domine perpetuellement, ont le corps démesurement grand, dont les extremitez sont blanches, les cheueux roides & roux, les yeux pers, abondant en fang à cause de la plenitude de leur humenr, tenant de la rigueur & de la constitution de leur climat. Mais les peuples qui habitent les regions qui font brussées des ardeurs du Soleil, n'ont pas si grande taille, ayant la couleur basannée, les cheueux frisez, les yeux noirs, les jambes debiles, peu de sang à cause des ardeurs vehementes du Soleil; & partant à raison de leur peu de fang, la crainte qui les s'aisit empesche qu'ils s'exposent à l'injure & aux coups des armes. Mais les nations. qui habitent les regions du Midy à cause de la vinacité de leur esprit sont plus promptes & diligentes à expedier leus desleins, comme aussi à les entreprendre. Les peuples qui tirent vers le Septentrion estant froids à cause de l'épaisseur de l'air, dont ils sont comme enueloppez, & de la constitution du climat, naissent presque tous stupides, ce qui se remarque aussi aux serpens qui s'y engendrent estans tous engourdis pour les rigneurs de la froidure & de la gelée, qui par la chaleur estant dégour dis se remnent tres agilement, leur humeur froide estant dissipée, mais estant en cette contrée refroidis par les rigueurs du froid, ils demeurent comme immobiles. Or veu que les Meridionaux ont tres grande viuacité d'esprit & vne prudence infinie en

Cili

leurs entreprises, ils s'emportent de grande impetuofité à témoigner leur courage & leur force, ou mefine ils succombent, parce que leurs vertus animales sont brussées du Soleil: ceux qui naissent dans les regions froides sont bien plus dispos aux armes, & se ruent de viue force & sans craindre : mais s'emportant temerairement & fans prudence, ayant de plus l'obstacle de la tardiueté de leur esprit ils voyent que souvent leurs desseins ne reiffissent pas, Au reste les regions du milieu estant d'vn costé temperées par la chaleur, & de l'autre par la froidure, produisent des habitans conformes à la constitution du climat, tant en leur taille qu'en la vigueur de leur esprit : tels que sont les Italiens, delà vient aussi que le peuple Romain est comblé de louanges pour sa generosité inuincible, & pour auoir tant de fois par ses desseins fait teste aux barbares, & par fes armes triomphé des entreprises des Meridionaux, ainsi il a phù a la divine Providence placer cette fameuse Ville de Rome dans vne region temperée, pour estre la Princesfe & la Capitale de tout l'Vniuers, & iouyr de l'Empire & & domination de toutes les Nations. Pline adiouste à cela & dit qu'il faut attribuer la cause de toutes ces choses aux puissances Celestes dont elles dépendent : car il est éuident que les Ethyopiens ne sont noirs & bruslez, que parce qu'ils avoisment de plus prez le Soleil, & naissant comme des personnes à demy rosties ils ont la barbe & les cheneux frisez, & que la region scituée à leur opposite est glaciale produisant des habitans dont la peau est blanche & les cheueux blonds, toutesfois de naturel farouche à cause de la rigueur du climat, & suiets à divers changemens & inconstances, on remarque vne chose merueilleuse en eux par le témoignage de leurs iambes, l'humeur nutritiue ou le suc nourrissier leur remonstant de bas en haut, par la nature de la vapeur, au lieu qu'aux autres l'humeur defcond de haut en bas : & qu'en ces deux regions toutes differentes les habitans ont vne grande taille, les vns à cause de la chaleur. & les autres à cause de l'humeur : Mais dans

HVMAINE. LIVE I.

les moyennes regions du monde, il se fait vn meslange salutaire de la chaleur & de la froidure, & vn bon temperament, le terroir estant fertile en toutes fortes de choses, la taille du corps mediocre, la constitution bonne & la couleur bien temperée, la façon d'agir y est molle , les sens liquides , les esprits feconds & capables de comprendre tous les fecrets & les merueilles de la Nature : les habitans y tiennent les Empires & les Dominations, que les Nations, confinées aux extrémitez du monde n'ont iamais possedées. Vegetius recommande que dans le choix qu'on doit faire de la ieunesse pour la milice, on prenne des Septentrionaux, car ceux qui font trop voisins du Soleil, l'humeur leur estant desseichée, font plus sages & retenus, & reconnoissant qu'ils ont si peu de sang, ils ne s'exposent pas si hardiment aux coups , & craignent leur peau : Mais les Septentrionaux abondant en fang font tres-prompts à la guerre , & parce qu'ils font éloignez du Soleil, ils font moins prudens & aduisez : C'est ce qui a fait ainsi parler Lucain.

Toutes les Nations, qui tirent vers l'Aurore, Et les ardants Climats, que le Solel redore, On manque de courage, co-dépaillens de cours Le Ciel par fa chaleur leur offe la vigueurs; Nais le pusple kahiann eer segions glacfes; De neige co-de frimas fans coffe, heriffes, Qui regardent le pole, co-treen termine pas la mort. El indompable en guerre, & ne craine pas la mort.

Ouide parlant de Terée témoigne que les Thraciens font fort enclins à la lubricité. Le Vifage of charmant: mais exite comunitie, Qui maquis ance lui, fau coffe le maifrife, Le profie, Vaignillomne: & cette nation Bruffe des mefines freus par inclination: Son Ame fent l'ardeur de ce defir extréme. Que sous longeuple endance, & qu'il fooffre luy mefine.

Ce n'est pas à dire que nous voulions vous persuader que tout ce que nous vous rapportons des opinions de ces Autheurs que nous auons citez passe pour veritable en tout, mais en vue bonne partie. Car comme dit Apulée, Arnacharfis, homme que la sagrife a rendu recommandable à pris naiffance chel les Seytes , nationlourde & fans esprit : @ che les Atheniens fins & prudens, Melerides, que sa folie a fi bien jait conoifre. Ce que nous auons icy allegué desmœurs; de la complexion, du temperament & de la taille des hommes, on en peut autantremarquer dans tous les autres animaux : Car ne voit-on pas que les Epreniers les Faucons & les Aigles naissent plus grands & plus forts dans les regions, qui tirent vers le Septentrion qu'en d'autres. Pour l'ordinaire dans les pays froids les Corps font de taille. plus grande, abondant en fang & en esprit: D'où leur vient la hardiesse & la rusticité: mais dans les autres regions les hommes y out de la hardiesse & de la vigueur à proportion.

CONTRE LES OPINIONS DE PHILON, ET comment on doit faire ingement par les mœurs apparentes sur le visage.

### CHAPITRE XI.

A Ristote la lumière & l'ornement des plus grands A Philisophes reprend ainsi Philon le Lacedemonien : qui recherchout seulement les signes des mœurs & complexions des hommes en contemplant leur visage, comme s'il denoit luy seul faire connoistre les affections de l'Ame, & raisonne ainsi : Le genereux & l'impudent se comportent presque auec mesme égalité de visage : car l'vn se dépouillant de la honte, & l'autre de la crainte, ils parlent & agiffent tous deux auec vn visage fixe & arreste, & y monfirent presque mesme égalité, de sorte qu'il est difficile de discerner quel est l'impudent, & quel est le genereux : Si donc par ces signes il n'apparoit au visage qu'vne de ces deux mœurs, par quels lignes connoistra-t'on deux affections de l'Ame si differentes dans cette égalité de visage, & en effect la generolité n'est pas peu differente de l'impudence : de plus s'il faut se seruir de ces signes, par lesquels on tasche de connoistre quel est le naturel & la complexion des hommes, lesquels en tout temps doiuent estre veritables: Comment se pourra-t'il faire, que celuy qui naturellement est gay & ioyeux, monstre tousiours vn visage riant fans s'alterer, & demeurant dans la mesme égalité, il ne luy arriue iamais de passer quelque iournée auec chagrin & tristesse, qui l'oblige de changer de visage ? En irat'il de mesme de celuy qui naturellement est trifte, & ne se pourra-t'il pas faire qu'il passe quelques iours de sa vie en gayeté & allegrette, & ainti changer de vifage ? Il y a donc fort peu d'affections qui se puissent connoistre par les mœurs apparentes fur le visage : pour exemple, les iustes, les pitoyables & les ingenieux ne pourront pas estre reconnus aifément, à raifon des configurations & fimilitudes égales qu'ils font paroistre en leurs visages. Tiendra-t'on ainsi la regle & la methode de Philon pour vraye, ne donnant pas de connoissances asseurées & d'experience certaine: & certes elle ne fournit pas de moyen affez vulgaire pour cette science; Mais il est expedient de rechercher exactements'il n'y a pas d'autres fignes qui accompagnent ceux-cy, de peur que, comme nous atons dit cy-detiant, vne simple & seule marque ne nous fasse tromper. Polemon dit à ce propos qu'on voit en quelques-vns artiuer

changement de forme, & qu'ils semblent tous autres qu'ils n'estoient auparauant, selon la diuersité des passions, quand on est demesurément transporté de joye, sais de doulent de couroux ou de crainte; si l'on a trop ieusné, ou s'il va trop de repletion ; h l'on est épris du desir de quelque chofe où contemplant quelque obiet attentatiuement de l'efprit, ou des yeux, si l'on est charmé par l'oreille; en parcil rencontre la forme ne se change pas entierement, mais elle demeure immobile, & les fignes se changent; or de tous ceux qui fe changent d'entre-eux, l'on n'en apperçoit pas le changement également en tous, mais autant qu'il approche de plus prez du naturel de chacun. Mais il faut considerer cecy attentatiuement; sçauoir quelques signes que chacun falle paroistre en sa naissance des mœurs & du naturel qu'il peut auoir, ils le denotent plustost sujet aux mesmes affections que les signes indiquent, qu'il ne seroit à d'autres. Nous nous seruirons de ces exemples; si quelqu'vn fait yoir en son visage les signes d'vne personne qui s'attache à la confideration, nous ingerons auffi-toft qu'il est prudent & de bon conseil; s'ilà les signes d'vn trompeur & d'vn rusé, encor qu'il ne les monstre pas à l'heure, & qu'il sçache l'art de dissimuler, & de les déguiser artificiensement, on ne laissera pas de iuger de luy aisément qu'il est trompeur & frauduleux, si quelque autre monstre les signes d'un homme enclin au couroux, encor qu'alors qu'on le considere il ne soit pas en colere, vous l'estimerez toutesois subiet à cette affection: Vous ferez pareil iugement par les autres fignes, quelles passions ils denoteront.

Oron PEVT AVSSI IVGER QVELLES Jone les mœurs & affections des bommes, prenant les signes par leurs contraires.

# CHAPITRE XII.

A Ristote sait mention en sa Physionomie qu'entre auexercer cette science, on peur faire amis licétion des signes
par dissimilate, c'est à dire par leurs contraires; les exemples nous serviront à l'éclarcisse ment serviron en les
puls palables. S'il est vray que nous remarquons que la
dureté dupoil est le signe du naturel rude & savouche; pouuons-nous pas aussi il inger que la molles du messe poi
prenant le signe par son contraire, est la marque de l'imbecilité? Tenons-nous pas pour assiré que la policise du messe
poil dénote la chaleur d'éspite & de cœurs, qui est la caufede la colere. Prenant le signe par son contraire la
poil dénote la chaleur d'éspite & de cœurs, qui est la caufede la colere. Prenant le signe par son contraire la
poil denote de messe par son contraire la
poil denote de courage; On doir faire ainsi parcil lugement
des de messes meurs prenant les signes par laurs contraires.

QPON PEYT TIRER DE GRANDES coniectures quelles sone les mœurs, par la dissinction des complexions cor passons, tant des Hommes que des Femmes, que des masses co-femelles envre les animaux.

# CHAPITRE XIII.

M Aintenant fuiuant les opinions d'Aristote nous dinferons les especes des animanx en deux sormes, seauoir en massir se en fimeller, se nous dirons en quoy I vne est differente de l'autre, se ce qui peut comemir à chacune en particulier, se selon chaque forme de corps nous luy donnerons les mœurs se le naturel qui luy conuiennent, soit animaux courageux, ou timides, iustes on inius les, se selon leurs as ses comments de la commentation de l



#### HVMAINE. LIVEE I.

Nous auons estimé qu'il esfois à propos de mettre icy en Vene ex-te Figure, en laquelle l'essigne anterieure co-posserieure du Corp de l'Homme ost nassaument exprimée, asin qu'on y puisse Voir à clair chaque partie du Corps, dont nous auons à traiser dans tout cet ouurage.

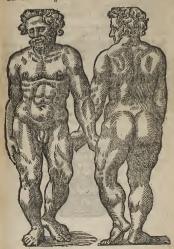

#### LA PHYSIONOMIE

L'homme donc ce chef-d'œuure des mains de Dieu l'a bregé de toutes les merueilles de la nature, en qui il a graué son image, & imprimé les characteres brillans de sa Souueraine Maiesté, & pour tout dire en a fait vne seconde Divinité en terre, consideré sa forme, est doué d'yn grand Corps, ayant large vifage, les sourcils courbez, grand wil, le menton quarré, le col gros & nerueux, les espaules fortes, grande poictrine, les costes fortes, le ventre concaue, les hanches grosses d'ossemens, & sortant en dehors, les cuisses & les bras nerueux, articulez & forts, le genoù.l dur, le deuant des iambes nerueux, le mollet d'icelles resserré de haut en bas, les talons pleins de nerfs, les pieds articulez, les mains grandes, bien formées & nerneuses, les omoplates fortes, grandes & separées, le metaphrene articulé & charnu, le dos grand, robuste & bien garny de costes, les lumbes pleins d'os & forts, les fesses graifles, la chair vn peu dure & feche, l'alleure ou démarche tardiue, la voix grande & groffe : mais estant confideré àu regard des mœurs & du naturel, il a le cœur genereux, fans crainte, estant iuste, simple, & desireux d'emporter la victoire & l'honneur de ce qu'il entreprend.

En ce portraiél la figure du Lion est tirée au vif, asin qu'on puisse aisément considérer les parties de son Corps pour les comparer auec celles du Corps de l'Homme.



Nouş allons maintenant décrire quelle est la forme du lion, le Roy & le plus fort de tous les animaux, que la nature a si bien aduntargé pour le sire exceller par delius tous les autres; Nous dirons dons que la forme de tout son corps, & chaque membre pris en particulier approche de plus prez, au prix de tous les autres animaux, de la figure du Corps de l'homme; considerons le donc en chaque partie, at est le est mediorerment gross les grande, sa face plus quarrée, non pas beaucoup pleine d'os, son front quatrés, & an miller plus caue; il à le toureit ellené, & commer va nuage au destus du nez, mais il a cette partie du front, qui est sur le deuant de la teste, éminente ; comme l'ancienne translation du Grec en Latin porte, que maintenant nous rendons en François; l'a les jeux de couleur tamée, you par le heausop rendant, prémiente; Gestiere a verti autrement.

#### LA PHYSIONOMIE

difant non pas eminens, mais Vn pen longs : Bous autres ayant confideré vn lion en vie, nous auons veu qu'il n'a pas les yeux caues, mais qu'il les a vn peu caues & vn peu eminens: Le texte d'Aristote ayant esté corrompu doit estre restably suivant ce qu'en a dit Adamantius, il dit que ses yeux sont de couleur tannée & sont mediocrement caues. & partant nous dirons que cet animal à les yeux de cette couleur, concaues, ronds, ny trop caues, ny trop eminens. Mais reprenons la suite de nostre discours, & décriuons les autres parties. Il a de grands fourcils, le nez plustost gros que petit, la machoire de haut ne fortant pas beaucoup dehors, mais égale a celle de dessous: L'ouverture de la gueule ample, dont les levres font minces, de forte que les parties de haut tombent droit sur celles de bas, estant aux angles des levres vn pen pendantes: Le chaignon ou nuque du col dur & roide à cause de tous les os qui y sont droits, le col grand mais mediocrement gros, la poictrine forte, les parties d'autour la gorge plustoit pendantes que rassemblées & resterrées, le metaphrene large, les costes & le dos robustes & fermes, ayant fort peu de chair autour des hanches & des cuisses, le milieu du ventre gresle: Suessan appelle affez mal cette partie, base innenile, les iambes fortes & nerueuses, le poil iaune, ny droit, ny beaucoup crespu, tout le corps articulé & nerueux,ny trop mol,ny trop dur. Sueffan l'appelle aussi mal à propos , bumide : il marche lentement, & a pas distans les vns des autres, remüant les espaules à chaque pas : pour ce qui est de ses mœurs & de son naturel, il est genereux, de grand cœur, le desir de la victoire le picque, il est traitable, iuste, & sherit beaucoup ceux aucc qui il a conversation.

En ee Tableau neus auons fais exprimer la figure de la Femme sam defront que de Pospolite , afin qu'on puisse aifémens considerer sous ses membres des quels nous deuons parter en cévourage.



#### LA PHYSIONOMIE

Pour ce qui est de la femme la Compagne inseparable de l'homme, qui doit estre participante des mesmes felicitez que luy, ayant en elle les mesmes characteres de la Dininité empraints, mesme participation de raison & d'immortalité d'Ame, nous tremons bien de la difference entre elle & l'homme; considerant les parties de son Corps, elle à la teste petite, la cheuelure molle, le visage étroit, le front abbaiffé, les sourcils estendus, les yeux petits & brillans, le nez droict, ne fendant pas tant à droicure le visage, la face charnuë, les lévres déliées autour d'vne bouche petite & riante, le menton rond & fans poil, le col graisse, les clauicules mal-onnertes, la poi crine étroite & foible, les hanches graffes, les genoux charnus se courbant yn peu en dedans & comme tombans I'vn dans l'autre, les iambes molles & inarticulées, les bras en leur longueur, & les couldes menus, les épaules inarticulées, foibles, le dos étroit & peu fort, le metaphrene inarticu-16 & debile, les lumbes charnus, les feiles charnues & graffes, enfin toute la corpulence plustost petite, deligate que forte & robuste, pen nerveuse, la chair humide, la voix graisle, coupant sourt en sa démarche, pour l'esprit de la femme, il est craintif, furieux, & fur sout trompeur; Adamantius l'appelle mol, aisé à courousser, sujet à faire des surprifes, frauduleux, timide & hardy tout ensemble.

La figure de la Panthere, ou femelle du Leopard est icy representée au naturel, & les membres de cét animal compare (à ceux du Corps de la Femme ont pareille respenhiance.



Nous representerons en ce portraict la figure de la femelle du Leopard, ou autrestent de la Panthere; cét animal entre tous les autres approche fort de la forme du Corps, de l'esprit & mœurs de la Femme ; à l'exception des jambes dont il fe sert pour attaquer les autres animaux & pour se desendre se demenant fortement. La Panthere donc à la face petite, & la gueule pareillement, les yeux petits trians fur le blanc, mais plus remutants; Gelinee pensant corriger le texte, l'a peruerty, disant qu'elle à le front no peu long, co sirant virile areille plus rond que plane. Mais la vieille translation porte autrement, & dit qu'elle le le font long, les oreilles plussifont rondes que plane; mais il a aliez mai verty. Le col fort long & enenu, la pojetine garnie de petites costes, le dos long, les fesses les cuisses charnués, les parties d'autour les flancs & les cuisses charnués, les parties d'autour les flancs & les cuisses charnués, les parties d'autour les flancs & les cuisses plusfost planes, c'est à dire, ny fortantes

#### LA PHYSIONOMIE

endehors, ny caues : la peau marquée de diuerfes couleurs; tout le Corps inarticulé & mal proportionné. Voila done quelle est la forme du Corps de cét animal, parlons de son naturel & de ses mœurs : il a l'esprit mol ou esseminé subiet au couroux, aux embusches & surprises, craintif & hardy tout enfemble: fon Ame a de la correspondance aux fignes de son Corps, qui dénotent ces mœurs & ce naturel. C'est pourquoy les sages Egyptiens voulant designer vn homme qui cache ses desseins pernicieux & ses meschancetés, & sçait déguiser les vices de son Ame detestable, de peur d'effre reconnu pour ce qu'il oft, dépeignent vne Panthere. Puifque il est vray que ce perfide animal a coustume de poursuiure les autres en cachette, & est fi subtil qu'il ne leur laisse pas descouurir les finesses, l'agilité & la vitelle dontil fe fert pour les poursuiure & attrapper : On rapporte aussi que son Corps est tellement marqueté, que par la diversité des couleurs attirant les yeux des autres animaux, il prend le temps de se ruer sur eux pour les deuorer. Adam. adiouste à ce que nous auons rapporté, & dit qu'entre les oyseaux l'aigle à l'aspect du masle, & la perdrix de la femelle : qu'entre les reptiles le dragon a toute la forme du masse, & la vipere de la femelle.

Le Tableau profent monfre la figure de l'Aigle & de la Perdix, pour feruir außi bien à tout l'euurage, qu' au prefens Chapitre.



Voila quelle oft la forme du Corps & les mœurs du maste & de la femelle ; les animaux domestiques & appriuoifez nous font connus par experience en leur forme & en leur naturel: pour ce qui est des fauuages la connoissance en appartient aux Pasteurs & aux Chasseurs, & à ceux qui ont coustume de les traiter & voir. Les femelles sont d'ordinaire du naturel plus mol & plus doux & partant moins subietes au couroux & plus imbecilles que les masles: nous mesmes nous l'experimentons en nostre naturel, car quand le couroux nous emporte, nous deuenons plus forts & auons moins de confideration & de prudence, & en quelque part que la fureur nous emporte, nous y allons aucc impetuolité & violence : mais les femmes ont vn autre naturel, estant plus meschantes, effrontées & déhonnestes, imbecilles, timides & iniustes. Polemon dit à ce propos, qu'on doit pour mefine raison considerer si on. D iii

voit quelques hommes auoir la forme esteminée, ce qu'en connoit aisément par les yeux & les aucres parties, dans lesquelles les signes qui démocent l'inclination à la volupée & à la lubricité, apparoissent ; & les tenir pogu addonnez aux semmes, temeraires, impudens, rusez, perfiste & trompeurs, qui sont les meurs & inclinations naturelles des femmes. Nous auons sait dessala description de la sorme dumalle & de la femelle, d'où nous puissens des cemples pour aider à connoiltre quelles sont les meurs & naturel des hommes.

COMMENT PAR PLUSIEURS AFFECTIONS, on doit rechercher quelles aurres effections les bommes peunent auoir.

#### CHAPITRE XIV.

TL se treuue vne autre methode, par laquelle on peut Coniecturer quelles mœurs & affections les hommes ont dont auparauant Aristote, aucun ne s'est seruy & ne l'a mis en vsage, comme il nous l'apprend en sa Physionomie; & cette methode s'exerce par vn raisonnement on syllogisme; par laquelle il nous est facile de deux ou plusieurs affections, de coniecturer quelles sont les auttes, & d'en inferer la consequence. Les Rhetoriciens en ont l'vsage familier. On y procede ainsi en argumentant; celuy-cy est pauure, par consequent doux & traictable: si on connoit que l'homme par les fignes qu'il fera paroiftre, est porté à la colere, triffe, & rebarbatif, l'on peut à mesme temps inferer pa" ces mœurs & affections qu'il à aufli quelques fignes qui a notent l'enuie, & que de necessité il est enuieux, encor qu'il n'en apparet aucun en son vifage ou en Son Corps qui le dénotat : c'est pourquoy Aristote refére cette methode à la dialectique, veu que d'vne conclusion on en infere yne autre. Car on pole ces trois points, com-

#### HVMAINE. LIVRE I.

me les maieures & antecedentes, puis on conclut, & de la on infere quelle eft l'affection qu'on peut auoir. Si de plus on connoir que qu'elqu' va foit impudé, & fort peu parleur foit par les mœurs ou naturel qu'il en a , ou par qu'elques fignes qui le dénotent, on peut à mesine temps inferer qu'il el pour le peu de parolle, car pour estre l'impudence, chiche pour le peu de parolle, car pour estre l'arron, il s'en suit qu'il faut estre impudent, & s'e traite quand on doit parler est ve consequence de chicheté & par cette conuenance ontreuue vne methode tres-vuile pour coniccturer quelles font les mœurs & affections des hommes.

QUE PAR LE MOTEN DES NOVRICES on peut connoistre aussi quelles sont les maurs.

#### CHAPITRE XV.

L' me semble qu'il n'est pas hors de propos de direicy, comment on peut connoistre quelles sont les meurs de affections des hommes, par le moyen de leurs nourrisses de leur éducation : encor que cela ne conulenne pas beaucoup au Physionome: car les enians ont coultume de fuccer auce le laic les vices de les bonnes mœurs. On lit chez Gellius que Phaurrin Philosophe difoit ordinairement, que comme la vertu de la nature de la femence abeaucoup de puissance que somme la vertu de la nature de la femence de la comme la vertu de la la comps, de messine la qualité de la nature du laich opere beaucoup en la formation de l'esprit, des mœurs de du naturel. Auteenne parlam des mœurs de la nourrisse, qui donne la mammelle à l'enfant, di qu'en faisant ellection, on doit auoir égard aux mœurs de aux complexions qu'elle à par ce que

pour l'allaitement de l'enfant il est expedient qu'elle les ait bonnes & louables, qu'elle ne soit pas subiete à la colere, à la triftesse, à la crainte, & aux autres malignes affections de l'Ame, ou du moins que cela ne luy arrue pas fouuent : car toutes ces mauuaifes affections corrompent le naturel & la complexion de l'enfant qui fucce la mammelle, & peut-eftre se changent ou passent en luy, & il en reçoit auec le laict l'impression qui luy demeure: à ce suier phisieurs peres de samille ont empesché que leurs enfans fussent donnez à allaicter à des nourrisses sans esprit. Cela ne se remarque pas seulement dans les hommes, mais aussi dans les animaux : car pour exemple fi les chevreaux fonc allaitez du laict de brebis, & les aigneaux du laict de chévre, il est certain que les chevreaux auront le poil plus mol & plus délié, & les aigneaux la laine plus rude & plus dure que s'ils estoient allaitez par leurs meres. D'où vient qu'on s'estonne souvent que quelques enfans issus de semmes pudiques & honnestes dégenerent du naturel & mœurs de leurs parens & ne leur sont semblables en corps ny en esprit, complexion ny mœurs; par ce qu'ils tiennent en la formation & accroissement de leur complexion & de leurs mœurs en la plus grande partie, de l'esprit de leur nouvrifie, par l'impression qu'a faite en eux la nature de son laict qu'ils ont succé, de sorte qu'on peut dire qu'elle confond ses inclinations & ses mœurs auec celles de l'enfant qu'il apporte dés le commencement de sa formation & au fortir des entrailles de sa mere, dont il n'a presque plus rien. D'où vient qu'Homere a dit parlant de

Non, ta n'eus pas, Pelée, Vn noble homme pour pere, La thé sse Theris ne fut non p'us ta mere; Mais la mer 'a produit ausce que que rocher; Car ton cœur est se dur qu'on ne le peut toucher.

Duquel Virgile à emprunté ce qu'il dit au qua rième de l'Eneige, faifant parler Dinon à Enées Desfide, tu n'expas le fils d'une Deeffe, Tune fus allaité vien que d'une Tigreffes Et Dardane e flus iamais de res ayeux, Es tu n'es pas iffu d'un fang fi glorieux : Le Caucafe est ton pere, gor se troches borribles Tont conceu dans leurs stants. &C.

Partant Chrysippus par la crainte de ces manuaises impressions que les nourrisses donnent aux enfans, leur ca souhaitoit de tres-bonnes & de tres-sages. Scot rapporte à ce finet qu'vn enfant , ayant esté long-temps nourry du lait d'vne truye , estant desia grandelet , tout emmaillotté qu'il effoit de fes langes, se rouloit & veautroit dans la bouë, estoit gourmand & deuoroit ses aliments comme vn pourceau. Vn autre apres auoin succèle laict d'une chevre ne marchoit qu'en fautelant, & rongeoit les escorces des arbres. Combien d'historiens nous rapportent ils que Remus & Romule ont esté allaitez d'vne Louie, & que partant eux mesmes comme aussi les Romains qui auoient esté engendrez de Romule estoient rauisseurs comme des lonps? On dit aussi que Lycaste & Pharrase ont esté nourris d'une Louis, & qu'vne biche avoit allaicté Telephe fils d'Agaue & d'Hercule. Les Laboureurs & Pasteurs observent aussi la conflume de ne pas faire élener leurs chiens que par leurs meres, principalement ceux dont ils desirent conseruer le naturel genereux, parce qu'ordinairement le laict & l'efprit maternel donne beaucoup plus d'accroissement à l'efprit & au corps que le laict d'vne autre chienne, & fila mere estant vieille & debilitée manque de lait, ils leur en donnent de chévre insques à temps qu'ils ayeat atteint quatre mois,

#### DE LA MANIERE DE 1VGER QUELLES font les mœurs, & quels signos en doit preserer.

#### CHAPITRE XVI.

L's'ensuit maintenant, selon mon ingement, qu'il est & propos de monstrer, quels signes on doit presere & quels on doit postposer & tenir pour inutiles entre le grand nombre de ceux dont nous auons parlé, & qui font les principaux & les moins efficaces. Ceux qui se tirent de la proprieté, ou qu'on appelle propres dans l'élection qu'on en doit faire ont l'auantage fur tous les autres & font les principaux; car il y a, comme nous auons dit cy-deuant, des fignes propres & communs : les propres sont ceux qui conviennent auec les affections qu'ils dénotent, & ont auec elles vne correspondance ou reciprocation; cela estant donc constant, on prend les affections que les signes dénotent pour faire iugement & aider à la connoissance du naturel & des mœurs; comme on sçait qu'auoir de grandes extremitez est le signe propre de la force. On appelle lignes communs, ceux qui font tirez des mœurs apparentes, par leurs contraires, & autres semblables, & on les nomme communs, par ce qu'ils n'ont pas de reflexion ou reciprocation auec les affections qu'ils dénotent, comme les fignes propres. D'autant que les fignes qui se tirent des parties du Corps sont plus certains & plus assenrez que ceux qu'on prend des mœurs apparentes ou par leurs contraires & autres femblables ; la raifon est qu'ils accompagnent la forme substantielle à laquelle ils sont attachez ; ce que ne font pas les autres , comme feroit la couleur , la douceur & autres femblables, qui n'accompagnent pas fi immediatement la

substance, comme estant accidentels : car les signes sur qui les Physionomes ont coustume de fonder leurs iugemens sont tirez des mouuemens, des figures, des couleurs, des mœurs apparentes sur le visage, en la voix, en la chair, & autres membres ou parties, de la forme de tout le corps, & autres femblables. Mais les fignes les principaux & les plus certains, qui se tirent sur les parties du corps, font ceux qui font tirez des lieux les principaux & des parties les plus notables, tels que font ceux qu'on prend autour des yeux, sur le front, en la face, & autres parties de la teste : ceux qu'on peut nommer seconds, ils se prennent autour les espaules & la poictrine : le lieu le troissesme sont les iambes & les pieds: le dernier & le moindre de tous est la region du ventre. Aristote en donne la raison disant que les signes qu'on tire des parties de la teste sont clairs & manifestes : parce qu'en icelle sont tous les sens, & que le cerueau contient en soy le principe du mouvement & des sens : & comme dit Galien, les yeux font vne partie du cerucau, & par consequent la partie anterieure du corps à bien plus d'auantage pour les signes que la posterieure, parce que cette partie de deuant est plus pleine & celle de derriere vuide. C'est pourquoy Apulée a fort bien dit que l'homme se monstre tout entier en son visage, & l'on y connoit ce qu'il est, parce que là est le siege de la raison. La poi crine tient le second lien. ou le cœur fait son palais, estant au dessous de tous les fens : les iambes & les pieds occupent la troissesme place estant les instrumens des sens & du mouvement; en dernier lieu on considere le ventre, dans lesquels les membres naturels fout enfermez, qui ne font rien à cette connoissance, & on n'en peut tirer aucun signe des mœurs ny connoistre aucune vertu ou proprieté. Adamantius escrie au commencement de sa Physionomie que le Physionome dort fonder ses iugemens sur chaque partie du corps, & chaque membre, la couleur, les mouvemens, la respiration, la voix, & autres qui les accompagnent. Il est expe60

dient de sçauoir qu'on ne tire pas aisément la verité & la connoissance, quelles sont les mœurs, complexion, & naturel, par vn feul figne pris en particulier, & felon fa force, ny par deux mesme; mais par plusieurs & des principaux, & de tous ceux qui ont de la conuenance ensemble; il faut aussi rechercher d'autres signes & veir s'ils ont de la conuenance que ceux qui sont dans les yeux; car en effet cenx des yeux font les principaux , & s'il arriue que les fignes qui, en sont éloignez & distans avent de la conuenance auec eux, sans doute il vous sera facile de faire vn ingement asseuré. Or en suite de ceux des yeux qui sont les principaux, ce font ceux qu'on tire du front, du nez, de la bouche, des iones & des autres parties de la tefte, qui tiennent le second lieu; ceux d'apres sont ceux qu'on tire d'autour le col & la poictrine ; les posterieurs se prennent autour les épaules, les mains, les iambes & les pieds : & les derniers autour le ventre. Mais sur tout ce qui sert beaucoup au ingement, est la connenance de toutes les parties du Corps de l'homme, se faisant voir dans tous les signes qui ont du rapport l'vn à l'autre & s'accordent ensemble, & il la faut confiderer entre tous les fignes comme le principal de tous. Cela toutesfois pris en particulier ne seroit pas affez efficace pour faire le jugement, mais toute la forme du corps humain assemble & fait vn corps de tons les fignes, tant de ceux qui font dans les yeux que de tous les autres vniuersellement : car tous les signes estant vnis & ioints ensemble & ayant conuenance les vns aux autres,on ne scauroit faillir à faire vn iugement asseuré, pour par là connoiftre les mœurs & naturel des hommes. Mais il y en a qui disent que les signes tirez de la partie anterieure du corps font à preferer à ceux qui se font auec les sens, parce qu'en cette partie anterieure les fens font leur residence,& que ceux qu'on tire de la partie posterieure du Corps sont les principaux pour designer le mouvement & la force, can les membres qui donnent le mouuement sont en la partie posterieure forts & nerueux. Il y en a aussi qui disent que

les principaux signes sont ceux qu'on tire des membres par qui on exerce l'affection, à laquelle on est enclin ; pour exemple à cause que le cœur est suiet à la colere, ils tiennent que les signes qui denotent la colere, estant tirez des nent que les fignes qui denotent la colere, etlant tieze des parties qui enuironnent le ceur, font par confequent plus puissans à plus afleurez que ceux qu'on tire des coftes, de la polétrine & autres parties plus éloignées. Et par meline methode on connolifet a la force de l'homme par les fignes que donneront ses bras, ses épaules, ses hanches & ses prèds, De phis en epafferay pas fous filmece et dont Arift, hit luy meline mention, seatoir que e'elt vue folte d'affeoir fon lugement sur vn des signes, & principalement, d'entre les communs, mais il est expedient d'en examiner a entre ces communs, mais in expanent et en examiner pluseurs, qui conniennent auce en principala, & de pluseurs étinotignaiges n'en faire qu'un, qui feute aussificaté à former un ingement plus assenté, ce que s'ailen mesme a aussicentime, éca a cere que les physionomes se tromposent lourdement ne s'arrestant qu'à vin des figues, si ce n'est que

ce foit vn figne propre.

## CE QUE C'EST QUE PHYSIONOMIE.

#### CHAPITRE XVII.

Mais à present il nous faut venir à la definition de la Physionomie, pour connoistre ce que c'est. c'est donc vne methode , qui fait connoiftre quelles font les mœurs co le naturel des hommes, par les signes qui sont fixes & permanens au Corps, & par les accidens, qui changent les signes. Nous parlons des mæur: or du naturel, de peur qu'on ne pense que nous entendions parler des affections accidentelles, que l'Ame peut recettoir auec le temps , comme la Medecine ou la Mathematique &c. Car les fignes qu'on tire des parties du Corps ne scauroient dénoter ny faire connoiftre ces affections accidentelles. Nous auons dit accidens qui changent les signes, par ce que souvent cela arrive par des fignes qui ne sont pas au Corps; mais le Corps estant altere ou change, ils y font de la mesme façon qu'on peut remarquer en la crainte & en la honte, l'Ame ne pouuant supporter la honte, il se fait une effusion du sang en l'extericur, qui paroissant sur le visage en est le signe, de mesme en arriue t'il en la crainte, car en est-on faisi, le fang fe retire vers les entrailles & cherche l'interieur, comme fa citadelle, & lors la passeur se produit sur le visage, & par ainsi la rougeur & la passeur sont des affections qui aisément disparoissent & se dissipent. Et quand nous traitons des mœurs de l'Ame, nous entendons parler de celles qui font en la partie sensitiue, qui est commune aussi bien aux animaux qu'aux hommes, que les Grecs appellent la partie intellectuelle. D'où vient qu'on doit tenir l'opinion de Trogus & de Philon pour vaine, qui ont pensé qu'on pounoit tirer des fignes des plantes, estant au nombre des ou-

DE L'ARGUMENT OV STILLOGISME dons se servent les Physionomes.

## CHAPITRE XVIII.

Nous auons dessa dit que c'est vne chose certaine, lets l'on l'autre à de mutuelles passions, qui leur cau-feur changement , & qu'on voit des signes propres au Corps , par leiquels on peut consécurer quelles sontces passions naturelles de l'Ame : C'est pourquoy chacun aduous que la Physionomie est veritable. Maintenant il est question de pasier du Sylogisme, dont les Physionomes ont coustume de se service, pour trouver ces signes propres, duquel Aristote fait mention au dernier de les premiers Liures des Presolutions , de peut qu'on ne investigation de la commerce Liures de les premiers Liures des Presolutions , de peut qu'on ne in-

geast que nous ayons oublié quelque chose qui ferni ou fut necessaire à cette science. Pour trouver donc ce figne qu'on appelle propre, on doit premierement confide. rer vne feule espece d'animaux, qui foit vniuerfelle sniette à mesme passion : en apres il faut chercher d'autres especes d'animaux, qui ne soient pas vniuerfellement, mais particulierement capables d'auoir cette mesme passion, qu'enfin le figne qui est en chaque espece suiette à cette mesme passion, ne foit pas aux autres semblablement, qui ne l'ont pas, & alors ce fera là le figne qu'on appelle propre. Pour exemple, pour chercher le figne propre qui denote la force, il faudra considerer toutes les especes des animaux, & ie ne doute pas que ce ne foit chose assez connue à tous que les lions vniuerfellement en leur espece sont pourneus de force & en excellent : En second lieu on sçait que la force ne se treuue pas seulement aux lions, mais en particulier dans les especes des cheuaux, des taureaux & des hommes: car entre les cheuaux ne s'en treune t'il pas quelqu'vn qui foit fort, entre les taureaux, & entre les hommes auffi. En dernier lieu, il faut remarquer fi le figne est en eux, qui est tousiours en l'espece des lions, & s'il s'en trouve quelques wns qui en particulier & diuisément soient forts d'autre espece, il faut qu'ils ayent aussi le mesme signe qui denote la force, & que ceux qui font imbecilles, n'ayent pas tel figne. Voila donc quel est le figne de la force, anoir les extremite? du corps fortes ou grandes car comme toute l'espece des lions a les extremitez remarquables en force, ou grandeur : & que dans toutes les autres especes d'animaux il se treuue ou chevaux, on taureaux, on hommes, qui estant forts, ont les extremitez de la sorte, par consequent ceux qui n'ont pas les extremitez fortes on grandes, font tenns en effet pour foibles & debiles : ce sera donc le signe propre de la force, muoir les extremite (grandes. Il ne fera pas malà propos de figurer icy vn Syllogisme, & de nous en sernir. Lequel Syllogifine fera dit la premiere figure, dont le medium c'eft à dire en nostre Physiconomie le signe se convertit auec h

#### HVMAINE. LIVEE I.

maleure, en telle forte que la mesme conuersion ne se rencontre pas dans la derniere proposition ou assomption, d'autant que le medium est vuiners el la l'assomption partieuliere. Ains la force est A, auoir de grandes extremitez B, lion C.

A, B. C.

fort. grandes extremitez. lion.



Et ainfi il faudra argumenter pout conclure & inferertout cequi à de grandes extremitez eff fort : tout lion , & quelques animaux ont de grandes extremitez ; donc tout lion & quelques animaux (ont forts. Le medium du Syllogifine qui eff (B) anoir de grandes extremite?, s'quantor de le iigne, de conuertir aute la maieure ; qui ett (A) for la devKE LA PHYSIONOMIE

niere proposition ou assonition, sçauoir (C.) passe au de là du lion car autoir de grandes extremitez ne conuien pas seulement à toute l'espece des lions, mais à d'autres aussi, comme à l'homme, au cheual, au taureau; ainsi pourra-t'on prouuer par le messe que Hector est fort, comme, tout ce qui à de grandes extremitez est fort, Hector à de grandes extremitez, donc il est fort, &c.

# Fin du premier Liure.





# PHYSIONOMIE HVMAINE

DE

IEAN BAPTISTE PORTA NEAPOLITAIN.

LIVRE SECOND.

# PREFACE.



OVS auons descrit insques à present dans le premier Liure, de quelles methodes les Physionomes ont coujume de se servir pour connoistre par les signes qui apparoissent au Corps, quelles sont les mœurs O naturel de l'Ame, maintenant nous allons tourner nostre discours d'yn autre costé, & parler de ces signes

que nous auons ditestre propres : en prenant les parties de tout de Corps, l'vne apres l'autre : Ce ne nous sera pas toutefois une grande peine de toinure quelque fois les causes naturelles à ces signes, jugeant que s'il je treune quelques critiques & fascheux, à qui ces choses ne plairoient pas tant , nous pourrons satisfaire à leur mauuaise humeur, en leur presentant les causes naturelles que nous quons puisées des sources de la Philosophie. Nous diniserons donc toute la masse du Corps en quatre parties, fondez que nous sommes sur l'authorité d'ariffote, au Liure des Animaux : sçauoir en teste , col, poiEtrine , deux bras & iambes. Nous commencerons außi à entamer nostre discours par lateste, la partie la plus noble de toutes, l'Arsenac des sens, où la principale & premiere partie de l'Ame exerce ses fon Etions : carla teste, la veue, l'ouye, l'odorat Te goust sont compris dans le petit espace & peud'estendue d'un lieu si estroit, & la plus grande partie de ce dont on veut auoir le presage & la connoissance, se treuue principalement en la teste : Car la poietrine des personnes qui viennent à nous ne nous est pas descouverte, avant que d'estre déposiblée : mais leur teste se presente à l'instant visible on toute nue. On lit dans Platon en son Timée, que la reste n'est pas seulement appellée la principale & la plus noble partie, mais qu'elle est un tout au Corps, que tout le Corps est on elle, & que les autres membres ne sont adioints que pour son service. On litaussi dans les beaux Enseignemens de ce grand Personnage que Dieu a composé la figure de la reste à la similitude de la rondeur du Monde, o qu'il y amis les deux circuits de l'ume, qu'elle eft le membre, qui porte dauantage les marques de la Divinité, 👉 la Reyne de toute les parties du Corps, à qui Dien à

souluque tout le reste du corps estant au desseus comme inferieur, & y estant attache, sur lubiet & luy obert. L'esfrit, comme dit Lackiance est placé en la partie superveure de la tesse comme dans vone Citadelle, & estant étué, il voit de sons or considere toutes choses, Onait que les statiés & sigures d'Hippocrate estoient couvertes d'un chapeau: pour moustirer par la combien on doit avoir soin de cette partie, en laquelle, comme dans vou Palais, l'ame comme vone Princesse, qui regit ce petit monde, sait sa residence & tiens sa cour, or d'entendement auce toutes les autres sacultés est placé.



#### DE LATESTE.

#### CHAPITRE PREMIER.

PArlant auec Aristote, nous appellons cette partie qui che flousenue du col, la Teste: premierement nous la considererons en son entier, par après nous prendrons chaque partie en particulier: le front, les yeux, les soureis & se surres parties. Galien considere la quantité, c'està dire, la grandeur, grosleur ou petitesse de la Teste & sa forme: la quantité dinerse consiste en la grosseur, grandeur, petitesse. Nous entamerons nostre discours par la quantité.

En ce Tableau est exprimé la reste du Hibou de grosseur immensé, & celle de Virelle Vm des Cesars, en sa grosseur merueilleuse ains que nous l'auens s'air virre sur platur de mortres, qui se garde dans le cabinet d'Adrian Spatasper mon Oncle, bomme tres-dolte & tres-curieux des antiquailles.



#### HVMAINE. LIVEE II.

## De la Teste fort grosse.

Pol. & Adam.en leur Phyf.difent que ceux qui ont la Tefle groffe outre mesure ont l'esprit hebeté & le naturel indocile: ce qu'Albert remarquat au Liure des Animaux, dit que la Teste demesurément grosse, qui pour son excessive grosseur est contraincte de pancher sur les épaules, est dépourueuë de sens & d'esprit; & vn peu apres il adjouste que la Teste excessivement grosse dénote l'homme insensé, lourd, & fort indocile. Arift. au liure qui traicte du Sommeil & de · la Veille, dit que ceux qui l'ont plus grosse qu'il ne faut, eu égard aux autres parties du Corps, font sommeilleux & endormis. Car plus la capacité de la Teste est large, & fon receptacle grand, il faut de necessité qu'il contienne dauantage. On remarque qu'aux Nains & aux personnes de leur taille, vne grande abondance & quantité de vapeurs s'éleuant de leur estomach monte en leur Teste; parce que plus le membre est grand, plus à t'il besoin d'aliment, & il s'ensuit que ce qui a moté en haut en abondance, redescend abondamment, mais toutefois plus lentement, parce que lachaleur naturelle ne peut pas en si peu de temps cuire & digerer fi grande quantité de vapeur. Il dit aussi en sa Phys. en la figure de l'homme Sommeilleux, qu'il a les parties de haut plus grandes à proportion des membres inferieurs : il entend parler de la Teste. Sa grosseur & sa grandeur dénote plustost l'abondance de matiere que l'excellence de vertu. Pour moy ie referois ces grosses & grandes Testes ainsi démesurées à celles des asnes, qui sont ainsi énormes & dont les mœurs sont tres impertinentes, estant lourds, sans cœur & craintifs. Si la comparaison s'en fait auec des oyfeaux, c'est auec ceux de nuit, tels que sont les Cha-huans & les Hiboux, qui l'ont de grosseur demesurée, & qui au fortir de leur repos & des trous où ils fe nichent, fe produisent les pieds deuant, estant retenus par l'excessiue pesanteur de leur Teste. Quide parle ainsi d'Ascalaphus qui fut changé en Hibou.

De l'eau de Phlegesbon sa seste aspergée, Et sa signare mesme en vroise au changes, qui n'a plua qu'un grou boc, des plumer, de grands yeux; Et sa laideurs e rend à lay mesme odience; L'asse course son Coope d'vroi aumastre plumage, Et sa seste en grosser s'augmente d'auannage, &&.

Il n'y a point d'oyleau qui ait la teste plus grosse que luy, c'est vu oy feau de nuict; s'il se monstre de iour les aures luy sont la guerre. & luy donnant du bec, luy arrachent les plumes à cause de la lascheré & parelle. Les Faucons qui ont la teste grosse, ne sont pas en estime, par ce qu'ils ressemblent aux oyseaux de nuicts, qui tous l'ont grosse, so sont timides. Si on compare la teste de l'homme démessirement grosse, à celle de celuy qu'en Grec on appelle Pranssoge, qui signife, regardant le Ciel, Il l'a extrément grosse, à le sommet en est fort large, c'ell e plus lasche de tous les positions. D'où vient qu'Oppian en parle de la sorte.

Nous ferons mention de ce bideux poisson, Donn la tesse survesse est d'horrible s'açon: Il est du nasurel le plus lasche du monde, Et surpasse tous ceux, qui s'enzendrent sou l'Onde,

Ainfiqu'Ariftote rapporte; le Cabot est un poisson dont le, en Gree fignise la teste, & on l'appelle aussi Capto, qui signise en Latin Teste ou Testa il pris de là son nom, Capto-lignise en Latin Teste ou Testa i; c'est un poisson la che & ridiente; l'on rid aussi de son naturel, car s'il est faisi de crainte, il se cache seulement la teste & croit que tout le reste de son Capto le soit aussi, l'ansi en va-t'il des autres animaux qui aya beaucoup d'humidité & peu de chaleur, l'ont grone, & son s'hupides & heberez. De vray les testes excessivement grosses sont reputées vicienses, à canse de la seule abondance de mattere, & non pas de ce quiy est contenu, & principe lement s'leur sorme est mal compo-

#### HVMAINE. LIVRE II.

fée, car c'elt figne que leur imaginatiue et blellée, & que celuy qui a telle telle ne conçoir rien, on bien peu de chofe. Onelque forte d'animal que ce foit, qui porte la reffemblance d'vn autre animal, il luy elt aufit femblable
ou en approche en mœurs & naurel. A ce duier ous difons que tous ceux, qui l'ont ainsi grosse outre mesure,
font lasches, rustiques, indociles & timides; de forte que
nous nous écrions fouent, comme par vu adage; à puelle
tust, e qu'elle àpeu de fent L'Empereur Vitelle l'auost excessiment grosse, comme on le voit aux figures qu'on en
à airées, d'on luy vint ce nauvel grosse.

Ioyse vois la tesse du chien de baut ne Cob bien flairant, co cello de Platon en sa grandeur, dont nous aucons tiré la signre du cabines de Pinteur Portamon siere, fort curieux de Vieilles medailles co de leurs rarete ?



-74

De la Teste un peu plus grande que mediocre? Aristote en sa Physionomie dit que ceux qui ont grande Teste, à la similitude des chiens,ont bon nez, c'est à dire, bon fens, vne prudence merueilleuse, qui par rapport est comparée à l'excellent odorat : mais parce que ce mesme Autheur fait plusieurs fois mention des chiens, les appellant tantoft genereux & de grad cœur; tantoft flatteurs, iniurieux, abboyans, & ennieux; tantost courans, fols, de haut nez, bien flairas, requerans; de peur qu'aucun ne soupçone qu'il ne s'accorde pas luy mesme en ses discours & ne propose vne doctrine supposée, pour en faire accroire & en bailler agarder à ceux qui s'y estudiet; il faut sçauoir qu'il y a plusieurs sortes de chiens, dont il n'apas iugé qu'il sut necessaire de faire distinction ; parce qu'estat domestiques & familiers ils nous doiuent estre connus. Il y en ade forts, il y a des dogues & mastins, qui sont aussi de grand cœur, robustes & de bon nez, qui par leur flair éuentent vne campagne, & vont à la beste. On les appelle vulgairement Braques. Il y en a de courans & de bonne queste, de garde & service pour les maisons & metairies, qui ne laiffent pas d'estre injurieux, abboyans, & flatteurs: & comme de tous le naturel & les mœurs sont differentes, la forme en est aussi diuerse. Blondus & autres ont ainsi décrit la forme des chiens courans & de queste:ils ont la Teste bien faite & proportionnée, c'est à dire vn peu plus grande que mediocre, les oreilles pendantes &c. l'ay bien voulu donner cét aduis de peur qu'aucun ne se trompastine scachant pas leurs differences. Mais reprenons nos brisées: Polemon dit que l'homme qui à la Teste vn peu plus grande que mediocre, est reply de sens & chiche:mais il y à erreur & Adamantius en a fait la correction. La Teste plus grande que mediocre, est vn signe que l'homme est à la verité bien sensé, font, & de grand cœur. Mais parce qu'elle est beaucoup plus grande que mediocre, elle le dénote sensé, mais inutile & font chiche, Albert fondé fur l'authorité de Loxus dit que la Teste quelque peu plus grande qu'il

ne convient, signifie l'homme sensé, vertueux, & de grand courage. On rapporte que les Egyptiens dépeignant leur Dieu, qu'ils appelloient Anubis, luy donnoient la Tefte d'vn chien: quelques-vns ont dit que c'estoit Mercure: voulant fignifier qu'il n'y a point d'animal, qui ait plus grand flair que le chien , interpretant par là le fens & la prudéce. S'il faut comparer la grande Teste de l'homme à celle des oy seaux: les perroquets ne l'ont ils pas fort grande:c'est d'où leur vient cette facilité d'apprendre non seulement à parler, mais aussi à mediter. Galie, au Liure qu'il a intitulé, l'Art de Medecine, dit qu'il est difficile de iuger de la grande teste:car il n'est pas necessaire que la gradeur foit le signe de la bonne constitutio, & que quand on voit vne grande, on la doiue tenir tousiours pour bonne, si ce n'est que cela arriue par la vertu naturelle qui y domine puissamment, y produisant abondance de bonne & excellente matiere, que la figure qui l'enuironne soit bien proportionnée : que les autres parties qui luy sont iointes &c adherentes, soient de bonne constitution, comme auoir la nuque ou le chaignon du col fort, bien disposé en ses os, nerueux, & qu'en la connexion qu'ils ont prise ensemble, ils soient proportionnez l'yn à l'autre : auoir de bons yeux & clair-voyans: alors ce signe est tenu pour tres-excellent. Dans le Liure que le mesme Autheur a intitulé, des Maladies vulgaires, il fait cette comparaifon & dit que tout ainfi que la grande poictrine ayant vne ample capacité en fon interieur, contient deux grands intestins, le Poulmon & leCœur,n'estant pressez d'aucun costé, est fort à estimer: par mesme comparaison, la Teste & l'espine du dos se correspondant l'vne à l'autre en grandeur, & estant de grande estendue : le cerueau dans ses ventricules & la mouelle dans la cauité de l'espine, ont des creux plus grands & plus larges ou les esprits se promenent auec plus de liberté : d'ou leur vient cette faculté cogitative tres excellente. Auicenne en a dit autant apres Galien. Iean Alexandrin en son Commentaire sur Hippocrate, die

Nous auons ies fait dépaindre au vifla figure de l'himme, dont la teste est vers-peisie, à proportion de celles dont nous Vennu de pailer, c'de son Corps : comme aussi celle de l'Assistracies, à fin de faire Vour plus chierment le peu é araport de la teste petite en conparaison d'Un tres-grand Corps.



## De la teste tres-petite.

Aristote nous apprend en sa Physionomie que ceux qui ont la teste petite sont presque dépourueus de sens, & partant il en fait comparaison auec les asnes : mais come nous auons dit cy-deuant, cét animal a la teste grande, & partant fon texte est desectueux : veu que Pol. & Adam. ne disent rien de semblable, mais que celuy qui l'a tellement petite est dépourueu de tout sens, & n'a point d'entendement ny d'eltat; & ils n'en font pas comparaison à cét animal. Le mesme Arist. dépeignant la forme de la semme, dit qu'elle a la teste petite, & la compare à la Panthere, & non à l'Afne, dont il represente la figure ; si ce n'est que quelqu'vn veuille dire qu'Arist. parlant de la teste petite à entendu parler du peu d'entendement, & des facultés naturelles qu'elle peut contenir. Car encor que les testes des Asnes foient grandes, elles ne leffont feulement qu'à raifon de la groffeur des os, de l'épaisseur de la chair qui les enuironne, & de la peau qui les couure : mais elles sont petites pour leur peu de ceruelle, cette espece d'animaux n'on ayant guere. Rhasés en dit autant qu'Adamantius : mais Auicenne asseure que la petite ayant sa figure mal composée, & estant accompagnée de debilité de col & des dos, est vn figne de manquement & deffaut de facultémorale, naturelle & animale, & partant que la personne est perfide, encline à se courrousser, douteuse & incertaine en ses affaires, pour moy i'en ferois comparaison auec l'Austruche : car entre tous les animaux cét oy seau l'a fort petite, le col long, & vne grandeur merueilleuse de corps, auer vne extreme lourdité: il croit, ayant toutes les parties du corps si grandes en comparaison de la teste, qui est si petite, qu'il est bien caché quand il ne peut autrement se jauner de la poursuite des chaffeurs, la cachant sous quelque arbriffean ou cherchant de l'ombre pour la mettre à couvert, l'ayans plus debile que toutes les autres parties Aristophane, au

traiché des oy seaux, compare l'Austruche à Rhée la mere des Dieux à cause de sa grandeur. Job parle en ces termes, Dieu à prine l'auftruche de sagesse, & ne luy à pas domi d'intelligence. Il y a vn Prouerbe chez Suidas, de ceux qui font excessivement grands, qu'il appelle, oyseaux de Lybie, parce qu'on apporte de cette region des oyseaux d'une grandeur monstrueuse. L'interprete d'Aristophane au traicté des oyseaux, dit que ce Prouerbe est pour les hommes du naturel barbare & timide: car d'ordinaire les hom. mes fort grands font les plus craintifs. Galien dit que la petite est vn signe particulier de la mauuaise constitution du cerueau, & que les petites designent tousiours quelque shofe de mauuais: de quoy Hali-Rhodan dit la caufe, cela prouenant de la constriction & estrecissement des ventricules du cerueau, parce que les esprits animaux n'ont pas la liberté de se promener, ce qui se remarque aussi par les productions debiles qui s'en font. Car en effet la racine estant petite, il ne faut pas esperer qu'il en sorte quelque chose de grand. Sainct Thomas a dit merueille surce qu'Aristote a écrit du sentiment & du sensible : la teste & le cœur, dit il, en leur fituation font directement opposez I'vnà l'autre, afinque par la froideur du cerueau, la cha-Jeur du cœur soit temperée. D'où il se fait que ceux qui ont la teste petite à proportion des autres membres, sont impetueux & se laissent emporter à la violence : parce que la chaleur du cœur n'estant pas assez rafraischie par l'humidité du cerucau, faute de la reflexion mutuelle de l'vn à l'autre qui n'est pas affez grande, & leurs dispositions estant aussi differences, les affections, que ces deux nobles parties ont, deviennent pareillement contraires, Meletius le Philosophe dit des choses qui plaisent assez:la teste est formée en faueur du cerueau : il est constant que la nature de la partie qui en comprend vne autre, est faite & formée à dessein de seruir à celle qui y est comprise. La teste qui a fort peu de capacité est le signe d'vne mauuaise ceruelle. Puisque donc que les actions, que toutes les parties de nostre Corps font, sont faites & accomplies par les operations du cerucau (car. pour exemple, s'îl arriue que le petit doigt du pied le remüë, il eft constant que ce mounement provient du cerucau) ceux qui ont la teste petite à caus de de fapetites sie, sont pour certain priuez de faire, ce que ceux qui l'ont grande, font. En eftet va petit or, gane ne peut aucunement estre capable de beaucoup d'efprit: partant il faut insterre que quand la teste pertie ru'ava petit espace & estroit, dans lequel elle est resserve ferprit animal est comme plongé & estoussé dans ce peu de capacité & cére strectismant, comme aussi toute s'es actions & operations que l'esprit produit. Ensin pour le faire court, la petit es s'herpit produit. Ensin pour le faire court, la petit es s'herpit de peu d'esserve.

#### De la Teste un peu plus grande que petite.

Ariftote au liure des Problemes a ingé que l'homme est le plus prudent de tous les animaux encor qu'îl ait la telle fort petire à proportion des autres parties du Corps : & mesme qu'entre ceux qui l'ont ainsi petite, il s'en treum de plusprudents que ceux qui l'ont top grande. Mais ce Philosophe entend parler de la teste excessiuement grosse, parlant de la trop grande , & au lieu de la petite il parle de la majgre , & vn peu plus grosse, petite ; ainsi les deux propositions de ce tres grand Philosophe semblent ne se pas contrarier , losiant, beaucoup icy, ce qu'auparausant il sembloit delaprousure ; Auicenne di que la petite est de tres bonne constitution, si la vertu & faculté formatrice en elle a beaucoup operé & luy a donné beaucoup de sorre.

On voit en cette figure la teste de moyenne grosseur & grandem entre autres testes bumaines, auec celle du lion.



De la teste mediocre.

Atifote recommande à Alexandre le Grand, la testa mediorre, dont la foime n'est ny trop grande, ny trop gerite: Pol. & Adam. la prifent aussi beaucou. Il me temble qu'on la doit comparer à celle du lion; car commeon peut voir chez Arist. en la forme du lion; cet animal à proportion des autres parties de son Corps l'a moderémen grosse grande. Albert dit à ce suite que la mediorer est vansges que l'homme ade l'esspirit ex du sens, ex qu'il et de quelquesois timide & liberal: mais moy, veu qu'il et relation auce le lion, je ne le jugerois pas timide, mais hardy & de grand cœur.

Ce premier portraité au cossé droit represente la Têste de la forme qui n'és pas naturelle, es laquelle la partie de deuant est fans éminence, coel le de derites és le mossés: Ce second portraité au cost é gauche, fait. Voir la Teste dont la formenest pas naturelle ex-contraire à la premiere, syam la partie de derrière. faut éminénes, co-celle de deman en bosse.



## De la Teste cane sur le deuant.

Nous auons parlé de la grandeur & groffeur de la tefte, amaintenant il elt question de la forme. Hippocrate & Gadien dicat qu'il y a cinq formes differentes de Tefte, l'un entuelle, & des quatre autres contre nature & monditueules. La premiere forme non naturelle de la Tefte, est celle en laquelle il n'y a point d'émineure sur le deuant, & on le fueg du front, qui deuroit eltre éleué, ne pasoit point en bosse des partie superieure, & en laquelle de derrièree a de l'éminence. La seconde figure est toute écontaite à celle-cy, n'ayant pas d'émineure fur le detries contraite à celle-cy, n'ayant pas d'émineure fur le detries contraite à celle-cy, n'ayant pas d'émineure fur le detries

re, & le denant est esleué en bosse. La troisiéme qui de plus prés approche de la naturelle, est celle en laquelle l'éminence sur le deuant & le derriere ne paroit point ; & la teste, semblant arrondie comme au niueau, tient la figure d'yne Sphere exactement composée. La quatriéme, dont Hippocrate fait mention, est celle qui à plus d'éminence des deux costés des oreilles, qu'elle n'a fur le deuant & le derrière. La cinquiéme & dernière est naturelle, estant principalement construite à la forme d'une Sphere vn peu longue, ayant le deuant & le derriere plus esseué. Premierement fuiuant l'opinion d'Albert, cesuy qui là caue fur le deuant est fuiet à tromper & à se courouffer; pour moy, felon mon iugement, ie dirois qu'il feroit blesfé aux sens & a l'imagination. Mais en chaque region la teste à quelque chose de particulier en sa forme, comme dit Hippocrate parlant de ceux qui prifent beaucoup celles qui sont vn peu longues, partant pour leur donner cette forme ils auoient coustume de les presser en leurs petits enfans encor tendrelets, & ensuite de temps la nature les & en endrées en ces contrées de forme vn peu longire,

## De la Teste caue sur le derrière.

Pol. & Adam. nous apprennent que ceus qui ont le der riere de la tefle caue & deprimé, font timides: Gallen dit à ce suite ; que si l'éminence, qui est au derriere de la teste va tant soit peu en diminuant; il faut aussi considerer les ners & la nauque du col, aque els-autres que, car s'il font en leur naturelle constitution il arriue par vn dessaute que la forme de la teste est ainsi composée; toutes cés par ties là n'allant pas bien & n'estant pas dans leur forme naturelle, c'est signe que la forme de la teste est ainsi composée; toutes cés par ties là n'allant pas bien & n'estant pas dans leur forme naturelle, c'est signe que le principe en est debie. Mais les dessautelle, c'est signe que le principe en est debie. Mais les dessautelle, c'est signe que le principe en est debie. Mais les dessautes pour la plus part, qui arriuent au derriere de la teste, ne prouiennent que de l'imbecilité des parties, dont pous venous de parle, a uttrement cela n'arriue que tres pous venous de parle, a uttrement cela n'arriue que tres.

### HVMAINE. LIVREIL.

Exicinent. On remarque que les Allemands le plus fouuent ont le derriere de la telle comprimé & applany, & la rettle large, parce que estant petits, & encor au berceau, ils font touliours couchez sur le dos, & sono liez par les mains aux costez de leurs berceaux.

#### De la Teste éminente sur le deuant.

11 fe faut auffi feruir des mesnes distinctions pour les parties du deuant de la tecle, s (auoir de celles qui appartiennent au front, dout nous auons dit qu'il se failoit feruir pour celles de derrière. Il faut par cillement considerer la petitels & la grandeur de cess meines parties, leur fonme, & rès sens qui y sont placez, la veui, l'ouye, le goust & 
10dorat: car doutes ves parties diueries part a correspondance qu'elles ont de l'une à l'autre indiquent & témoignent, ce que leurs principes peuuent produire, & ce qu'ils 
produisent aen soy la veru & le vice de son principe. Et 
de fait cette partie de deuant la refle constent plusieurs 
ners sensities, & è peu d'actifs, d'ou il g'ensitie que le cette 
partie est de bonne & naturelle constitution, elle dénote 
Phomme pouveure de bons fens.

## De la Teste éminente sur le derriere.

Gallen en l'Art de Medecine, & Aufennte apres luty, difent que la tefte, qui a de l'éminence fur le deviere, a'cft pas confours de mauuaife constitution : mais qu'il faut de feuit des dillinctions, dont ils fe font feruis auparauant en parlant de la trop grande, car en cette partie de derriere la boette, creufet, ou alambie du cérucait & l'origiue de la moelle font places. En apres confideres la nuque du col. & voyer fi elle est foible, ou forte 3, car fi elle foutflient vu col fort & ferme, faictes alors estime de la telle ainfi formée en pointe : en effet vouis me de la telle ainfi formée en pointe : en effet vouis

F

#### 84 LA PHYSIONOMIE

connoiltrez que tels hommes ont beaucoup de force un leurs autres membres, mais principalement aux os car cetté partie estant veritablement l'origine de tous les ners actifs, qui font en tout le Corps humain, elle n'en à que fort peu de sensitifs.

En te second tableau du tossé droit est represent la Teste de la trossime sigure, la forme n'en estant pas naturelle, en laquelle de deuns l'or le dervicer du aucune siminence. Au costé geu, che est celle de forme naturelle, à la similitude d'une Spine un peu applante, en déclinant & portant éminence sur le denant & le dervicer.



De la Teste saue sur le denant & sur le derriere.

Il faut remarquer que la Teste, qui n'a point d'éminence ny sur le deuant ny sur le derrière, & est toute égale, comme si elle éstoit en forme de Sphere toute ronde, est de manuaile constitution. Albert dit que la composée en forme de globe, est vn signe que l'homme manque de memoire, de sens & de sagesse. C'est la maxime des Medecins, de dire que quand la teste a quelques defectuositez, il y a de l'imbecillité, & defaut d'operations. Si la defectuosité est en la partie de deuant, c'est signe que l'homme manque de sens & d'imagination : si en la partie de derriere , il ya defaut de forces & de memoire : si la defectuosité est au milieu, il est fort peu pourueu de raison & de faculté cogitatiue. La forme du cerueau suit celle du crane, si le crane a de la defectuolité en sa forme, par consequent le cerueau en aura en la fienne : ceux donc qui l'ont anfi, font timides & mal pourueus de sens. Les Grecs & les Turcs ont presque la teste formée en figure de globe, & iugent que celle de cette forme s'aiuste fort commodément aux bonnets ou turbans, dont ils ont coustume de se seruir en diuerles facons.

#### De la Teste en éminence du costé des temples.

Hippocrate a mis au nombre des teftes de forme naturelle, celle qui à des éminences du coffé des temples non pasen tirant en deuant on en derrière. Artiflote écritant à Alexandre dit que ceux qui ont les temples enflez, & les ioues pleines , ont fort entins au couroux: 8 dans fa Phyfionomie, que ceux qui ont autour du col & des temples des veines larges & grofles, font d'vne matunaife colere, & comme ces signes édnotent le couroux, ceux qui les out, ont les marques de cette passion. Pol. & Adam. difent apres luy, que fiquelqu'vna les veines, qui font autour du col & des temples, enflées & visibles, de couteur de fang, c'elt signe que la colere est, & botiillone dans l'interieur: Rhafes dit aussi apres le mesme Autheur que la conuexe, c'est à dire, en éminencé du costé des temples, est visibles de couroux. Albet encheris fort rotts distant

F

86

que ceux qui ont les veines des temples & de la nuque de col rouges, sont si enclins à la colere, qu'ils en deuiennent presque insensez.

# De la Teste éminente sur le deuant & sur le derriere.

Nous remarquerons que la Teste éminente sur le deuant & fur le derriere, est vn tres excellent signe ; & c'est celle que les Médecins estiment de naturelle & parfaite constitution. Galien au Liure de l'Art de Medecine, voulant designer la forme parfaite de la Teste, dit qu'il faut qu'elle soit, comme si vous vous imaginiez voir vne Sphere de cire toute ronde , merueilleusement bien construite , tant foit peu pressée de costé & d'autre : il est expedient pour auoir la forme naturelle que le deuant & le derriere soit esseué en éminence, & ayent de la connenance ensemble. Et en vn autre endroit il dit qu'il faut qu'elle foit vn peu en declinant deuant & derriere, comme aussi vn peu longue, comme fi vous difiez qu'elle adiiançaft vn peu fur le deuant & le derriere. Auicenne dit apres luy qu'il est bon qu'elle semble faite au tour en forme orbiculaire, mais toutefois vn peu longue, par ce que les nerfs qui prennent leur origine du cerueau, auront plus longue estendue : de plus il y aura comme vn double fommet, la faifant paroiître en éminence, afin que servant comme de deux sourcils esleuez & éminens, ils soient la deffence tousiours preste pour contregarder les nerfs. Polemon & Adamantius disent que la Teste de moderée grandeur & rectitude, & mediocrement comprimée par les costez, surpasse, en excellence les autres de toute autre forme, tant pour dénoter la vigueur des sens, que la grandeur de courage. Rhasez estime fort la moderement grande, ayant vne agreable rondeur, estant éminente sur le derriere, & vn peu comprimée du costé des orcilles. Albert est d'opinion que le vray signe qui dénote l'homme circonspect & prévoyant en ses affaires, est quand il l'a vn peu longue sur le deuant & le

HVMAINE. LIVRE II. derriere, approchant de la fimilitude d'vn maillet. On rapporte les Pericles l'Athenien l'auoit de cette forme, & que partant il estoit homme tres habille & accomply; c'est pour cela aussi que les boussons & railleurs luy donnoient des brocards à cause de la grandeur de sa Teste. Plutarque escrit qu'outre qu'elle estoit grande & grosse, elle estoit vn peu longue, & n'auoit pas bien de la proportion auec fes autres parties. A ce fujet toutes les ftatues & figures qu'on a tirées fur luy auoient la Teste couverte d'vn casque, par ce que les Sculpteurs & Statuaires ne vouloient pas qu'vn si grand personnage semblast dissorme pour si peu de chose; Mesme aussi les Poètes d'Athenes auoient coustume de l'appeller en leur langue, par mespris ou gayeté de cœur, Cynocephale, qui veut dire, Tefte de chien. La Teste de nostre tres grand Prince, est vn peu plus grande que mediocre, ayant vne agreable éminence sur le deuant & le derriere ; La nuque du col , les nerfs, les os, & la conformité des autres pàrties adjacentes correspon-dant à proportion au derriere de sa Teste; c'est d'ou luy vient cette grande force du Corps, cette vigueur exceltente des seus, cette incomparable grandeur de courage, cette prudence meruerlleuse; de sorte que tout ce qu'il fait,

requ'il dit, ne sent que l'esprit & la prudence.

Loy est represent é la Teste du Corbeau, tirée au nineau : Pelle de l'Homme exprimée à fa ressemblance.



De la Teste un peu pointue.

Ariflote en la Physionomie, dit que ceux qui ont la teste en pointe, font chontez, & tiennend un aturel des oyfeaus qui ont degrands ongles, feauoir les Corbeaux & les Cailles, qui font impudents, & ont la teste en pointe; il leu donne cenom de teste pointië, foit qu'ils l'ayente norme de feste, ou de slamme-Polemon & Adamanius differt que c'est signe d'impudence, & en la figure du loi mechant, ils ont dit qu'il l'auoir de cette forme: mais Valla, Pompone, Gauricus, & beauconp d'autres tres habiles & doètes Personages interpretant leur texte tres-mal, ont dit oblisse au lieu de pominé. Et nous nei parlons pas de l'oblique cette forme estant beaucoup cloignée de noltre propositions au reste il y a grand soupon d'erreur en leur texte, &

le terme dont ils se sont seruis, s'appelle pointe ou bouppe thez nous : Aristote aux Histoires des Animaux écrit qu'il vacertains oyleaux qui ont fur la teste cette pointe ou homppe. Albert dit affez mal, que la teste demesurément longue eft figne d'impudence, & que fi elle eft en éminence sur le haut elle dénote l'insolence. Homere remarque que Therfite l'auoit de cette forme, & qu'il estoit tres impudent. Lucian décrit ce mesme Thersite auec la teste pointug. Aristophane au traicté des oyseaux fait mention de Theagene, & dans fes Expositions ou Scholies, il est dépeint auec vne teste pyramidale. Il se trouue dans la region du Pont certains Peuples qu'on appelle Macrones y ayant entre eux grande quantité de Marocephales, appellez ainsi en Grec, ce qui fignise, hommes qui ont la teste dé-mesurément longue: les Perses par la mesme figniscation, les appellent, Griphi. Athenée dit qu'il y à des hommes, qui l'ont de femblable forme chez les Ciliciens, & que dans quelques Prouinces Greques, comme en Attique &c en Argos, les femmes ont la tefte ainfi formée.

# De la Tefte fort haute.

Pol. & Adam. difent que ceux qui ont la teste fort haute & de lonqueur démesurée sont opiniastres.

# Dela Teste plate par la Cime.

Lateste abbaissée par le sommet, & quasi plate, selon l'opinion d'Albert, designe l'homme infolent, dissolu & libertin.

# DES CHEUEVX.

# CHAPITRE SECOND.

A ce premier Chapitre, il s'ensuit le crane qui en sait vne partie, & est comme le comble de tout l'édifice, estant conuert de Cheueux; c'est de leur nature, substance, conleur dont nous parlons. Ce n'est pas principalement en leur beauté qu'il les faut considerer; mais la nature les a engendrez pour vn tres grand subiet; Aristote dit qu'ils ont esté formez comme necessaires & pour contregarder la Teste: Si on considere qu'ils sont necessaires, c'est par ce que le cerucau est humide, & ou il y a beaucoup d'humeur ou de chaleur , il est necessaire qu'en ce mesme lieu les Cheueux viennent en abondance : Si c'est pour le seruice, c'est par ce que la quantité de Cheueux couurant la superficie de la teste repousse le froid & la chaleur : car le ceruean estant humide, il a besoin de grande dessence; & de là luy vient vn tres grand foulagement & vtilité, car par ce moyen les vapeurs nuisibles qui sont au Corps estant énaporées, les Cheueux en prennent leur nourriture & accroissement. Il y a des Autheurs tres graues, qui disent qu'ils seruent aussi d'embellissement & de décoration à la Teste. Ambroise au sixième de son Hexameron, dit que la Chenelure doit faire respecter les vieillards, rendre les Prestres venerables, que les Guerriers doiuent emprunter d'elle la terreur qu'ils donnent à leurs ennemis, qu'elle doit seruir d'ornement à la ieunesse, que les femmes en doinent tenir grand foin, qu'elle est mollement donce aux enfans. Si on ofte les fueilles à l'arbre qu'elle beauté aura t'il apres ? Ostez les cheueux à vne personne toute sa grace & beauté est languissante & flaistrie. Mais employonsnous à la recherche des causes de leur generation; afin que

nous puissions plus aisement par eux inger quelles sont les mœurs des Hommes. Galien est d'opinion au second Liure des Complexions, que leur matière est vne vapeur humide, moite & glutineuse : Auerroes dit qu'elle est purement terrestre : mais cela n'est pas probable, car si cela estoit ainsi, ils ne seroient pas d'vne nature si souple, & si flexible, se ployant de quelle façon l'on veut, La cause efficiente en est le froid, tant celuy qui est au dedans en la peau & aux os de la teste, que celuy de dehors qui vient de l'air qui nous enuironne & retient la vapeur, qui monte du dedans en haut, en l'extremité de la peau, & l'ayant retenue dans ses Pores & conduits, l'a contraint d'y demeurer long-temps, d'y vicillir, & de fournir de matière à la generation des Cheueux. D'autres nous apprennent que la cause efficiente des Cheueux est la peau auec l'humeur qui est, concourant à leur formation. Si la peau est mince, dense, épaisse, elle produit le poil selon sa nature. Mais ny les Medecins, ny les Physionomes ne penuent chercher quel est le temperament du Corps, n'y quelles sont les mœurs de l'Ame par la qualité du poil. Polemon & Adamantius disent qu'on ne peut aucunement bien conjecturer quelles sont les mœurs de l'Ame par les signes, qu'on tire du poil. Parce qu'y ayant en diuers lieux grande diuerfité d'hommes tous differens les vns des autres en leur poil; il n'est pas aisé dans cette grande confusion que les fignes se puissent distinguer ny connoistre. Auerroes dit que cela ne se peut verifier que dans les Climats temperés, comme nous verrons cy-apres. En la Cheuelure il faut auoir efgard à la qualité, à la quantité & à la couleur:lef-quelles differences Ariftote à r'assemblées au Liure de la Generation des Animaux.

#### Des Cheueux droits.

Ariften sa Physidit que ceux qui ont les Cheueux droits e 1 la teste, sont suiers à la crainte, & qu'ils sont reserz à cette passió car ceux qui ont peur les cheueux leur dressen 22 LA PHYSIONOMIE

al die aussi en ses Problemes qu'ils se dressent par rosrigetation : car la chaleur sera handle dans la partie interieure, se quand la chaleur vient à manquer à la chair, elle se rassemble se se ressert d'autant plus, ce qu'arriuant, il deuiennent plus droicts se herisser. Alexandre Aphrodisse dit que le poil a de coustime de se dresser autant en anne et e. que par l'horreur: parce que toutes les affections re froidissent, ou par la resine resident, se pour les Pores de la pean se bouchent se coordinant, se poil alors estant de sos se sont se se coustime de la configuration, le poil alors estant de se sont se se se se configuration.

La frayeur me faist, & le poil à la fois Se roidit en ma teste, & ie manque de voiv.

Pol. & Adam. difent que les cheueux droits & heriffs dénoteat l'homme fort ruffique & lourd : & eniurie ils difent qu'ils ignifient la craime de des finefless pleines de mâtice : eux mefines en la figure du méchant fol, ils luy donant les cheueux heriffer, comme effant doué de meurs fort ruffiques. Hippocrate au Liure de la Struchture de l'Homme, dit que les droits le forment de l'homeur fopes fluë effant en la tefte. Auerrois ernanque en fon quartice. Liure, initialé Colligés, que les longs & plats dénotes l'humidité d'hoperfité.

Les precedentes figures fevuent aussi en ce vencontre à l'explication de la qualité des cheueux-telle du cossé droit represente la cheuellure crespué : au costé gauche les cheueux yn peneressym, ne l'estant s'unlement que par les extremité .



# Des theneux crespus.

Arithote en la Physionomie assure que ceux qui ont les chenuaviro persson somides, « qui lisiennem du naturel des Ethiopens, Pol. ditteju ils son sor crainits s'e odieux. Adam, simides es spandaleux. Conciliator: ceux dont la cheuelure vis sire per qui elle ressentant conciliator i ceux dont la cheuelure por res son se concentration de proprie que parain de son passant se concentration de priva de se cheneux frisca. Albert dit que c'est le sigue de l'homme timide, trompeur, attachéau lucça, aspré: mais il a adioutse.

affez mal à propos ce mot d'afpre. Ariftote au Liure, de la Nature des Animaux, dit qu'il y a deux fortes de lions: dont les vns ont le poil vn peu crespu, qui sont les plus lasches; les autres plus long & plus simple, qui sont les plus genereux: Pline en dit autant. Hippocrate au Liure. de la Structure de l'Homme dit que les crespus sont le figne, qui denote de la chaleur en la teste. Auicenne au premier Canon dit, que les frisez se comportent de la mesme façon qu'vn cuir yn peu grillé:car citant deffechez ils se ployent & se recoquillent par la force de la chaleur,& que partant ceux qui ont le poil de la forte sont craintis, parce que leurs esprits se dissipent & s'éuaporent beaucoup. Mais selon l'opinion d'Aristote au Liure cinquiesme de la Generation des Animaux, & de Galien au second des Complexions, les Cheueux semblent deuenit crespus pour deux raisons, la premiere, que nous auons desia dite, par la force, de la chaleur & de la ficcité: la feconde par la tortuosité des conduits ouPores, par ou ils font leur issue: ear ainsi que les conduits sont disposez, les Cheucux pren-nent leur sorme: Cela arriue aussi par la debilité de la vapeur, & la dureté de la peau. Car le poil en fortant est si délié, que ne pouvant se supporter ny tenir droit, il se ride & se recoquille, & partant il ne blanchit pas si tostice que l'exemple d'vn filet nous fait voir; qui estat fait passer à force par vn pertuis estroit, se ploye & se ride. Aphrodifée escrit que de la feicheresse de la teste les Cheucux deviennent vn peu crespus: Auerroes dit la mesme chose, ainfi qu'il arriue à ceux, à qui le feu fait rider la peau.

# Des Cheneux crespus par les extremiteZ:

Comme dit Ariflote en fa Phylionomie, ceux qui font pubsellion de la feince des chofes naturelles difent qu'il y a maintenant des Cheueux de moyenne qualité; puilque donc ceux qui font droits, & fort crefpus, font le figne de la timidité:ceux qui font frifez feulement par leurs extremitez denoteront la grandeur de courage, & les hommes qui les ont ainsi tiennent du naturel des lions.Polemon & Adamantius disent que la qualité qui tient le milieu entre ceux qui font crespus & ceux qui sont droits, tesmoigne que l'homme est de tres-bon naturel, &/ces mesmes Autheurs en la figure de l'homme doué de grand esprit, disent qu'il n'a la cheuelure ny beaucoup frisée, ny beaucoup droite. Nous apprenons de Dares le Phrygien, qu'Achille les auoit fort frisez, & que ceux d'Aiax Telamonien l'efloient auffi, & que tous deux ils donnerent des témoignages de leur hardiesse & de leur vaillance contre leurs ennemis. Plutarque parlant de Cimon, rapporte qu'il auoit lateste comme soustenuë de sa Cheuelure frisée, & qu'il estoit homme accomply de beaucoup de vertus. Auguste, comme dit Suetone, les auoit tant foit peu frisez, & partant il estoit doué de tres-excellentes mœurs, d'yn grand esprit, d'vn courage inuincible, & liberal.

Nous auons mis iey la figure de Socrate, que nous auons fais tirer fur vne flauie de marbre, est ant au cabinet de vincent Poria mon frere, asin qu'on voye qu'elle desormité la Veste c'auug Peut auoir.



## Des Cheueux elairs.

Polemon & Adamantius tiennent que les cheueur clairs defignent l'homme trompeur & malin : en quoy il faut remarquer que le texte de Polemon est defectueux & éloigné de la verité, veu qu'Aristote en ses Problemes di que ceux qui ont la Teste chaune sont enclins à la lubricité & chauds : en effet ceux qui ne deviennent pas chauve de leurs premiers cheueux & qui leur font venus en vo mesme temps estant desia aduancez en âge, s'ils s'addonnent trop aux exercices de Venus le poil pour lors leur tombe : car la lubricité refroidit les parties superieures, qui n'ont guere de sang, de sorte qu'il arriue, que la partis où font les cheueux, qui ne peut cuire & digerer l'aliment faute de chaleur, quand le poil vient à manquer de nourriture, est de necessité dénuée de cheueux. Et ailleurs il de que les Enuques, ne sçauroient deuenir chauues , parce qu'ils ont beaucoup de ceruelle, ce qui leur arrine pour n'exercer point le mestier de Venus, car la semence premant fon origine du cerueau, femble couler le long de l'efpine : c'est pourquoy on voit que les cornes ne tombent point aux cerfs chastrez, & que les boufs, qui le sot aussi, portentles leurs plus grandes: pour cette mesme raisonles enfans & les femmes n'ont pas coustume de deuenir chauues.Les Climats & regions, comme dit Pline, apportent quelque difference aux Cheueux, d'autant que les Myconiens naissent sans poil: & comme par Prouerbe, tous les chauues que nous voyons, nous les appellons Myconiens. Hippocrate dit que la Teste qui n'a guere de Cheneux, est trop chaude: selon l'opinion des Medecins, le poil clair & deslié est vn signe de chaleur temperée, jointe à vne secheresse immoderée, & de cette secheresse causée par vue mauuaise temperature la Teste devient chauve. De plus ceux qui les ont clairs, n'en sont pas facilement denuez, Phumeur nutritiue, qu'on appelle Phiegme, leur fournif-

97

sant d'aliment. Alexandre écrit aussi qu'auoir la Teste Chauue, est comme vne chose hereditaire, qu'on tient quelquefois de ses parens, ainsi que la goutte. Socrate avoit la teste chauue par le deuant, ainsi qu'Ammonius & Hierosme l'ont écrit à l'Empereur Touinian ; c'est pourquoy Zopyre disoit qu'il estoit luxurieux. Iules Cesar auoit aussi la teste. chanue, & auoit grande peine à supporter cette désormité, qui donnoit souvent matiere aux médifans de se railler & mocquer de luy:partant il auoit coustume de renuerser ses cheueux de la cime de la teste sur le deuant, qui en estois denué: & de tous les honneurs que le Sénat & le peuple Romain luy decerna, il n'en accepta aucun plus volontiers, que de porter perpetuellement vne Couronne de Jauries fur sa teste: Suctone à bien remarqué sa luxure, seruant de rifee à la milice; qui crioit, Citoyens, prenet garde à Vos fem» messcar nous amenons le chaune paillard. C'est une chose fort connue par les Histoires qu'il prostitua sa pudicité chez Nicomede, n'estat pas content de beaucoup de Reines qu'il auoit affectionées, ny du grad nobre de femmes qu'il possedoit.L'Empereur Caligula auoit fort peu de cheueux, & le sommet de sa teste en estoit entierement denué, partant quand il passoit, c'estoit vn grand crime, & di ne de mort, quede prononcer le mot de chevre, se piquant sensiblemet de cette parole. Suetone n'a pas oublie de remarquer les lubricitez, qu'il a pratiquées auec ses sœurs, ny les hommes qu'il auoit affectionnez pour le commerce mutuel de la lubricité,qu'il auoit exercée auec eux;n'ayant pas épargné sa pudicité, ny celle d'autruy. L'Empereur Othon estoit pareillement chauue, & pour le peu de cheueux qu'il auoit, il portoit ordinairement vne fausse perruque si bien attachée & ajultée à sa teste, que personne ne s'en appercenoit, il estoit des plus grands amis de Neron, pour la conuenance des mœurs, & de la coustume qu'ils avoient de pratiquer ensemble leurs lubricitez. Flauius Domitian, pont estre chauue, estoit difforme aussi: & il s'en offensoit tellement, qu'il tournoit à son propre mépris, si l'on reprocheit

à quelque autre par raillerie, ou en querellant, qu'il avoir la teste pelée : Encor qu'en vn petit liure, qu'il a mis au iour pour vn amy, traitant de la cure des cheueux, il yait employé des termes touchant leur ornement, tant pour le confoler que pour se consoler soy-mesme. Il fut extremement addonné à la lubricité, appellant l'affiduité de coucher ensemble comme si c'estoit quelque noble exercice. Vn combat de lis : Il conversoit perpetuellement auec les plus fameuses paillardes; il s'emporta iusques à tel point que de violer sa niepce fille de son frere, qui luy auoitesté refusée en mariage: Aurelius Sextus écrit que sa passion lubrique le rendoit furieux. Sergius Galba auoit le denant de la teste chauue, sa conuoitise déreglée l'emportant au commerce des masles, & il ne s'en servoit que de durs & hors d'vfage : on rapporte de luy, qu'vn certain nommé Icelus estant allé luy porter des nouvelles du départ de Neron, il ne le recent pas seulement en luy faisant cares. ses & le baisant plusieurs fois tres-étroitement en public, mais qu'il pria que sans retardement il fut enleué, pour es faire à son plaisir apres l'auoir séduit.

# Des cheueux épais.

Polemon dit que les cheuenx rudes defignent l'homms de naturel fautage & farouche: car tel est le poil des be stes fautes; Adamantius tient que c'est le figne qui est de noté par les cheueux épais : mais Albert est d'opinion que la cheuelure c'est nei grec de la cheuelure c'est en la jeunelle, & qu'en suite de temps c'est vu signe de manie, Les Medecins font d'autre lentiment, disant que l'abondance & multitude des cheueux; est signe de chaieux sedondante, d'où prouient beautoup d'euaporation, & pattant, comme dit Hallabbas, les cheueux ont constituence de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire de maissire en la seur de la ieunesse pas de maissire de maissir

### HVMAINE. LIVE II.

sonnes que l'ay veues les auoir fort épais, ie les ay reconnus grossies & fort rustiques. Plutarque remarque que Lyfandre auoit la cheuelure fort épaisse.

Des cheueux moyennement clairs & épais.

L'opinion de Polemon & d'Adamantius est, que les éleueux ny trop clairs, ny trop épais, mais qui ont vue moyenne qualité, sont les marques d'vn louable naturel.

La figure de ce Tableau du rosté droit reprefentera la teste dont les chereurs sont mols complanes a celle du costé gauche la reste dont ils sont duts or rudes à leur mollesse or durest autrement un ponument oftre exprimée en peninture que mal-agreablement parceux qui en auroient la dessein.



### Des Cheueux mols.

Aristote écrinantà Alexandre dit que les cheueux planes & doux, dénotent le naturel doux & humain, & la frojdeur du cerueau : & dans sa Physionomie, que ceux qui ont le poil , on les cheueux mols , font timides , pour preune, que tous les animaux, qui ont le poil mol sont fort timides, cela se remarque au cerf, au lievre, & en la brebis. Il en va autant des oy seaux : car tous ceux qui ont les plumes molles, font craintifs, ce qui se voit particulierement aux cailles. Il en arriue de mesme entre les nations; car tontes celles qui tirent vers le Midy sont timides, & ont le poil mol. Mais Gesnere dans la transcription qu'il a faite sur Aristote, à erré, disant que la caille à la plume dure, contre l'opinion de l'Autheur, qui donne au cocq la dure, & à la caille , la molle. Pol. & Adam. disent qu'il faut reputer de naturel effeminé ceux qui ont les cheueux fort mollaffes, c'est ce que ces deux Autheurs en difent, en la figure de l'homme timide, à qui ils les donnent mols. Et s'ilen faut venir à la cause naturelle, leur mollesse prouiet de l'execcssiue froident & humidité, ce qui se remarque en l'eau & l'airqui sont tres-mols. Les lapins ont le poil tresmol & font tres-craintifs : Catulle dit ainfi, blafmant Tulle homme impudique & effeminé.

Tulle, toy qui plus mol que le poil d'vn conin, Fais tant du delicat, du doux, & du poupin.

#### Des Cheueux durs.

Ariflote en sa Physionomie dit que le poil dur est vnsgne de force lequel le peut aussi tre des auimaux, des oyseaux, & des nations. Carle lion & le sanglier estant tresforts, ont le poil tres-dur; tous les oyseaux qui ont le plumage dur, ont beaucop de sorce, comme les cocgs. Il en HYMAINE. LIVEE II.

va de mesme des nations du Septentrion, qui ayant le poil tres-dur, ont aussi beaucoup de force. Pol. & Adam. difent que la grande durete des cheueux n'est pas vn bon signe, dénotant l'homme de naturel russique. Ces deux Autheurs en la figure de l'homme fort, luy donnent le poil dur. Rhases constitue leurs opinions : disant que ceux qui ont les cheneux durs, sont forts. On voit aussi que les chiens de challe estant tres-forts, out le poil dur. S'il en saut chercher la cause naturelle, la durete du poil prouient de l'excessive est de challe est pour ceux de se chercise challe est se chercis ; non pas entirerment de la sechercis ; mais de celle qui tiens de la nature terrienne; pour exemple la terre sche est tres-dure; de mesme les hommes sorts sont de temperament chaud & sec. ; sec pour supposter ; chaud pour sous listir. C'est pour quoy l'une al en n'a ainsi parlé.

Ses membres tous velus, le dur poil dont ses brus Sont pleinement couners, ne dénotent ils pas, Ou'il est de naturel & rustique & favouche.

Pol. & Adam, difent qu'entre ces deux extremités, la inoleffe & dureté des cheureuil y à vne qualité moyenne, & qu'elleæfit tres excellente. Ariftote en fa Phylionomie, en la figure de l'ingenients, dit qu'illes a tenant le milleu entre les mels écles durs.

Notifietism van fectoade fois destant let yeux zette tesfe ektonime er de lion, aufquelles on peut voir en l'vne er l'aute guelque peu de poil, tant au front que vie à vis du net, an descendant; de peut qu'il ne semblat qu'un eut obrois quelque elos necessaire à l'expression de ce discour



Des cheueux descendans du front vis à vis du neZ.

Le texte Gree d'Ariflote en la Physionomie porte ainficomme fon Ancièn interprete le traullare, ceux qui on te qui el au deuant de la refe élené, son liberaux, ex remenn da naturel des lums: Ayant pris un terme pour un autre, car on me Cait pas ec qui elle netnodu par ces mots, ce qui elle deud su deuant de la refe, veu qu'il parle des cheueux, ex non paste la la peau ou partie du front d'ou vient que ceta a ellé affez puer l'ilement traullaté? Suellan Philosophe, signorant ausli ce qu'il pouvoit figoritée? Juy donne diureffes interpretations, ex dit beautoup de chofes insprets ex hors de

HVMAINE. LIVRE II.

railon, talchant d'adiuster les paroles au sens. Gesuere fort entendu aux langues Grecques & Latines ne sçait ce qu'il en dit. Quant à moy ie diray ouvertement mes sentimens, interpretant ainsi, le mot Grec Silon ou ils ont erré, vne partie Velue & connerte de beaucoup de poil, lequel terme les Latins ont emprunté des Grecs, comme Nonius dit, citant vn passage de Varron tiré de la Satyre, appellant (Silones) ceux qui ont les sourcils éminents, dons le poil eft dreffé ou beriffe, c'est pourquoy le bon pere Silene estoit ainsi nommé, Silene, parce qu'il auoit de grands fourcils, dont le poil estoit herissé; ainsi ce terme dont il est question, où tant d'Autheurs ont hefité, fignifie, Vne partie Veluë G'eouuerte de poil : Aristote confirme l'opinion que i'en ay eue, en la figure qu'il fait du lion, où il parle de son poil & de ses crins: disant qu'il a au dessus du front vis à vis du nez du poil heriffé & pendant : & il y fait mention du terme, dont nous auons parlé, qu'il faut ainfi interpreter : ceux qui ont ce qui est au deuant de la teste counert de poil, ( & non pas éleué) sont liberaux, & tiennent du naturel des lions. Mais pour moy le luge que le figne present, dont nous parlons oft confondu auec celuy qui fuit. Ou bien Aristote l'a mis en cét endroit, afin de declarer l'vn par l'autre. Car il dit; Ceux qui ont des cheueux sursroissant au front, vis à vis du net, sont liberaux, en que cela conuient à la bien seance : parce que re qui apparois eff seruile: mais on n'entend pas ce qu'il veut signifier par ces termes : car premierement il dit , que cela fonnient à la bien-seance, puis apres, que ce qui apparois est seruile : Polemon & Adamantius qui se sont monstrez tresexacts & diligents à l'interpreter, afin d'éclarcir ce figne plus nettement : difent ainn : it la cheuelure delcend par le milieu du front vers le nez, & ne panche ny de costé ny d'autre, vous direz que c'est vn figne, qui dénote l'homme detres-grand cour, & fortvertueux. Le melme Arist. dit en la figure de l'homme courousse, que celuy qui a vn sircuit floriffant de cheueux descendant de haut, & Pol. dir apres luy, celuy qui les a autour, la telle tendans en bas:

### LA PHYSIONOMIE

Albert pareillement dit, fila ligne droitte, vers laquelle la generation des cheueux se termine, panche fir le front en descendant, que c'est vn signe, qu'il est homme de cœur & toyable,

# Du Cours des Cheueux allant à contremont

L'homme doux & benin, dont Aristote en sa Physionomie fait la figure à vue couronne de cheueux pressée entre
montant en haut; Pol. & Adam, en la messe figure luy
donne le cours des cheueux allant à contremont : ce qui
me semble estre dit en prenant le signie par son contraire.
Albert apres ceux-cy adit, que les cheueux renuerses sur le
milleu de la cime de la telle regardans le cerueau, sont yn
signie que l'homme est en effet cauteleux & rusé en se meichancetez, mais qu'il est moins aduissé : & peu après que
s'aligne droiter, vers laquelle la generation des cheueux
se termine, va à contremont en prenant son alcuation du
fropt, c'essigne que l'homme est de temperament chaud,
qu'aisement il deuient chauue, & est pourueu de peu d'entendement.

# Du cours des Cheueux tendans Vers la nuque du col.

Albert dit que, fi la derniere ligne, derriere la partie anterieure de la tefle (ie penfe qu'il à voulu dire la pofe-vieure, prenant le deuant pour le derriere) en laquelle la generation des cheueux fe termine, defeend vers la nique du col, c'est figne que l'homme est fisbril & ruié en famalice, dépouueu de prudence & de fagesse quand il a des biens, & est addonné aux lubricitez.

#### Du cours des Cheueux à contremont, Venant de la nuque du col:

Le mesme Autheur dit que, si la mesme ligne monte fort haut à prendre de la nuque du col , elle designe l'homme effeminé, timide , tardis , & caclin au courroux.

### Des cheueux abbatus & penchans fur le front.

Nous apprenons du mesme que les cheueux trop abbatns, & panchans sur le front, dénotent l'homme de naturel farouche, le poil de la teste de l'ours y ayant beaucoup de contenance.

#### Des Cheuelus.

Nous atons creu qu'il n'efhoit pas meffeant, quoy que hors de propos, de iomdre iey les fignes qui pentren declarrequ'el elt l'esprite, a elle vine confume vitée chez les naciens de noireir leurs cheueux i Nous lifons que Lycurguis auoit accoultume fes citoyensa les potre grands, parce qu'elhan grands ils rendoient ceux qui auoient de la beauteplus agreables. Les difformes en detenoient plus terribles de plus éponuentables. Charilas eftantinterrogé, pourquoy il portoit les cheueux grandstrépondit que c'elioit le plus bel onnement du Corps, de qui couffoit le moins aentetenin, Silius Italicus dans les louanges de Scipion a ainfi dit

Son front martial porte "vne audace guerriere, Et les Cheneux flottans par deuant & derriero Ne Jemblent pas trop courts, mais de suste longueur.

Atifiote adioufte en fa Rhetorique que la grande cheuelure eft vue marque de liberté. Mais aufil bien en routes, autres chofes, qu'en cette partie du Corps, ces ajuftemens ou se confume ce qu'on a de plus précieux en la vio font tenus pour vue chose honteuse & vue molleste esteminés, quand on a commencé de couper aux delicats, aux poujus, aux mignons & polis, les cheueux en châque, é de leur ajuster en croisfant, a sin d'autoir la reste bien faire & la cheuelure gonflée. Yn certain de ces moguets qui ajustic se cheueux par anneaux, est repris par Martial de la forte. Vn feul de ses anneaux composez en sustesse Pour n'estre pas frisé, luy pendois de la tresse. Et sembloit de sa teste oster tout l'ornement, Parce qu'il n'auoit pas assez d'ajustement.

De là vient que chez Seneque la cheuelure n'estant pas bien ajustée, & les anneaux en estant rompus est mise à la censure. Cobien, dit-il, se mettent-ils en couroux, se quelque pa d'ajuftement s'eft défait de leur perruque, si quelque poil n'est pa en son ordre, tous n'est compassé par anneaux; su peux bien de re que ce sont des muguets oisifs, qui n'ons point d'autre attacht. ment que le miroir & le peigne, mais à vray dire ces bagatelles, ces amusemens, ces politesses recherchées, ne seruent pas d'ornement au corps, comme ils estiment, mais elles découurent quel est leur espeit. Delà aussi, comme nous l'auons appris de Sinesius, est sorty ce bel adage; Qu'iln'y point de cheuelu ny de curieux de sa perruque, qui ne soit austi donné à la lubricisé. Ciceron au second Liure qu'il a écrie contre Catilina, a repris & censuré ces poupins & polis, qui ne s'occupent qu'à ajuster leur cheuelure. Il se treuue va traict d'histoire, qui n'est pas a mépriser. Quand Philippes de Macedoine cut estably vn certain personnage des amis d'Antipater pour iuge, & s'estant aussi tost appercerqu'il faisoit teindre sa barbe & ses cheueux, à mesme temps il le fit retirer, & luy offant fa iudicature, il dit : Celuy qui ef trompeur en son poil, quel iugement peut-il donner de luy, & comment se comportera t'il dans les affaires.

# DE LA COVIEVR DES CHEVEVX.

# CHAPITRE III.

Qvelques Interpretes des caufes natureiles, nour approprenent que celle de la couleur du poil, qu'on voit en
se animaux, gelt la peau. Car fi la couleur de leur poil
etblanche, leur peau l'est aussi in le est noire est
leur peaufi elle est messée de diures, on leur voit la peau
negarie noire, & en partie blanche r-mais il n'en vap as de
mesme en l'homme & fa peau n'est pas la cause de la couleur de son poilice aril y a despersionnes blanches, qui ont le
poil tres-noir, & la raison est que l'homme entre tous les
animaux, pour la grandeur dont son coppe est composé,
a la peau tres-dessiée. Polemon & Adamantius donnent
aduis qu'on se trompe fort souuent à faire vn présugé sur la
couleur du poil.

### Des cheueux noirs

Polemon & Adamantius nous enfeignent que les cheneux noirs dénotent l'homme timide & rufé. Les Nations
qui labitent aux Climars chauds & ardans, comme lés
Ethiopiens, les ont noirs, auffi font-ils timides & rufez.
Cens qui n'ont pas beaucoup de fang, & font refrigerez
ar quelque caufe, font naturellement timides : d'ou prouient que ceux qui habitent dans les lieux chauds, font futets à la refrigeration, car, comme Ariflote témoigne au fecond Liure des Problemes, leurs Corps effant rare fe refout aifément, & la chaleur, qu'ils y ont peu couler dehors, & en effect is font plus fages que ceux qui demeurent
dans les contrées froides : les vieillards pour la mefmeraifon, font plus fages que les ieunes, car demeurant dans des
lieux chauds, ils deuiennent plus froids, veu qu'il fe fait re-

folution de chaleur en eux. Il arriue aussi en effet que cen qui sont craintifs, aiment plus à s'enquerir en chaque chose, que cenx qui ont de la confiance, aussi sont ils beancoup plus inventifs. Galien au second Liure des Tempera mens de l'esprit, cherchant la cause de la noirceur du poil, dit qu'il s'engendre de la forte, sçauoir que l'excrement auec la vapeur estant aduste par la vertu de la chaleur se change en vne matiere tres-noire semblable à de la suye:& qu'ainsi le sang & toutes autres choses deuiennent son noirs par adultion. Anicenne au premier Canon dit auff que la noirceur du poil est causée par la chaleur. Car fi s'éleue une vapeur noiraftre des humeurs adustes, qui exprime sa mesme qualité au poil. Aristote est d'opinion contraire & reprend tous ces Autheurs au Liure des Couleurs, disant, qu'on voit des chiens & les chévres avoir le poil noir dés leur naissance, & mesme lors qu'ils n'ontpas l'aliment aduste, & qu'en suite de temps & auancement d'age, plus ils sont secs, moins ils deuiennent noirs: Cequi ne deuroit passe faire, & ils deuroient deuenir plus nois, ayant la chaleur plus grande : De plus le poil deuroit estre blanc en la iennelle & au commencement de l'âge, en laquelle la chaleur est modérée. Ce mesme Autheur au troisième Liure de l'Histoire des Animaux, dit que le sang aux vieillards & aux femmes est plus noir : & il ne se fait rien de cela par adustion, mais la noirceur arrive au poil, toutesfois & quantes qu'en leur generation , l'humeur qui les produit, chant comme enuicillie & presque consumée par le temps, est deuenuë noire pour son abondance.

# Des Cheueux non pas beaucoup noirs.

Auerroës dit que la couleur des cheueux estant noirastre & brune dénote que la bile noire domine en la personne. C'est pourquoy nous connoissons que veux qui les ont de cette conseux foit not coleriques & melacholiques. Albert dit que les noirs, ou de couleur d'eau, solides & épais mon-

HVMAINE. Līvā E II. '199, frent l'homme violent, eftant femblable aux pourçeaux ou fangliers qui ayant le poil de la forte font violens. Darge le Phrygien rapporte qu'Aiax Telamonien auoit le poil noir, & qu'estant extrémement melácholique il fe tua luy nestre comme nous auons dessa dit en citant Avistore.

# Des Cheueux noirs & droits.

Aristote en sa Physionomie, en la figure de l'homme reuesche & seucre, dit qu'il a les cheucus noirs & droits : Polemon en la mesime figure se fert des messmes paroles d'Aristote, Les Cheucus droits & noirs dénotent l'adussion du cermun, & ainsi denient-on melancholique.

# Des Cheueux noirs droits & épais.

En la figure du luxurieux, Ariflote en fa Phyfionomie luy donne les cheucus droits, noirs & épais. Polemon dit droits & épais feuluent, noirs effant auce le temps échappé du texte. Ce figne fe peut referer à l'humeur fanguine, ethant mellée de la melancholique & venteufe, toutes le fquelles chofes feruent à la lubricité.

# Des Cheueux non pas beaucoup noirs ny durs.

En celle de l'ingenieux, Ariflote en fa Phyfionomie luy donne les cheueux ny beaucoup durs, ny noirs : mais eferiuant à Alexandre, Le pol noir, dit-il, dénote la doridhre, ¿o Lomon de la inflice. Rhafes dit que la durreté du poil vient de la ficcité, & la noirecur de l'aduftion, d'où prouient l'intemperance, qui eft contraire à l'esprit. Des cheueux un peu blands, ou chastains.

Comme disent Polemon & Adamantius les cheueux ou tirent vn peu fur le blond, dénotent que l'homme a grand promptitude à apprendre les beaux Arts, grande subtilit d'esprit, & un artifice merueilleux. Les Grecs appellen cette couleur, felon nostre interpretation Vn peublondiffer re, cependant le texte de Polemon doit estre corrigé de peur que par la diuerse translation des mots Grecs l'en reur ne se treuue encor chez nous. Aristote écriuant à Ale xandre, dit que la couleur qui tient le milieu entre la rous. & la noire, dénote l'homme amy de la paix. Albert suivant l'opinion de Polemon dit que les cheueux chastains ouva peu blonds & déliez dénotent de bonnes mœurs en l'homme, & que son Corps est de bonne constitution. Menels est dépeint par Homere, de poil blond, qu'il n'entend pas toutesfois eftre prompt à se colerer, mais doux & benin,& partant guerrier effeminé. Mais Dares le Phrygien émit qu'il estoit blond, entendant par roux la couleur approchant tant soit peu de celle qui tire sur le blond. On rapporte que Castor & Pollux auoient le poil blond, comme aussi Helene, & qu'ils se ressembloient. Polyxene auoit la cheuelure blonde & longue, & l'Ame affez fimple, estant prodigue & somptucuse. Brifeis l'auoit aussi molle & blonde & estoit d'une Ame modestement honteuse, simple & pieuse.Paris les auoit mols & blonds:d'où vient qu'Homere ne l'introduit pas comme guerrier. Helene luy reproche ainsi fort bien sa lascheté chez Quide.

Parissus fais bien voir qu'enza delicatesse Ton Corps essemmé n'aime que la mollesse, Les combats de Verus, Como pa ceux de Dars : Que les autres en guerre, Cor de dans les hagants Fillent cherçher bonneur tipocourisse les Dames, Cest son plus grand employ, que de gasgner leurs Ameri,

L'Empereur Auguste auoit les cheueux mollement ondoyans & vn peu blonds, le naturel benin, estant tresaccomply en toutes fortes de vertus. Domitius Neron donnant de l'éloge à son esponse Popée pour la beauté de ses cheuenx, les appelloit Cheuenx d'Ambre, à cause qu'elle les auoit de couleur d'ambre, qui se connoit en celle du miel, Solimă Empereur des Turcs, fils de Selim les auoit vn peu blonds & la barbe ausli, estant celebre en instice, en prudence & grand Philosophe. Philippes d'Austriche nostre Monarque n'a-t'ilpas aussi la barbe & les cheueux vn peu blonds : ne furpasse t'il pas aussi en prudence, en iustice, en grandeur de courage & bonté tous ceux qui ont deuant luy porté le diadéme ? & cét autre Prince que nous cherissons tant, & qui paroit si illustre a le poil de la Teste aussi bien que du menton tirant vn peu fur le blond, fes cheueux ne font ny trop crefpus, ny trop pendans, ny clairs, ny épais, mols on durs mais ils ont vn certain temperament & mediscrité entre toutes ces qualitez, c'est d'où l'on peut coniecturer qu'il a les mœurs courtoifes & benignes , le courage genereux & que son Ame est exempte de toute sorte de vices.

### Des Cheueux fort blonds ou un peu tirant sur le blanc.

Polemon dit que la couleur du poil estant blonde tirant fur le blanc, tel que l'ont les Seythes, démore l'homme groffer, main & rultique: Mais Adamantius tient qu'eltant fort blond tirant sur le blanc, comme it celuy des Seythes & des Celtes, c'est signe d'un esprit peu experiments, groffer & rultique. Artistot en ses Problemes dit que les Nations, qui habitent dans les Contrées ou il fait trop chaud outrop froid, ont les mems suffis bien que l'aspect sauage. La cause de cela est que la bonne temperature & contitution de l'air, a let pas seutement ville au corps, mais sussifià l'entendement hursain. Cal tous excez seut de chaus unissa l'entendement hursain.

Ieur foit de froidure éloignent & corrompent aufii bienh temperance du Cosps que de l'épit. Auicenne en fes Can tiques dit que les cheueux dorez ou blonds tirans fui blanc fignificatique l'homme est de temperament plus froit que chaud. Albert tient que les spais, blonds, tirant fui le blanc, tels que l'ont ceux qui habitent fous le Nort, démo tent l'homme de naturel indocile & favouche. Neron la auoit vn peu blonds, c'est à dire tirant vn peu fui le blan d'où vient qu'il auoit des moturs rustiques tenant de la be fle farôuche.

### Des Cheueux blonds.

Aristote traittant en sa Physionomie de la couleur dela chair & des cheueux, dit qu'entre les couleurs du poil, celle qui tient le milieu est blonde, & que partant elle sert beaucoup à la force, d'où il s'ensuit que ceux qui sont blonds font de grand eœur, & tiennent du naturel des lions. Les Medecins difent que la noirceur s'engendre de la chaleur La blancheur du froid, les couleurs qui tiennent le milieu entrecelles-cy, sont la dorée & la vermeille:car elles semblent auoir en soy vne égalité, c'est à dire vne constitution temperée entre la chaleur excessiue & le froid. Galien en fon Liure intitulé Microtechna, c'està dire petite art, dit,& Auicenne aussi bien que luy, que le poil blond & tirant sur le roux dénote bon temperament & constitution du Corps: Aristote au Liure des Couleurs tient que les cheueux deuiennent blonds , quand l'humeur se desseiche promptement, retenant en enx quelque peu d'humidité. Oppian raconte qu'il y a certains bœuts chez les Troglodytes, dont le poil est de couleur tannée, & que cette Nation fait grande estime de ces animaux, comme ayant en eux la generosité du lion, la force du taureau, & la legereté du cheual : de plus selon le mesme Oppian, les Bristons ont les cheueux de cette couleur, estant tres-prompts & agiles au combar.

#### Des Cheneux de couleur dorée.

Or il y a une couleur de poil, qui tient le milieu entre le biona tirant fur le blane, qui et le figne du naturel benin, & entre le biond tirant fur le rous ; qui denote l'honme fort, & encir e le biond tirant fur le rous ; qui denote l'honme fort, & enclin au courroux , & on l'appelle dopté, declinant un peu de ces deux precedentes. Apulée en fait ainfi la defeription, ee poil, dit-il, comme un no fillant, tient de la couleur du miel un peu brun, c'eft à dire à ceux à qui ha couleur du miel agrée, eftant mafée d'un luftre obfu u-les Poètes nous dépeign am Minerue luy donnent la cheuelure dorée, à caufe de l'excellence de fon esprit & de la generonité guerriere. Quide en parle ainfi.

Aglaurus auois veu les secress reuere? De Pallas dont on dit que les crins sont dore?.

Telle est la couleur des cheueux d'Alphonse Louia tres juilastre ieune homme ; des pourquoy il est d'un cœur si grand, & d'un courage si asseuré, la le nature si doux est si mania, r-c'est ce qui le rend si disposé à l'exercice des atmes & à apprendre les beaux Arts, de forte qu'il est dissinie le deiuger de quel costé il panche le plus ; car a t'il du loi fit, il s'employe aux estudes, estant merueilleus sement receatif & charmant de sa presence start il entreprendre la guerre, ou quelque assire d'importance, c'est auce un soin augre, deut ditigence incomparable, & une g'andeux de consaggedont il d'uspasse con de l'appasse con est d'uspasse con de l'appasse con est d'uspasse con est d'uspasse con est des passes de la consaggedont il d'uspasse con est des passes de l'appasse de la consaggedont il d'uspasse con est des passes de la consaggedont de consaggedont il d'uspasse con est de l'appasse de l'appasse de l'appasse de la consaggedont de consaggedont il d'appasse con est de l'appasse de l'appasse

# Des Cheueux blonds tirant sur le roux.

Le poil blond tirant fur le roux dénote l'homme de temperament moins chaud, que n'ét celluy qui a le poil noir. Veu que la roufleur approche de la noirceur. Homere dit qu'Achille l'auois de ette couleur; c'est signe de chaleur & de courroux; parce que tous ceux qui l'ont de la forte sont tous sujets à la blie iaune. De Cheueux fort roux:

Aristote écriuant à Alexandre dit que le poil roux, est vn figne que l'homme est timbré de folie, facile à courouffer, & qu'il faut fe deffier de luy peut estre que cette couleur est celle qu'auoit ce tyran qu'on appelloit Typhon, qui s'empara du Royaume d'Egypte ayant tué son frere Ofiris : d'où vient que les Coptites chez les Egyptiens ont coustume de precipiter annuellement du haut de leur murailles vn afne: & en abomination de ce Typhon de faire toute forte d'outrages aux rousseaux, qu'ilstiennent auoir esté rousseau, ayant le poil de la couleur de celuy d'vn afne.Les Busirites & Lycopolites ne veulent pas entendre le fon des trompettes, & n'en ont point l'vlage, parce qu'elles rendent le mesme son, que fait vn asne quand il brait, de plus ils croyent que c'est vn animal impur & démoniaque, à cause qu'il ressemble à Typhon, tanten couleur, esprit, que meschanceté. Plutarque en parle en son Liure d'Iss, qui vainquit ce Typhon. Et dit en sa Physionomie, que les hommes de poil roux, font tenus pour malins, à l'exemple des renards. Polemon & Adamantius, disent que la conleur du poil estant rousse outre mesure, approchant de celle d'vne pomme de grenade, ne dénote rien de bon en l'homme:car pour la pluspart ceux qui l'ont de cette couleur, ont le naturel farouche & fanuage : Adamantius adiouste qu'ils sont impudens & attachez au lucre. Aristote appelle aussi cette couleur de poil, rousse, tenat de celle du remard, dont l'esprit est trompeur & perfide.Les Medecins disent qu'il blanchit plus promptement que le noir. La rousseur est comme vne imbecilité du poil:car ce qui vieillit ainsi promptement, est imbecile. Mais Aristote, au Liure des Couleurs dit qu'ils deviennent roux, quand l'humidité se desseche, & que les enfans des le commencement les ont roux à cause du peu d'aliment, & que cela est visible, parce qu'alors leurs cheueux sont debiles & clairs. Pareillement on voit que quand la ieunesse tant aux par-

ties honteuses qu'au menton, conumence d'auoir du poil follet, il deuient premierement roux, à cause du peu d'humidité, qui s'y desseche : mais que quand ces parties reçoiuent yn peu plus d'aliment il deuient noir. Ainsi quelques animaux que ce foit, qui ayent le poil long, pour l'ordinaire ils l'ont plus noir approchant du trone du Corps, qu'en toute autre partie, mais si c'est autour des extrémitez de haut, il est plus blond. Comme est celuy des brebis, des cheuaux & des hommes : Parce qu'en eux fort peu d'aliment s'épand vers ces parties, & fe desseche promptement. Ce qui se voit aussi aux plumes des oy seaux, qui estant pres du Corps font plus noires que celles qui sont aux extremitezde haut, lesquelles ils ont plus blondes. Toute forte de poil apres auoir atteint fa perfection, change de couleur, &c devient roux, parce que derechef l'aliment commencant a manquer se desseche. Plaute en sa Comedie intitulée Asinaria l'asnerie, dépeint Leonidas vn peu roux, aussi ditil qu'il est malin, & attaché au lucre, & qu'il faut se deffice de luy.

Des Cheucux Vn peu roux.

La Physionomie d'Aristote en la figure de l'homme eneln au couroux, dit qu'il a la couleur vn peu rousse; ce que Polemon en la mesme figure dit estre après ce mesme Autheur.

Des Cheneux Vn peu rougeaftres,

Polemon & Adamantius en la figure de l'auare, luy donnent la couleur du poil vn peu rougeastre.

Des Cheneux blancs.

Anicenne tient, & Auerroës aussi en ses Cantiques que le

poil blanc dénote l'homme de temperament froid, & que partant il le designe craintif : Aristote au Liure des Conleurs dit, que les cheueux naissent blancs ; parce que l'humeur qu'ils rencontrent des le commencement de leur genevation, retenant fa chaleur naturelle, & estant en petite quantité, s'est desseichée apres la concoction : il a die chaleur naturelle, parce que si elle en estoit priuée & de l'humidité tout ensemble, elle deuiendroit liuide & noiraftre; comme il est dit au Liure hui ctieme des Problemes :il a mis aussimaturelle, pour la distinguer de celle, qui naist par affection; comme il la enseigné au Liure cinquieme des Animaux; ainfi qu'il arrive en cette maladie qu'on appelle vitiligineuse, remplissant le Coprs humain de taches blanches, ou comme en la vieillesse. De plus le poil denient blanc aux parties suiettes aux vlceres, louppes ou boffes, & à estre souvent touchées du bois du fiege où l'on fe fied: à raifon que l'humeur, qui conferoit à la generation du poil , se cuit en cette partie, c'est à dire ; est épuisée par la chaleur excessive, & par l'attraction continuelle la partie devient feiche, & l'humeur se cuit tout à fait. La cendre, qui apres la chaleur du feu dont elle est consommée, deuient blanche, nous fait connoiftre que la parfaicte concoccion caufe la blancheur au poil: & les temples de la tefte ne sont ce pas les parties qui blanchissent les premieres en l'homme a cause du peu d'homidité, qui se pourrit sondain & fe cuit; Ainfi, en va-t'il des autres parties infirmes & qu'il fautemployer au trauail, qui blanchissent à cause de l'imbecilité de la chaleur & de l'humidité . Ne voit-on pas que les enfans, fi toft qu'ils font nez , ont à l'infrant la tefte Blache, que leur cause cette imbecilité de chaleur & d'humidite, & ont aufli les fourcils blancs, comme les vieillards? en effet les animaux blancs font d'ordinaire plus debiles que les noirs; car auant qu'ils avent leur parfaicte augmentation & flature, à cause dipen d'aliment ils demienent blancs, l'numeur estant cuite; mais on voit aussi des personnes à qui les cheneux blanchissent en leur ien-

#### HVMAINE, LIVRE II.

neffe, ou dés leur naillance, & ie ne les iugerois pas eftre femblables aux vieillards, fe or felònten meurs. Sorates auxil es éneueux blancs, comme out voit chez Sidonius Appollinaris écriuans à Fauftus. Et Strabon rapporte que le poil blanchifot à Tarquin dés fon enfance, qui lut fi recommandable & florillant en fagelle, que l'on rapportede luy que dés fes premieres années il ethôt cout blanc. Vigile au Liure fixième de l'Eneide en parle sinfi.

onel prime est-ee, qui tient ce leeut rameau d'oliue? Quil fais bien von l'ossat de la verm s vince! Lieut entre ses mains ce que cher ons le Dieux; Ab; le reconnois troj ce Prime glorieux; Lorq que is Vois oppolis s'abré blanchissate; Coss Royales Romann; qui de Rome nasssation Dous fondre le premier les Regète co- les choix.

Il faut prendre ces vers pour le Roy Numa, que Seruius dit auoir esté des fon bas age tout blanc.

# DV FRONT.

A partie que nous appellons Face en l'Homme, est Les qui et au desfous du crane ou de la coronale; & le front est vue partie de la face l, qui est finede dessous le sinciput, entre icelus & les yeux estant terminé d'un costé de d'autre des deux temples, ainsi qui Airlite au Liure des Aulmaux, en fair la description. Varron cherchant l'etymologie du front, dit qu'il est ainsi nominé, ce nom luy venante du Latin Fearm qui lingisse, le pertuis des yeux. On tire de luy beaucoup de figues pour connosifre les maladies de l'ame. Pline parlant du triorn, dit gu'il indique la triitelie, la ioye, la elemence, & l'assirtance. On dit qu'anciennement il elboit consacré à la Pudeur, ce que ladage communt rémogne, par lequic on dit que ceux ha ons fined

### 118 LA PHYSIONOMIE

leur face ou leur from, qui ont perdu toute honte, comme fi de leur main ils l'anoient efluyée de leur vifage. Il y en a qui par certains fûgnes, qu'ils tirent de certe partie coniecturent des choses futures, on les appelle Matopojososi, san toutesfois que nos esprits soient contrains, mais plutost par vue certaine condescendance, par l'inclination, le fang & les esprits naturels.

Ence tableau nous a ons fait exprimer le grand front de Phommes comme ausse celle que du bauf, ou l'en peur Voir leur grandeur comparée par leur finiliteude mutuellés, ains l'on Verra d'ordre d'aurres particuleres res femblances de fronts, en d'aurres figures que nous exposerous ex-après.



Du Front grand,

Selon Ariftote au Liure des Animaux, le frone grand est figne derparelle: Galien au messne Liure, qui dit que les auxeurs de l'Ame suivent le temperament du Corps, empreunt, la messne parole qu'il a dite; l'line sondé sur l'opinion de Trogus en dit autant se mocquant sottement de luy: & dans fa Physionomie il coniecture, que ceux qui ont le Front grand excessivement, sont lasches, ou timides, ce qui se voit semblablement aux boufs : Polemon tient que les grands Fronts, pour la pluspart, dénotent la lourdise & stupidité. Adamatius ne dit pas grand mais plane le texte en est desectueux, qui contredit celuy d'Aristote & d'autres Autheurs : Rhafes confirme la mesme opinion en Almanfor comme auffi fait Albert & Conciliator, & autres perfonnes de la mesme étoffe. Meletius le Philosophe dit que ceux qui l'ont démesurément grand, ont l'esprit lourd & hebeté, dont l'abondance de la matiere peut estre la cause naturelle, ne s'accommodant pas à l'operation, & parce que la partie de deuant du cerneau est phlegmatique, d'où vient que les esprits sont debilitez, & ne peuuent par consequent si bien faire leurs operations. Car la vertu de la partie est d'autant plus debile, que moins elle est resserrée.

# Du Front grand, charnu, er doux.

La figure de l'homme enclin au couroux, en la Physionomie d'Aristote luy donne le front grand, charnu, & doux: Polemon & Adamantius en la mesme figure disent petit, charnu & doux.

# Du Front petit.

Aristote dit au Liure des Animaux, que ceux qui ont le front petit, font mobiles & changeans:ce que Galien & Pline ont transcrit de luy mais il faut entendre qu'il parle du tres-petit: Rhases dit qu'ils sont lourds. La cause naturelle vient de ce que le petit a de petits ventricules au cerueau, ce qui fait que les esprits se sentant resservez, se refléchissent & s'élevent derechef, & de là vient la mobilité de lapensée.

Remarquet en ce Portraitt la figure de la refte de Caiss Caligals l'un des Cefars : en laquelle on Vois la largeist du front : comm nous l'autor fait i iter fin des flasses de marbre et des médalles d'airain, que mon fiere p'intent Porta a che'l loy,



Du front large.

Ceux qui ont le front large font fuiets à la mobilité d'efpeit & inconflance : comme dit auffi Ariftore au Liure des Animaux, ecque Galine & Pline ont auffi trancrie du mefine Autheur : entendant la largeur du front s'étendant depuis la racine des cheueux infques aux fourcils : Meletiss dit que le front effendu ne largeur et le ligne de l'efprit flupide: autant en difent Albert & Cociliator: Auternetient que le fort large & grand, eli figne de folie; comme quelques autres ont ditt Sucteon fait mention que l'Empereur Caligula l'auoit large, affreux & de trauers, d'on vient qu'il n'auoit autuen fanté d'efprit, de forte qu'il auoit la penfec de fefaire purger le cerueau : il entroit fout-

HVMAINE. LIVREIL.

uent en des fureurs d'esprit: on n'attribuë aussi qu'à la maladie de son esprit tous les vices, ausquels il se laissoit emporter, & fa grande confiance, quand il y auroit lieu de craindre beaucoup.

Encette figure, le front du pourceau est tiré au naturel pour le comparer ancele front de l'homme de la mesme sorme en similitude, eftant fort refferre entre les deux temples co- ayant peu d'offinse.





Du front effroit.

L'homme qui a le front petit, felon l'opinion d'Ariftote en sa Physionomie est inexperimenté, l'ayant pareil à celuy du pourceau : mais ie ferois d'opinion qu'on doit entendre qu'il parle de l'étroit, quand il parle du petit : car les pourceaux à qui on en fait comparaison, l'ont étroit, & non pas petit. Mon opinion est confirmée par celle de Polemon & d'Adamantius, qui difent que l'étroit est vn tres grand figne que l'homme est inexperimenté & ignorant, Conciliator tient que le petit & étroit dénote l'hom-

### 122 LA PHYSIONOMIE

me lourd, indocile, sans repos, inquiet, & ord & salle, to nant du naturel des pourceaux; Albert en dit autant.

La figure du front de la teste de Platon est icy representée au costé droit.



Du front large.

Polemon & Adamantius témoignent que le front étes du en longueur dénote de tres-bons fens , & le naturel de cile; Albert dit que c'est figne de vigueur de fens & de de eilité, entendant la longueur d'von aureille à l'autre; cut fouvent la longueur et confondie auce la largeur par le Eferitains. Plutarque écrit que Platon autoir le fronté ectte forme : messen Neunthes Autheur tres-fameux & ce lebre fondé sur l'authorité de Diogene, affirre qu'il estoit nommé Platon vulgairement, à cutfede la largeur du frost & de la face, qu'il autoir ainsi grande. On remarque que Dantes Alàghierius quelque peu anant nos temps autoir le front de cette forme, ç'à est de vir saneur poètre étailen, Ity est propose la figure du front humain de forme quarrée, pour estre comparée auec celle du front du lion, asin qu'on se puisse moins tromper en la connoissance.



Du front quarré.

Entre les diuerfes figures des fronts, dont nous auons parlé ¿celuy de forme quarrée tient comme le milieur d'elf poutuquo Arittoe dire nía Physionomie, que le quarré, & meliore à proportion de la face dénote l'homme de grand ceur pour auoir la fimilitude auec le lioner la figure qu'il fait du lion, il le luy donne quarré, & vn peu plus concaue fuel e milieu. Polemon & Adamantius ayant fuiuy foñ opinion difien que le front quarré, seauoir celuy qui a vneurfledimension en fagrandeur, & de la proposition à tout le refle de fa figure el vn figue tres-éudent, que l'homme a de la force, de la prudeuce, & de la grandeur de courage, Meletius le Philosophe ériteque ceux qui l'Pout petit & mediont le font admirer pour la pointe de fuur épiti, & ont beautoup d'inclination à haranguer : entendant parle pretit d'modique , celtry qui n'eft pas beautoup éloigné a grand, c'eft à dire, médiocrer autrement il contraireire aux opinions de ces grands Philosophes. Albert dit que le front quarré de grandeur mederée proportionné à la tele & au vilage est figné de grande vertus fageile, de gencené de ceur. Le front de noftre tres Grand & tres-llulle Cardinal d'Elt, el de cette forme: on voie auffi brilere Juy vue intelligence admirable, vue magnificence & viilitée meruelleule.

# Du front circulaire.

Comme dit Aristote en l'Histoire des Animaux, ceux qui ont le front de figure ronde font enclins au couroux, Ce que Galien a exprimé par les mesmes termes : Mais Pline qui se couure des plumes de chacun, & prend les termes des autres fans confideration dit que ceux qui l'ont rond font enclins au couroux, comme le monstre cette marque apparente de tumeur ; mais par ces derniers termes qu'il adiouste de luy mesme, il fait voir qu'il n'entend pas le sens d'Aristote dont il se mocque. Car il pensoit auoir entendu par la forme du front rond celuy qui est boffu & haut, & non pas le circulaire, comme nous verrons en la figure suivante. Le texte d'Aristote a esté éclar, cy affez au long par Meletius qui passe pour grand Phylo-Sophercar il dit que le front formé en rond & circulaire des note l'homme enclin au couroux & de peu de cœur : fi on lit les articles suinant, on verra que Pline s'y est lourdes ment trompé: Albert dit que le front rond est yn signe de couroux.

Neus auons tafehé d'exposer à la veue la figure du front de l'asne, asin de representer n'ai su ement la forme circulaire de la bosse connexe qu'il à sur le front.



Du front rond & connexe.

L'on apprend d'Ariflote en fa Phyfionomic que ceux qui ont le front rond, fonctifupides, eftant femblables aux afnexe nefpris fi quelquiv nonfidere celuy de l'afine, il versa qu'il l'a conuexe & haut e le mefine. Autheur le contrastecit luy mefine il à ceit il Visioire dei Animaux & leur Phyfionomie. En la mefine figure du rultique, il le luy donne non feutement rond, mais grand & charunt Polemon & Adamantius qui fe font acquis en toutes parts le nom de tres-habites Phyfionomes, de peux que quelqu'va ne fe trompe icy, fe font feutil side termes fort claire diffant quel e boffit, haut & rond defigne Phomment pude & imprudent, & en la figure du rultique, il luy donne le front rond. Albert dit que le courbé & hau; figuré comme en rond eff figne de lourdile; autaint en dit Oonciliator.

## Du front déprimé.

Selon l'opinion de Polemon le front déprimé est ma marque que l'homme n'a rien de louable en luy. Adam s'explique plus clairement disant qu'il ne faut pas loite beaucoup le déprimé, car c'est signe que l'homme est estminé.

Nous auons fait sey mestre la figure de la teste du chien de lau ne Jours seuvir à la démonstration, afin d'exprimer plus élaite ment la figure du from moins plat & de la represente als Jené.



Dufront moins plat?

Le lentiment d'Aristote en sa Physionomie est, que ceux qui ont le front quelque peu moins plat, sont prudens & bien aduilez, & qu'ils tiennent du naurel du chien : le teste de Gree verty par Gessere en son Liere des Annimaux, de ce de signification : seux qui ont le frontpetit & large sont repare.

lourds parce qu'ils l'ont semblable à celuy du chien. Mais Gesnero fe trompe fort, tant parce qu'Ariflote ne fait pas de men-tion du large, & il l'a adiouffé, que parce qu'il le refere aux chiens, qui ne font pas lourds. L'ancienne translation est meilleure & fignise le contraire de la prefente.

### Du front rude auec des fosses & des buttes.

Comme tient Polemon, le rude n'est pas estimé pour vis figne de l'homme de bien. Mais le front estant plein comme de fosses & de buttes dénote l'homme trompeur & perfide: & fi d'autre fignes s'y accordent vous le prendrez quelquefois pour furieux & infenfé. Ne faites pas estime, dit Adamantius du front rude , ny de celuy qui a des fosses & des buttes : car tous ces fignes dénotent la tromperie & l'infidelité, & fi les autres fignes y conviennent ils fignifient qu'il y a de la folie & égarrement d'esprit. Polemon en la figure du fol meschant, luy donne le front dur & rude, estant éleué comme vne colline, & déprimé comme vne valée, ett le figne de l'homme cauteleux & afpre, & à la fin peut-estre fol & infensé.

L'on voit icy les figures du front refrongné declinant vers son milieu . ou remontant en haut.



# Du Front refrogné ou ridé.

Nous auons traité de l'os du front; maintenant parlors · de la peau, & premierement si elle est refrognée ou ride On l'appelle refrognée ou ridée à la similitude des corns des chévres, qui sont coupées de rides. Ceux qui l'ont de cette forme, selon ce qu'en enseignent Polemon & Ad. mantius font penfifs & faturniens, lesquels penfent plus qu'ils n'en disent; les mesmes Autheurs faisant la figurede l'homme trifte, le luy donnent coupé de rides. Mais Aristote en la mesme figure, ne luy donne pas le front ride mais la face, & ce signe semble estre pris des mœurs quiy font apparentes : car ceux qui, font penfifs, se ridentle front. Et de là l'opinion commune est tirée, que ceux qui l'ont refrogne & coupé de rides, roulent de grandes chois en leur esprit, & sont d'humeur melancholique & same nienne. Albert confirme la mesme opinion, disant que cem qui ont toufiours sur le front des rides pressées ont coussus me d'auoir leur pensée attachée à de grandes choses, & font melancholiques. Les autres qui en ont escrit disent que c'est signe de seuerité. Plaute parle ainsi en son Epidque ; que Veut dire cecy , & qu'eft-ce qui luy fait refregner & rider le front duec seuerité.

### Du front refrogné ou ridé declinant vers son milieu.

Rhafes telmoigne que le front ridé declinant vers familien eff tigné de couroux, & ce figne me femble inédés mœurs qui y font apparentes. Car ne voit-on pas que ce luy qui menace, yn autre & fe couroulle fe reirogne & ride le front vers le milieu; Albert dit que ecux à quillé reflerre fur le milieu, comme estant presié, font sues accouroux.

#### Du front ride remontant en haut.

Mon opinion est que le front estant ridé remontant en haut est figne d'admiration; e ar nous atons confiume, quand nous admirons quelque chofe, de le ridere de Pesse, per de son militeu en hault autre l'es sourcis.

# Du front fans rides ou ferain.

Nos Physionomes, Polemon & Adamantius difere que la Égie de Phonime, dont le ceire elt décharge de foncy & d'impuitante el quand on luy voir le front fins rides & fort applany. Et ilne faut pas le tromper aux mots Grees, quifont différents 3 fi on veut directement opposér le ride reclay qui elt effenda & vay. Mais Conciliator ell d'opinion contrairé, difant que le déride & fort applain, d'anote l'amont trompeur. Nous apprenons de Si Jonius Appollinaire écritanta P auflus, qui E picure l'anoit fort vay & fans rides, & que telle effoit à coultume de viure & d'agir, qu'il ne prenoit interelh à aucune chose, enoit tour dans une extréme indifférence, & ne fouhaittoit que d'estre décharge de troubles & de foucis, & de passer la vie dans le plaint, la débauche, & la bonne chere, & de boire des mieux.

### Du front doux.

Selon l'opinion de Rhafes, le front fans rides dénote que l'homme et litigieux & proceffig ; il me femble qu'il a du tapport auec celuy des chiens qui l'ont douk; i do. en cherche la caufe naturelle, on trouve que cela arrive par ficci-té, quy font fubiets tous les litigieux ; ainfi qu'on l'apprend des Liures des Medeires

## Du front droit, maigre, mediocre,ny rude,ny doux.

Aristote donne à l'homme, en sa figure, le front droit; non pas grand, maigre, ny doux ny ride; Il saut jey remarquer que son texte est diuersement descetueux; car l'ancienne translation porte, le front aigu, d'roit, non pas grand,

#### 130 LA PHYSIONOMIE

les narines ny droites, ny ridées : ce qui est bien éloigné du fujet, & on l'a pris mal. Car il parle des signes anterieurs, c'està dire de la couleur du corps & non pas du front en cét endroit, entendant la couleur fort liuidement aiguë: ce que Polemon & Adamantius ont remarqué, qui donnental'homme la couleur tres-aiguë. Car on ne troune point de front aigu, & aucun Autheur n'en a parlé. De plus il ne veut pas signifier les narines par le terme dontil se fert, en ayant desia fait mention quand il a parlé des na. rines resservées. Ny la screnité, ny les rides des narines ne font rien pour designer la virilité : mais le changement de quelque lettre Grecque pour vne autre a apporté toute la confusion. Car quand l'Autheur dit le front maigre, il faut aussi entendre que ces termes, ny doux, ny rude, le rapportent au front : Adamantius à tres-bien suiuy le texte d'Aristote, disant, le front ny donx, ny rude. Le texte de Polemon est défectueux & doit estre restably suivant celuy d'Adamantius.

o'r mae black me medde a

une portraist se voit la figure de la teste du chien domestique, dont le from est tranquiste « La peau estendés ans rides; à les éans vit aussi celle du front de Vhomme approchant de la similiande.



Du front tranquille.

On tient pour flacturs ceux qui ont le front tranquille, dont la pean elt eftendui & fans rides, & cela ferconnoit par l'effect. Pavce que d'ordinaire ils deuiennent tels. Ce bigue ferconnoit au tront des chiens, qui estendent la peau en flatant. Arifote appuye cette opinion en se l'upionomile, entendant que c'est des chiens domestiques dont il est quellion. Albert dit apres luy que ceux qui not la peau out tront lache & commer riante, sont en este flatteurs, mais cela n'est pas sans soupeon de perside & de malice. Car demant les personnes, ils font leur possible poir statter & gaigner leurs bonnes graces; mais en derriere ils en médisent & & detractent, dissimulant sous leur front ce qu'ils ont en l'Ame,

Nous auons fais icy exprimer le front du Taureau, offant nebuleux & celuy du Lion els qu'ils l'ons quand ils font en couroux pour le comparer à celuy de l'homme, dont neus auons mis le figure à coffé, afin de faisifaire aux perfonnes curieufes, coqu'on ne nous imputerien a maunais foin.



Du front nebuleux.

Le figne de ceux qui font hardis & s'expofent fans crainte aux dangers, fe voir en leur front nebuleus, & ils tiennant dun anurel des taureaux & des lions, Ariflote en fa Phylionomie & mefime aufili en la figure du lion, écrit que vers les fourcits & le nez, en l'extremité du front il proviseur vuepeau, qui fait comme vn mage; s'eft fans doute cette peau qui eft aux fourcits des lions & s'étend fur leux yeux. D'où vient qu'au lion qui monître toufiours vn afpect de lion & eft toufiours en couroux, on luy voir pas-oiffre autom des fourcis que que que de loi en forme de nuise, e, & c'eft cette peau, dont nous parlons. Le taureau & touf ours le front affent & 6 to trauers.

### HVMAINE. LIVREII.

13

L'on peut iey voir la figure du chien de chaffe, ayant cette peau qui s'étend au deffiue des peuz; es-le portraité d'Athelin Tyran de Padoué, dont Paul Iouna fait mention au premier Line des Hommes Illuftres,



Oppian faifant la description des chiens de chasse, qui ont tant de ceux que d'attaquer les lions co-les animaux saunages, son remarquables dit-il, en ce qu'ils ont "une borrièle peassur les yeux & les sonveils. Ce messone. Lutheur dit que les syrers on ceste mesme pe au, qui leur, pend au bas du séons sur les yeux



Du front bouché, & tenant de la beste Sanuage.

On rapporte qu'A ctiolin tyran de Padouë auoit le front bottché & tenant de la belle fauuage, bouché celtà dire courbe, nebuleux, de trauers, & affectus comme exprimant la cruauté affreuté et son nature l'indomptable ains que nous l'auons veu representé à Venise en vne statuë de marbre, césloit vn homme cruel & sans pitié tenant plusitoit de la belle carnaciere que de l'homme, estant la terreure & le bourreau du genre humain, ayant conné de marques de tant de cruauté, qu'il a passe pour le plus indimant personage de son temps, come aulli duprecedent. Se lim X. Empereur des Turés autoit le front la 185, et front la 185, et front la 185, et la comme de la comm

### HVMAINE. LIVRE II.

trauers & affreux, ethant hardy & tree-grand guerriar, abondant en esprits. On tient que Charles Due de Bourgogne l'auoit feuere & menaçant, qui par la grandeur de fon courage, & sa vertu guerriere entreprenoit hardiment tout, n'ayant point de fecond ny auton qui l'égal-laft. On dit que le grand Caythbeins sultan de Babylone homme de basse naissance auoit le front fortaigre, see & ardick, lequel par sa valeur guerriere paruint au sommet de l'Empire, de sorte qu'à la coustume des Nations il su confacre Roy Sultan.

Du front qui tient le milieu entre le tranquille Gle nebuleux.

Puisque selon l'opinion d'Arist en sa Phys. le front nebuleux dénote l'homme audacieux , l'étendu la flatterie, partant celuy qui tient le milieu entre l'vn & l'autre a plus de bien-seance; car ainsi que le nebuleux, & le tranquille font opposez, le flatteur & l'audacieux le sont auffi.Le texteGrec d'Arist.estant defectueux, nous l'auons restably, comme nous auons peu, tant en partie par le sens melme, en partie par la suite du discours, que par la translation Latine: On connoit par les affections oppofées, & les fignes opposez qu'on voit sur le front, dont Ariftote s'eft feruy & a fait mention, quel eft le nebuleux & le tranquille. François premier Roy de France donnoit de l'admiration de la personne maiestueuse , par son front ainsi illustre, & sa splendeur Royale : aussi ce genereux Prince auoit coustume d'entreprendre d'vn courage inuincible des desseins releuez pour la guerre, & d'y subir les charges & fonctions les plus épineules afin d'y reiffir, de forte qu'il estoit incomparable, ny ayant iamais eu en France personnage pour genereux qu'il fut, qui l'égallast en grandeur de courage, & vigueur d'esprit ; ny Roy qui ait fait paroiftre viceandeur plus fincere, vne plus grande clemence & piete,& pour dire en vn mot il n'y a iamais eu homme, qui l'ait surpassé en vigueur d'esprit & fidelité de memoire.

### Du front hault.

Selon le témoignage de Polemon & d'Adamantius, ceur qui ont le front hault font oblines & audacieux: misil y a faute apparente au texte de Polemon, qui, comme l'expole Varinus, doit s'entendre du droit et la comme de Adamatius, & non pas du panchan encliné, se qui feroit contraire : car nous voyons que les Hommes & les autres Adamatius, & non pas du panchan encliné, se les autres Adamanus hardis & audacieux, ou demeurans obdinez, ont coufitume d'elleuer leur front, & que le figne fe prend de l'affection qu'ils y font paroifitre : mais pour moy le iuge qu'il y a erreur en l'vn & l'autre texte: & qu'il faut entendre le front nebuleux ; comme le texte d'Ariflote; ports, & nous l'auons veu cy-denant, duquel ces deux Autheurs empruncé leur opinion; car le mot dont ils fe feruoient fignificit opiniofreté,

## Du frant tristement seuere.

Ceux qui ont le front austere, sont fascheux & importuns, ce qui se refere à la passion mesme; car ceux qui gemiffent & pleurent l'ont triftement seuere t c'est l'opinion d'Aristote en sa Physionomie. On dit que Christiernus Roy des Daces l'auoit cruel & monstrueux, qui donnoit des signes éuidens de son humeur sanguinaire. Car il surpassoit en inhumanité les plus cruels animaux, il estoit de ces nations qui tirent vers la Mer glaciale, où ce monfire auoit pris naissance, entre tant d'autres que cette Mer engendre, & l'on peut dire qu'il avoit esté nourry & esleué entre les Balaines & les Oudres, poissons les plus monstrueux de cét élement, & que mesme il surpassoit en barbarie & inhumanité les Anthropophages & les Canibales; il ne s'elloit pas seulement sequestré de l'obeissance deue au Sainct Siege, mais de Dieu mesme, iusques à ensangianter ses mains des plus innocens, à renuerser les Autels & les Temples: de sorte qu'il estoit en horreur & haine à tout le genre humain.

### DES SOVECILS.

### CHAPITRE V.

EN la figure virile, Polemon & Adamantius luy donnent des Sourcils non pas applanis, mais comme courbés. Polemon s'explique plus clairement en la figure da
courouffé; difant qu'il a la peau des fourcils tortueufe,
comme nous atous seu cy-deuant, parlant de la peau qui
defend fur les yeux en la forme de nuage, de forte que les
Sourcils de cettefigure, font contraires à la precedète. L'on
tient que Mahomet fecond qui prit Conltantinople d'affaut les auoit en forme d'arcade, & qu'ils efficient fie eluez
gu'iln e fembloit tonner que des foudres & des menaces,
il effoit tres andacieux, ambiteux, il brufloit du defir de
s'mmortalifer, & effoit grand guerrier, inuincible &
cruel.

# Des Sourcils playez vers le nez.

Ariflote nous apprend au Liure des Animaux, que les Sourcils plóyez vers le nez, defignent l'homme auftere & reuelcher Galien & Pline in difent autant par les melines paroles: Meletins tient que ceux qui panchent vets le nez epartement de forte qui on puille direquilis font courbez, lignifient l'homme en fes mœurs lourd & flupide. Voila ce me femble les Sourcils qu'on dit efte affreux de de tra-ters, car quand nous les voulons faire de la forte, nous les courbons vers le nez : c'eft vn mot qui conuient à Lionne; car nous difons qu'elle regarde de traiers, ayant les yeux affreux, & qui effrayent en regardant. Plaute depeignant fon ruflien luy donne les Sourcils de trauers, & les mœurs affec aufteres.

# Des sourcils ployez vers les temples

Le mefine Autheur nous apprend au Liure des Aumaux, que les sourcils ployez, vers les temples dénour que l'honme aime à fe railler d'autruy & [qui l'art deilimuler. Galien & Pline en difent autrant que luy par mefines termes: Meletius tient auffi la mefine opinional fant que ceux qu'on voir les anoir abbatus & panchas plus vers les temples qu'en vue autre partie, doiteat ein reputtez pour diffimulez & qu'ils aiment & prennencplus fàr à fe railler & mocquer d'autroy.

Nous faisons icy voir la Teste d'Vn Pourceau ayant les sourcilisis Fant drois Vers le museau, & celle de l'Honme exprime à sa sim lisude.





### Des sourcils tirant droit vers le nez, & en partie vers les temples.

Ceux la ont le figne, qui dénote la folie & la ceruelle mal timbrée, à l'exemple des pourceaux, à qui les fourcils tendent droit vers lenez de haut en bas, & fe remuent: Affibrée en fa Physionomie écrivant à Alexandre tranche plus court, difant que quand quelqu'u ne sa cffendus vers les temples directement, c'eft tigne qu'il eft immonde, & tient de la nature de cét animal, à qui on le refere. Pol. & Adam. confirment la mesme opinion : disant que quand vane partie des sourcils, qui est vis à vis du nez rend en bas, & que l'autre qui est en chaque costé va en remontant vers les temples l'on peut tenir ceux qui les ont ainsi pour immondes & sales estant semblables aux pourceaux en el-pric & mœurs : Albert est d'opinion que les fourcils en arcadetendans vers les temples & les iouës dénotent l'homme negligent, & ma dissiposant non regime de viure.

## Des sourcils espars.

Pol. en la figure de l'homme trifte, luy donne les fourcils épars; Adam. dit detors.

Des sourcils qui demeurent en leur place.

En la figure que Pol. & Adam.ont faite de l'Androgyne; ou garçon-fille, ils luy donnent les fourcils ne remuans pas de leur place.

## Des sourcils abbatus entierement.

Galien & Pline ont transcrit des autres Autheurs, que quand les sourcils sont totalemét abbatus c'est signe d'enuie:Pol. en la figure de l'enuieux, ayat emprunté d'Arist. dit que ceux qui tendent vers les paupieres marquent l'enuie.

L'on tient que Iouinian Pontan les auoit seueres & droit estant homme né à toute sorte d'éloquence, mais satyre mordant plus que de raifon, infqu'à ne pouvoir s'abfini feulement de pincer en fes écrits ceux qui luy effoients miliers & de fa connoissance,mais prenant va insigne pla fir a censurer trop critiquement les mœurs des nations

## Des fourcils conioints.

Ceux qui ont les fourcils conioints felon le fentimes d'Aristote en sa Physionomie, sontrisses & font voir es eux leur naturel : Polemon, dit que ceux qui les ont bezacoup conjoints sont triftes, parce que la triftesse leur con-vient: Adamántius ne dit pas beaucoup conjoints, mais son épais : Ephefius tient que les conioints sont tousionrsle signe de tristesse & de marrissement : Albert nous ensegne que les abboutiffans l'vn à l'autre vers le nez demonstrent la tristesse, & peu de sagesse. Dares le Phrygien de que Brifeis les anoit conioints, estant d'vne Ame simple, piense & de louable pudeur. Pour moy ie serois d'opinion fi le poil des fourcils est clair & conioint, que ce figne deno te la personne soigneuse & affectionnée à l'estude, que plusieurs connoissent le fonds de son Ame & lisent dans son interieur, faisant au gré de tout le monde & estant ainsi bien moriginé. Albert femble de la mesme opinion disant que si estant en arcade ils semblent abboutir iusques au nez c'est signe que l'homme est doux, subtil, & fort soieneux en ses œuures. Suetone nous apprend que l'Empereur Octaue les auoit conioints : c'estoit un personnage tres-affectionné aux beaux Arts, qui le fit extrémement estimer par son éloquence, & sa haute rhetorique, quia écrit béaucoup de merueilles, tant en prose qu'en vers, & qui a excellé pareillement en la connoissance des lettres

## Des fourcils comoints & épais.

Comme dit Ariftote écriuant à Alexandre ceusequi ont les fourcils beaucoup velus, ont de la difficulté aparler: Conciliator confondant le figne precedent auce celus-çe, dit que ceux dont le poil est long & en aboudance defignent l'homme inepte en paroles, réulant en fon esprit beaucoup de pensées, & qu'il est finiet à de grandes tritleffes: Ephesius, tient que s'ils sont velus & conioints, c'est signe que l'homme est impie, larron, trompeur, homicide, machinant tousiours en son Ame quelque méchanceté.

# Des sourcils en arcade, & qui s'éleuent souvent.

Le poil des fourcils s'éleuant vers le front dénoie l'homme courageux, fol, & enclin à la cholere. Albert dont Scot à empruncé, dit que les cils estant en arcade c'est à dire les fourcils, & s'éleuent en haut par leur moniument frequest, demossiblement que l'homme est imperbe, courageux; glorieux, audacieux & menaçant. Conciniator dit le messua qu'Albert. Dancs le Phrygien feire mension que Nicoptoleleme, dit autrement Pivrhe, fils d'Achille, anoit de fort grands fourcils, estoit inepte en parole, begue, prompt a se faicher, imple, & se plaifant au meutrre & au carnage, ains que Virgile & plusieurs autres ont fait mention de luy.

### Des sourcils, encline Z de haut en bas.

Coune dit Son, c'el figno quel'homme est tres-maicion, menteur, traitire, taquin, paresseux, & de peu de paroles, ayant les cils enclinez de haut en bas quand il vous parle ou regarde, on dirois que vous estes, eaché dessous ses dourcils, tant lis sont panchans.

## Des sourcils Vn peu longs.

Rhafes témoigne que les fourcils longs marquent l'arogance & l'effronterie: on a couftume d'appeller foucilleux ceux qui les ont ainfi. Albert dit que les grands, don le poil eft long & épais, defignent que l'homme medite à grandes chofes eft & farouche & cruel.

## Des fourcils clairs.

Selon l'opinion d'Albert, dont Conciliator fuit le feniment & dit la mefine chofe, s'il n'y a point de poil aux fourcils, ou s'ils font déliez, c'eft figne d'imbecilité de nature, & qu'elle le relafche.

# Des sourcils clairs, grands & bien proportionne 7.

Aristote écriuant à Alexandre, & luy faisant la description des sourcils, dit que les clairs & bien proportionnes selon leur longueur & briefineté, est ant grands 3 designair vne grande facilité d'impression d'esprit. & vn bon entendement; il a dit clair parce qu'il anoit dit qu'estant épai ils designent l'homme inepte en parole; grands parce qu'en la figure virile il dit que le lion les agrands,

#### DES CILS.

## CHAPITRE VI.

Les cils enuironnent les paupieres & y sont attachez, comme dit Albert; il y en a deux en chaque œil, l'un dessus, l'autre dessous, &c.

### Des cils tombans.

Pour la mesme raison que nous auons cy-denant allegué parlant de la teste chauue, selon l'opinion d'Aristore nes Problemes, ceux la sont addonnez à la lubricité, à qui le poil dés paupieres tombe; car ces parties sont toutes semblables. Or tout poil qui est de la nature de celupquiellant engendré ensemble, ue crossit point, l'houme chant aduancé en âge, a coultume de tomber par l'exrecice immoderé de la lubricité;car les cheucus, les soncis de les cils sont du contenu du poil engendré ensemble, e sont dans les parties superieures, qui n'ont guere de sang, & sont resiroidies par la lubricité; car il se fait en sorteque cette partie ne peut cuire l'aliment, & le poil yenant à manquer d'aliment, si l'aut denecessiré qu'il rombe.

### Des cils en arcade, ou courbés en descendant.

Conciliator dit que quand le poil des paupieres est ployé en descendant, & ne tire pas d'vn mesme costé, c'est signe que l'homme est naturellement menteur, rusé & sol.

## Des cils solides cor noirs.

Le mesme Autheur est d'opinion que le poil des paupieres estant noir & solide désigne que l'homme a l'Ame parfaite & constante.

#### DES TEMPLES.

### CHAPITRE VII.

Les temples sont parties de la teste, qui terminent de costé & d'autre le front, & les orcilles y sont attachées. En ce present subleau, au cost édroit est represent la sesse de l'Em poreur G. Galigules, ou laquelle les comples sont car et, amis pu nons l'auon sait tirer sur des statué, de marbre et des me dailles de cuure, qui se gardent dans le cabinet de vinuen Lorta mon frere.



Des Temples canes.

Le figne qui dénote les horames trompeurs cruels étinhumains, cit quand on leur voit les temples cause d'vucofié & d'autre. Suctone rapporte que l'Empreure Calighia auoit, le vifinge naturellement enflé & qu'il fe le formotiinduftrieuflement cruel & favouche, confultant pour écéfet le mircir afin de donnet de la frayeur & de l'épounent à tout le mondetil monthe auflézies marques de la cruauté en fa feunelle, ayant voulu meline effre perfent aux tourlement de ceux qu'on metroit aux flupplices : d'où viene que l'Empereur Tibere dit qu'il nourrifloit non feulement à HVMAINE. LIVEE IT.

245

fon dommage mais à celtry de tout le mondevn ferpeir qui deunitréaurer le peuple Romain, & vn Phaéton qui cauferoit la ruine de l'Vniuers en y portant l'incendie ; il emposiona luy messine tons ses alliez & ses amis qui fauoricionet le party de l'Empire, il sit mouir son frere, & contraignit son bean-pere Sillanus à luy couper la gorgaire vn rasoir; a iusi il vint à bout de tous les amis & du Senat; il moultra pareillement sa cruauté énorme tamots dans les speciacles publies, tantost dans les seux, & dans les speciacles publies, tantost dans les seux, & dans les settins : & emfini s'écria, pleus s'a bien que le poule gaminneur qu' nu cel se autoir afin que d'un seu le coup il luy peuit au alec la teste & l'exterminer. Tant que son ame effoit alterée du sang humani, & respiroit la barbarie.

Des temples velus & connerts de poil droiet.

Aristote en la figure du luxurieux, dit qu'il a les temples velus & couverts de poil droit ; cela tient du naturel des boncs: & se peut referer à la cause naturelle ! car la multitude du poil autour des temples prouient des veines & de plusieurs arteres pleines de l'ang qui abboutissent en cette partie : & quand l'abondance du poil est là plustost qu'en antre partie elle dénote la multitude de semence : & selon l'opinion d'Hippocrate le découlement de la femence se fait par cette partie : preuue de cela,les veines y estant ouuertes ou coupées cause la sterilité en l'homme : Pol. au mesme article parle non pas des temples Velus ariais des li vres. Albert dit que quand le poil est épais & grand autour des temples & des oreilles, il designe que l'homme est addonné à la lubricité & chaud : mais que estant délié & clair à la region des temples, ils le dénote froid & fans forces.

#### DES OREILLES.

#### CHAPITRE VIII.

C'Estoiticy le lieu que nous auios d'estiné pour parler des yeux : mais dautant que d'eux mesmes ils requerent vne méthode toute particuliere & tres exacte pour en traicter, nous auons trouué qu'il estoit plus expedient de la remettre au troisième Liure:maintenant venons au difcours des oreilles, car ils font en la mesme ligne que les yeux : Aristote au Liure des Animaux dépeint ainsi l'oreille : parlant premierement de la partie exterieure : le haut de l'oreille est composé d'vn bord en forme de creneau : la partie inferieure de fibres : l'interieure formée en emboucheure a sa figure semblable aux détours d'vne viz ou de la coque d'vn limaçon. Pline nous apprend qu'aux cheuaux & en toute forte de bestes cauallines les oreilles défignent les affections de leurs ames : car font ils las, ils les ont pendantes & lasches : ont ils peur, elles leur trémoussent : sont ils en fureur, ils les ont droites : s'ils font malades, elles sont abbatues & ployées. Mais commencons à parler de leur differences, & faisons en la disstinction en leurs multitude. Ceux là estoient sur nommés Flacci, selon que dit Ciceron, qui auoient les oreilles pendantes, lasches & abbatuës : Pline témoigne que ce surnom de Flaccus a pris son origine des oreilles que cette famille portoit,

L'on voit icy l'oreille de l'homme tirée au naturel, afin qu'on puisse plus exackement remarquer sa grandeur soite & mal faite en la comparant auec celle de l'asne.



Des oreilles grandes,

C'est vn témoignage que l'homme est extrémement fat en parolles & actions, mais de bonne retention & memoire, felon l'opinion d'Aristote, écriuant à Alexandre, quand il a les Oreilles grandes : & d'ans sa Physionomie il dit qu'il tient du naturel de l'afne : Polemon & Adamantius disent que c'est le signe qui denote le naturel lourd : Albert avant emprunté fon opinion de Loxus, affente que les oreilles grandes & paroiffant beaucoup dehors delignent la lourdife & l'imprudence , mais il a ajoufté mal a propos de luy mesme qu'elles denotent le babil & la causerie. D'où vient que par vn vsage commun on se mocque & raille de ceux, qui ont failly foit dans les estudes, foit en leurs mœurs, ou en leurs paroles, en estendant le second & le petit doigt, & imitant ainsi les grandes oreilles de l'asne; pour les montrer au doigt on les life : c'est à ce suiet que Parle ainfi Perfius.

O le prudent ! à qui par mépris ou Vergongne ; Le doigt n'a pas au dos fait le bec de cigogne ; Ny la main remiante étendant les deux doigts N'a fait l'oreille d'afre.

Rhafes dit que ceux qui ont ainfi de grandes oreilles font lourds, maisqu'ils font de longue vie, car ils témoignent qu'ils font de tres bon temperament proportionné enchaleur & humidité ce qui fait que les hommes font de longue vie. Pline dit apres Arillote que ceux qui les ont amples viient long temps.

### Des oreilles grandes & un peu lasches.

Pol. & Adam. en la figure du fat, lity donnent les oreiles excelliuses en gandeur & van peu lafches; & til fautremarquer que Vaila s'eft trompé la puerliment en fave-fion, difant, pleines de defiour deuant dire "ne peu lafches; ear e'eft figue que l'homme eft docile, & non pas fat, comme nous verrons par apres, quand il à les oreilles pleines deldelurs & finutolités, & bien façonnées. Columelle peint les boutes auce de fort grandes oreilles & lafches; Pinue dit qu'ils les ont longues fans fe ployer, Ariflote appelles les chevres flupiles: & de acute aufil de leur voir aigué & ctiarde, qui approche de celle des chevres comme nous verrons ey apres, il iuge que ceux la font flupides, qui ont les oreilles grandes & lafches; pour ce suite les retererois aux boucs du naturel desquels ie dis qu'ils tiennent.

### Desoreilles grandes & droites.

Est l'opinion commune, comme on remarque ches qui ont fujui fou fentiment, que s'homme ales oreilles grandes & droictes outre mesure, il est fol & babillard;

#### HVMAINE. LIVRE II.

mais Pline fait feulement mention des grandes & ne parle point des droites oubliant toufours quelque choie à fa coultume: Meletius dit apres eux,que les petites auffibier que les grandes, & cellesqui font elleuées plus qu'il ne conuient, dénotent l'homme fat & iafeur, ainfi pluseurs autres l'estiment : Conciliator en dit autant aprestous ces Autheurs.

En ces portraits les oreilles du singe, & celles de l'homme approchant de leur similitude, sigurées à costé, sont proposées à la Vené.



Des oreilles fort petites.

Lifant Ariflote écriuant à Alexandre, nous treuuons que les oreilles fort petites dénotent l'homme loird, latron, & luxurieux & il dit en faPhylionomie qu'il reffemble en efpit au fingercomme voulant dire qu'il est de mauuaifes

### 150 LA PHYSIONOMIE

mœurs, addonné au larcin & à la lubricité. Galien', au Litre intitulé, que les mœurs de l'Ame fuinent le tempe rament du Corps, tirant lon opinion d'Arliote, dique les petites font le figne des mauuailes mœurs: Polemon & Adamantius, tiennent qu'elles défignent les hommes malins, & rufez, Cependant, felon l'opinion d'Alberti faut coriger Conciliator', ayant employé ieyeux, au lieu de, larroy.

Nous auons fait mestre icy la figure des oreilles du chien pour montrer en quoy celles de l'homme ont particulierement du rapport auec clles.



Des oreilles petites & estendues.

Ound les oreilles font petites & effendues, telles que les ont les chiens, c'elf figne, que l'hommeeff fol: mais Adamantius eft efloigné de l'opinion de Polemon difant qui effant fort petites, & comme rognées toutes autour, eles tignifient que l'hommeeff fol. Pour moy le tiens que le texte de Polanon est vicieux, veu qu'il donne la rôlie aux

HVMAINE. LIVER II.

chiens, que toutefois les autres Phylionomes ne leur ont pas donné: ou bien il parle des chiens de garde, & de cent du commun. Albert fuituant l'opinion de Loxus dit que les orcilles abalifiés & courtes défignent que l'homme à l'efprit timbré de folie.

## Des oreilles longues & effroites.

C'est figne que l'homme est enuieux & méchant, quand it ales oreilles longues & estroites, felon l'opinion de Poleinon; mais Adamantius ne dit pas la méme chôte, foit que sont texte soit changé par le temps, ou qu'à deféin on y ait fait omission. Albert témoigne, & apres luy Conciliator, que les estroites & longues dénotent l'homme enuieux.

### Des oreilles longues.

Albert dit que les oreilles trop rondes fignifient l'homme

## Desorcilles bien façonnées, co entaillées.

Selon le témoignage de Polemon & Adam. les oreilles de cette forme fignifient l'homme de naturel docile.

## Des oreilles non entaillées, ny façonnées.

Les oreilles de l'homme eftant non façonnées & beaucoup rondes, défignent fon naturel groffier, felon l'opinion de Polemon: mais Adamatrins dit feutement non entaillées fans parley de rondeur, le texte de Polemon eftdéfectueux. Cette figure n'est icy mise que pour monstrer. la reste du dogue su chien mastin, asin d'en faire voir les oreilles moderées in grandeur.



Desorcilles moderement grandes er quarrles.

Ariftote au premier Liure des Animaux, ce que Galien à remarqué apres luy, dit que les oreilles mediocres & drottes dénotente detres bonnes mœurs : & dans fa Phyfionomie, qu'on connoit que les chiens les meilleurs de tous les ont mediocrement grandes, Pol. & Adam, difent que ceux qui les ont quartées, de grandeur bien proportionnée, font homnies de cœur & mafles, & de bonnes mœurs : Adam, dit qu'ils font mafles & douez de tres excellents : fens, autanten dit Conciliator, Mais-afiez ineptement. Loxís fait ainfi la defeription des oreilles tres bonnes & tres excellentes : elles ont, dit il, yne ligne qui fait vn demi cercie conuexe, effant vn peu fur le milieu conuexe : en partit, standant vers leur centre, mediocres en grandeur attachées à la teite auec bonne grace & y donnant grand orma

ment, & mediocrement velues, ainfi que dit Albert apres luy: Il faut iuger que la vertu de la semence, qui les a formées a estre tres-excellente & à bien operé. Suetone fait mention qu'Auguste les auoit mediocres & bien proportionnées, d'où vient qu'on le dépeint doisé de mœurs treslouables & excellentes, & de merueilleux dons de l'esprit, ceft ce qu'en disent les Autheurs. Nostre tres-grand Prince a les oreilles ainsi mediocres, & attachées auec vne grace incomparable, & fort bien façonnées & entaillées, c'est ce qui le rend fort semblable en mœurs & en dons d'esprit à ce grand Empereur Auguste.

### Des oreilles rouges.

L'homme estant honteux on luy voit rougir les oreilles, comme dit Aristote en ses Problemes, car en la honte les yeux fe refroidissent, parce qu'elle est dans les yeux, & celuy qui en est préoccupé, ne peut regarder : la chaleur donc se retirant passe en la partie opposite, qui est derriere: & comme les oreilles sont assez placées à l'opposite des yeux,il s'ensuit qu'elles rougissent beaucoup;ou parce que de toutes les parties de la face, sont celles qui ont le moins defang: &il y a vne humeur vagabode, qui est propre pour se ramasser en la partie qui en manque: & partat cette humeur se resoudant par la chaleur que la honte fait naistre, fe ramaffe auffi tolt aux oreilles : c'est pourquoy ie serois d'opinion, que ceux qui les ont toufiours ronges & vermeilles, font fort honteux. Polemon & Adamantius en la figure du honteux, disent qu'il est quasi tout plein de rougeur comme s'il avoit les oreilles, & toutes les autres parties du corps toutes rouges & vermeilles. Mais Albert dit, qu'auoir non seulement les oreilles rouges, mais aussi toutela face, & le front vn peu envermeillonné, & les yeux abbaiffez, c'est signe de honte.

#### DV NEZ.

### CHAPITRE IX.

E Nez n'est pas vue des moindres parties qui soient en Lla face; puisque c'est elle, qui par deslus toutes les autres parties rend l'homme ou difforme, ou bean, il y avne tres-grande dinerfité entre les nez, de forte qu'on ne troune point de plus facile distinction, pour faire connoillrela diversité des faces, que celle du nez. Aristote au Liure des animanx, fait ainfi la description: Le nez dit-il est vne partie de la face, qui en partie est composée de cartilage, & ce cartilage fait la separation des narines, & nous l'appellons, l'entre-deux, ou le separement : l'vn & l'antre conduit, on creux desnarines, s'appelle, le vuide, on l'orifice.ll a fon principe de l'espace, qui est entre les deux sourcils,& son interflice y est placé. L'extremité du nez, infques on il sepeut estendre, est vis à vis des oreilles. Il faut de plus remarquer qu'il y a vne certaine proportion des parties du nez à celles de tout le corps, & qu'elles ont ensemble vne mutuelle correspondance, soit par leur mesure, leur quantité, on leursfignes. Le nez correspond au prepuce: car ceur qui l'ont long & gros, ont le membre viril de la mesme forme & proportion, il en vade mefine, s'il est points, ou gros, ou court. Ainsi la qualité des navines correspond aux testicules. Lampridius tient que ceux qui ont vn bon grand nez font plus virils, & mieux fournis de leurs pieces. D'ou oft forty le pronerbe commun, touchant le bagageou membre des nazards, scauoir qu'à la forme & grandeur de nez, l'on juge quel est le membre viril. Ce mesme Antheur avant écrit la vie de l'Empereur Hellogabale, homme tresdebanche, & addonne à toutes fortes d'infames lubricitez, dit qu'il avoit fait assembler grand nombre de macque icaux, de ruffiens, & d'étallons du magain de Venns, &

les appelloit nazards, dont il se servoit tres-méchamment pour exercer ses infames falletez.

Du grand Ne%.

C'est signe que l'homme est grandement bon, quand il a le nez fort grand, c'est l'opinion de Polemon. Adamantius dit que le fort grand est le meilleur. Albert suiuant l'opinion de l'vn & de l'autre fait plus d'estime du grand que du petit.

Du Nel excessivement grand.

L'homme qui a le nez démesurement grand, est extrémement critique, épiloguant toutes les actions d'autruy auec poids & mefure, à qui rien autre chose que ce qui luy appartient ne peut plaire, tout ce qui est d'autruy luy déplaift, il se mocque & raille de toutes choses. Pline dit que le ne Test vne partie fort éleuée en l'homme seulement, comme destinée pour se mocquer sourdement des nouvelles mœurs d'autruy, Quintilian tient que par luy on a coustume de témoigner la vaillerie, le mépris, & le dégouft : d'où vient qu'on appelle ceux qui se raillent d'autruy, na lards, & enfin par vn adage commun le ne Zest pris pour le iugement, & nous disons du prudent, il a bon ne ?. Le Rhinoceros l'a fort grand, & remarquable pour vne corne crochuë qui y est: c'est pourquoy l'on a pris le nez de cét animal plutost que de tout autre pour feruir au prouerbe : Car c'est vn animal; dont l'esprit est rusé, il a le corps alaigre & agile. Martial dit.

Quoy? de sia les enfans sont ils à peine éclos, Qu'il ont autant de ne Z que le Rhinoceros.

Il se treuve chez le mesme Autheur vn plaisant Epigramme touchant vn nazard railleur.

Soye autant na ard que vous souhaitere 7; Bref, joyeZ sous de net . fo vous le defireZ: . Enfin agel en vn de forme épouventable,

. Tel qu' Aslas ne Youdrois en porter de lemblable:

IA PHYSIONOMIE

Raille T de Latinus le bouffon des na Tards
1 e me mocque de Yous er de tous Vos brocard;
Reprendre L vous des Vers dont le reprens les autres,
C'est mal ronger des Vers que de ronger les nostres, des

Persius a dit a ce sujet.

Turis tant que tu peux, & ton humeur raillarde, Auceton nez trochu, donne de la naz arde.

Horace, n'en dit pas moins.

In Squis au plus railleur faire deux pieds de re7.

L'on tient qu'Ange Politian auoit le nez effroyable ment grand, peut effre en auoit-il bien pied & demy : mi c'eftoit vu efforit pointilleux piequant & cenuieux : l'auc couftume de le raillet de toutce qu'vn autre faifoit, qué foit & n'admiroit tien que ce qui partoit de luy : & tou critique qu'il effoit & cenfeur tres-feuer des actions d'attres, il ne feauoit fouffrir qu'à contre-cœur de fubirly mefme la cenfure d'vn autre.

### Du tres-petit Ne%.

Celuy qui a le nez fott petit, felon le iugement de Pobmon, eff effiimé mutable & changeant en fon opinion : mb Adamantius adioufle, difant que c'est figne qu'il et ny neur & inconstant d'auis: celuy qui a voulu vertir le tur de Polemon ne l'a pas fait sincerennent, car il l'interpret par ces mots d'acua jetur eve de denonciateur: & ce sont es ant de fautes. Se lon l'opinion d'Albert le petit nez d'ouné aux Ames feruiles, aux larrons, à ceux qui bailler nulle desfours & ne viennent i mais à raison pour mojé dirois que celuy qui l'a de la sorte tient du naturel de femmes.

## Du Nez droit.

Lenez droit est vn figne que l'homme ne peut commander à sa langue, comme disent Polemon & Adamantius, mais quoy que le texte de Polemon sici desceuteus sur la fin, il dit pourtant que ceux qui l'ont droit, sont grands iafeurs & babillards, & qu'ils tiennent du naturel de la femme. Albert se dément en quelques endroits, & consond les signes & les proprietez de l'vu & de l'autre, car le nez déti-il abbatu est déptimé, prés du front est vn signe que l'homme est fol, imbecille d'esprit, & qu'il l'a inconstat & leger comme la semme : S'il est este du du haut du front droit insquess l'extremité des narines, de sorte qu'vne liegne droite prenant dés le front vienne abboutir au bour du nez en l'extremité de l'est de l'est peu qu'el homme est inseur de l'extremité de l'est de l'est de l'est peu qu'el homme est inseur de l'extremité du cartilage, e'est signe que l'homme est inseur & grand babillard.

# Du NeZ oblique.

Selon ce que disent Polemon & Adamantius, l'homme qui a le nez tors, a l'esprit en partie de trauers & n'ayant pas l'Ame droite il n'agit pas rondement.

## Du Nez fendant à droiture la face, & bien proportionné à icelle.

Si l'on voit que l'homme, conune difent Polemon & Adamantius air le nez bien articulée n la face, & qu'il y foit bien proportionné, c'est signe qu'il al l'ame boune, qu'il est fort, & douié de grande prudence, mais Polemon entend proportionné su jone & Adamantius da face, Albert a mal verty, difant que quand vne partie des narines dés laracine du iront se separe de luy, c'est à dire que la boane composition n'y ett plus, mais qu'elle va en de Cendant auce vne ligne ny haute ny basse mais égale, elle dénote l'homme constant & prudent.

Du NeZ fendant mal à droiture la face, & mal proportiona à icelle.

Quand le nez est de cette forme, & toute contraire à la precedente c'est signe que l'homme est esseminé & son grossier, selon que Polemon & Adamantius en ingent prenant le signe par son contraire.

Du NeZ long estendu vers la bouche.

Ariftote écriuant à Alexandre tient que celuy qui ale audacieux. Nous lifons chez Suetone écriuant de l'Empereut Auguste qu'il auoit le haut du nez vapeu en émines es, & par le bour va peu deprimére étoit auffi va person age doité de tres-grande prudence, & va Empereur extremement bon : & on ne le peut prendre pour autreque pource que nous l'autons décrit. Cublayen Empereur des Seythes auoit le nez long & droit tendant vers le front, le bouche étroite : ille failoit admirer pour fa generolitéta guerre : il refipée da, & se fe submit le premièr à la Maieté Pondificale, il eftoit liberal, & sa bonté luy auoit acquis va terre grande reputation chez se sepules.

Du NeZ gros.

Polemon & Adamantius en la figure de l'homine impudent, luy donnent le nez gros.

Du Nel mediocrement long, large & ounert.

En la deféription que fait Arifote écriuant à alexandre, de la tres-excellente forme du nez, il dit que celuy qui est mediocrementlong, de large, de aux extremitez duquel les narines ne font pas beaucoup ounertes, est le plus egal en la forme. Ence Tableau, ou se voit la teste de l'homme & celle du Corbeaumous en auons fait eirer au visse NeZ en l'un & en l'autre.



De NeZ courbé des la recine du front, L'homme est impudent, & tient de la nature des Corbeaux quand des la racine du front le nez commence auf fi toft à luy deuenir courbé; car pour estre courbé il pren i la pente au fortir du front de la separation ou entre deux des fourcils , c'est l'opinion d'Aristote en Physionomie, les corbeaux font naturellement impudents, & les Romains en ont eu pleine connoissance soit en ce Lucius Valerius fur le casque duquel vn corbeau se percha dans va conbat contre les Gaulois, d'où il fut appellé Coruinus, Soit ence Romain qui nourrissoit deux Corbeaux, dont l'an prefageoit par les paroles qu'il luy auoit apprifes lavictoire de Cefar, & l'autre celle de Pompée, pendant la guerre de Pharsale. Pour moy ie tiendrois ceux q i ont ainsi le nez de Corbin pour des larrons & des hommes addonnez à la rapine : car ou voit

### LA PHYSIONOMIE

160

que les corbeaux & autres oyfeaux qui om le bec crecha font naturellement enclins à la rapine, & principalement le coi beauceux que nous apprincifons chez nous out con flume de prendre & cacher dans des trous, fous des pieces , des cloux, des clefs, des pieces d'argent, des confleaux & autres vifenciles domeltiques.

Nous auons fait representer icy au naturel la teste de l'Aigle, dont le ne 7 crochu peut estre comparé auec celuy de Sergin Galba estant exprimé de la mesme sorme,



Du NeZ cr.chu ou aquilin.

Comme témoigne Ariftote en fa Physionomie, ceux qui ont lenez courbe au fortir de la râcine du front & bien articulé à la retlemblance de celuy des Aigles, font tenu pour hommes de grand ceur, apres luy Polemon & Adamantius difent qu'elfant ainti courbé c'eit figne de grand courage Aiblet rondé fuir Loxus donne le nez d'Aigle aut hommes de ceur. On appelle vulgairement celuy de cette

forme aquilin & 11 femble qu'il porte en loy quelque chôfe de Royal & de maieltueux, parce que l'Aigle est le Roy des oyfeaux : aussi ingé t'on de la que ce signe ne peur dénoter que l'Ame Royale, & vne magnificence non commune. Les Perfes auoient en tres-grand honneur & effine celuy qui l'anoit de cette forme: Le Roy Cyrus selo le témolgnage de Kenophon & de Plutarque avoit le nez ainsi formé : & ils observation cette constume, & cheor insques à present de n'éleuer perfonne à la dignité Royale, s'il n'auoit ainsi le nez aquilin: ils one chery auffi ce Prince par deffus tous autrès & l'ont tenu pour magnanime & hardy. l'ay remarqué au cabinet de mon frere Porta, homme tres-docte & trescurieux des antiquailles, en vne medaille d'argent, que le grand Artaxers es auoit le nez courbé en éminence, c'estoit vn des Roys de Perfe, & des descendans du tres grand Cyrus: Il a en beaucoup d'occasions témoigne la grandeur de fon ame & sa munificence Royale, iusque la que pour vis petit present, qu'il auroit receu de quelque paylan, ou pour quelque feruice tres-peu confiderable il donnoit fon feulement de grandes quantités d'or & d'argent, mais des villes & des Prouinces entières en reconnoillance & pour recompense de ce qu'il auoit receu : Demerrius fils du Roy de Syrie estoit surnommé Grypus, parce que les Grecs appellent ainsi ceux qui ont le nez aquilin, & lustin en fair mention. Dares le Phrygien écrit que Neoptoleme fils d'Achille l'auroit de cette forme, felon le témoignage de Suetone, Sergius Galba l'anoit crochu, il en fait aufii mention, comme d'yn Prince tres-magnifique & liberal. Comme rapporte Platon en son Euthyphron, Miletus Pittheus qui le comporta auec vne generolite meruellieuse dans vne accufation pour laquelle il eftoit cité, anoit le nez aquilin & éleué en bosse sur le milieu. Georges Scanderberg qui en so visage portoit les marques d'vn heros incomparable, auoit au nez vne éminence bien-feante & agreable, estant vn peu crochu: c'estoit aussi vn personnage qui n'auoit point de second en vertu guerriere, en courage, en muniscence &

liberalité. Comme rapporte Iouius; le grand Sfortia l'a. uoit esleué sur le milieu, estant homme courageux & inuincible. L'on tient que Mahomet second Empereur des Turcs l'auoit crochu & éleué en éminence, de forte qu'il sembloit toucher à la lévre de haut, c'estoit vn homme de grand cœur:Ican Affimbé furnommé Vflumcaffam l'augit aquilin, les yeux grands, le visage gay, aussi auoit il l'Ame liberale, vne clemence merueilleuse, vne generosité heroique en guerre, & vn grand desir de gloire. Il est constant qu'Ismael Sophy Roy des Perses l'auoit de la mesme forme, les veux vifs & brillans, que les mœurs dénotoient qu'il estoit liberal, ambitieux, d'vn courage inuincible, se plaifant dans les dangers & le fort de la guerre, ou il monstroit vn cœur heroique; Bref Selim fils de Baiafet l'auoit en arcade, & estoittres liberal, se rendant égal au grand Alexandre: Soliman fils de Selim auoit la face ornée d'vn nez aquilin, c'estoit vn grand guerrier, & sa liberalité le rendoit recommandable chez tous fes peuples.

En certe figure se Voit le Ne du Coq caue par dessus dans la se paration du front, ayant la jupersicie du front connexe en cicalaire, pour estre comparé auec le ne de l'homme ains sems,

dont nous allons parler.



Du NeT caue au dessous du front, rond, vor dans sarondeur ayant Vne grande ém n.nce.

Ceux là font luxurieux, & tiennent de la nature des coos, qui comme dit l'ancienne translation d'Aristote en sa Phylionomie ont le nez concaue au bas du front, rond, & dans fa rondeur estant éminent ; nous pour ne connoistre pas qu'elle estoit cette forme tant à cause du defaut glissé au texte d'Aristote, que de la translation de l'interprete, nous auons consideré les coqs, & les ayant diligemment examinez, nous auons accommodé le texte & le sens d'Aristote, à nos paroles. Le coq à vn certain petit creux au bas du front ou concauité: & cette partie du nez qui est deuant le front, & qui le regarde, estant en rondeur, comme aussi le front depuis la racine des cheueux jusques au nez, font ensemble vne circonference circulaire : De sorte que les termes du texte ainsi translaté portent, ceux qui ont au baut du net vne concauité, et les parties du deuant du front rondes quee Vne circonfe, ence circulaire & cleuce, &c. pour moy ie ferois d'opinion qu'ils aiment la conionction charnelle aucc les mafles & principalemétanec les enfans. Ca les cogs, les perdrix, les cailles, qui ont presque semblable nez s'accouplent souvent male auec male, & vsent de la chair contre l'ordre de nature. L'on dit que quand les femelles couuent leurs œufs, les mâles combattent entr'eux, durant qu'ils ne les ont point pour les caucher à qui sera vainqueur, & que celuy qui dans le combat est vaineu, souffre que le vainqueur monte fur luy, & qu'il n'y a que le vainqueur qui ait le droit de monter sur lon compagnon; & de lecaucher. C'est ce qu'en dit Aristote. L'ay moy mesme conneu plusieurs de mes amis qui ayant le nez de cette forme estoient desordonnément enclins à ce fale & plaisir de la chair auec les males. Les Poëtes en leurs fictions difent que Iupiter rauit & enleua Canymede fous la forme

#### LA PHYSIONOMIE

d'un Aigle, peut eltre déguifant par cette fiction la copulation entre deux mâles. Blian rapporte auffi qu'un certai animal appellé l'émeume, on et d'Inde; eft foit fuiet à certe falleté. Les anciens tirant les portraits des Silenes & de Satyres les reprefentoient auec des nez de cette formes Soerate l'auoit ainf forme, car X enophon écrit qu'il effiqi femblable à ces Demy-dieux, ay ant les natines preflées.

## Du nel large au milieu.

Lenez large fur le milieu, s'abbaissant & applanissant en montant en haut, est vin signe que l'homme est menteur & grand babillard comme dit Aristote écrinant à Alexandre.

Si nous considerons le nel que le bænf a, or nous sirious au viele n. Le l'boinne, qui luy soit semblacle, on verra que au figure représente nassistement l'un or l'autre, essant gros or large par l'extremité.



### Du neZ gros par son extremités

Selon le fentiment d'Aviftore en la Phylonomie l'homme qui a le nez gros par le bour eft naturellement la fehe & parelleux, & I tienn de la nature du bouir e ar le bour fei naturellement parefleux & Iafche, & Felon celny de Poicmen & d'Adamantius effant fort gros par le liaut & abbailféi defigne l'homme melchant, cependant il faut corrige le texte de Poicmon fuitant celny d'Adamantius difant petitude degros-les melmes Autheurs en la figure de l'homme chonté, luy donnent le nez gros.

Try est figure le groin du pourceau est ant gros par le haut, es à costé la reste de l'homme, dont le ne Za beaucoup de ressemblance auecluy.



#### Du NeZ gros par le bante

Ceux qui ont le nezgros par le haut ressemblant au groin du pour cau, s'ont tenus pour dépourteus de feur, s'elon di ristore en la Physionomier c'est va animal brute, de l'elon di vulgairement que l'ame luy est donnée an lieu de sel, c'ele det de le Pouerbe. Lé porteau veu s'eire, donnée an lieu de le rouerbe. Le porteau veu s'eire, donnée an lieu de le rouerbe. L'aporteau veu s'eire, donnée que les dinierues. Albert a allez mal écuit apres huy, d'ilant que les natines excessimement grosses, dénotent l'homme immonde de sale.

Cette figure repreferte la teste du chien est enditiers Chapitress mais nous me trons iey celle du ne? aigu du chien, domestique, astin d'y comparor celuy de l'homme qui y a de la





HVMAINE. LIVRE II.
Du NeZ aigu par l'extremité.

Le signe qui dénote que l'homme est enclin à se courousfer, est quand il a le nez definant en pointe, comme écrit Aristote à Alexandre: il s'éclaircit dauantage en sa Physionomie, disant que si le haut du nez est aigu, c'est signe que I'homme est d'un couroux furieux, &qu'il tient du naturel deschiens: car le propre des chiens, est d'auoir du couroux. Le texte d'aristote semble defectueux, car ce mot aigu y est obmis:& doit eftre restably suimant Polemon & Adamantius, qui disent que l'extremité du nez estant menue c'est figne d'vn bouillant couroux : Albert écrit qu'estant aigu par le bout il designe l'homme prompt aux bosiillons & transports de la colere, c'est aussi Popinion de Rhases. Et ce que nous appellons rechigner c'est tordre la bouche coma me fait vne personne couroussée : & c'est ce que les chiens font quand ils vont abbayer on quand estant couroussez ils se plissent & rident la gueulle:le rechignement ou gilne cement est vne distortion de bouche, ou de gueulle : Luuenal l'appelle grincement de chien.

La figure du bec menu du petit oysedus, est rey representee, pour monstrer la ressemblance du neZ de l'homme de la mesme sorme,

estant gresle & menue.



# Du neZ grefle par l'extrémité.

Ceuxà qui l'on voir l'extrémité du nez grefle & memg repréfentent en cela le agturel des oyfeaus, qui ont ainfile bec ment, & tels hommes ont l'elprit leger, inconfiant, mobile & fans arreit car le bec des oyfeaux, el long, menn, rond, & pointu par le bour, e' elt ce que dit Ariflore, Polemon & Adamantius apres luy elfinent que le long & menn ayant de la fimilitude auce le bec de l'oyfean, defigne que l'homme en a amfil les incursa Adumantius a dit bean coup mens. Rhafes tient que le long & grede par le bour témoigne que l'homme el fiaconfiant d'elprit & facctieux Albert écrit que les natines eftant longues & menuës, ce qui est le propre des oyfeanx de les autoir ainfi, dénotent que l'homme leur est femblable en mœurs, ayant l'esprit mobile & leger,

On 4 ies tiré la figure du net du tion, à cossé duquel, celle du net de l'homme est representée pour les comparer l'un à l'autre.



### Du ne 7 rond ayant l'extremité rabbafue.

La Physionomie d'Aristote porse que ecux qui ont le nez sond, dont le haut est rabbaçui font de grand esurt, se ont de la corre pondance au naturel des sions, car la generosité est naturelle aux sions. Dans Polemon & Adamantins nous trouvons que quand Phomme à le bout du nep lein, rabbatu, rond & folide, c'est marque qu'il els fort & couvageux, tenant en ses meurs des jions & des doques t Adamantius s'emble contreuenir à cette opinion, did fant que ce n'est pas la marque de l'hommegenereux, mais du vanceux Aristote dit en sa figure virile, dépaignant le lion, qu'il a juntion è lenez gros que grasse.

New avons ingé qu'il essoit à propos de mettre iey la siguire du chien de chasse ou du limier, asin de considerer p'us à plein la la some du ne ...



Oppian fai (ant la décription des chiens de chasse, soit ou vous entendiez des chiens robustes, des limiers ou des do gues, les dépeintauec vn museau camus; car on remarque que les chiens genereux ont le bout des narines rosdes, folide, & presque abbatu. Albert en dit autant apres Polemon:

Encetableau le net camus de l'homme est tiré au naturel, que nous auons remarqué estre tres semblable à celuy des singes.



Du net camus.

Celuy qui à le nez camus, selon l'opinion d'aristote écriuant à Alexandre, est impetueux : mais la translation ancienne de cet autheur est défectueufe : & il la faut reformer, difant luxurieux ou impetueux en la paillardife : car autrement il se contrediroit luy mesme, & netiendroit pas l'opinion de beaucoup d'extellents Physionomes : il diten sa Physionomie que l'homme qu'il l'a camart est paillard, & tient du naturel des cerfs, qui font camus, & telle ment luxurieux qu'aux temps du rut & de l'accouple ment, ils deuiennent fols. Polemon & Adamantius estiment, qu'estant camart c'est signe que l'homme est as

donne aux filles de ioye : Polemon dit en vn autre endroit. que ceux qui ont le nez court & camus font larrons & lafoffs, & ces hommes là tiennent du naturel des cerfs & des fangliers; ayant dit fangliers au lieu de singes il est à presumer qu'il y à erreur, parce qu'ils ne fe rapportent pas aux fangliers mais aux finges, dont ils ont le naturel. Albert apres Loxus donne aux finges le nez camus, & aussi aux paillards & impudiques. Rhases est d'opinion que ceux qui ont les narines larges, sont luxurieux : Aristote en ses Problemes semble auoir donné la raison, pourquoy auoir le nez camart défigne la luxure. Car il dit que comme la crepiffure confiste aux cheueux, de mesme auoir le nez camart confifte en la groffeur; la groffeur n'est point fans dureté. & la dureté confifte au fang chaud : la chaleur ne foufre pasque la matiere croisse en effet inutilement, & l'os est formé de matiere vacante, & il n'y a point de cartilage s'il n'y à de l'os, de forte qu'il s'enfuit que non fans fuiet lenez se diminue : l'age enfantin nous en donne témoignage, car tous les petits enfans l'ont recroché ou camart:s'il convient dire qu'ils ont de la correspondance aux mœurs

applaty aux singes,
Au plus bas de leur front de camuses narines.

Et partant, comme dit Oppian i plufieurs cher chant l'eymologie du nom de finges, difent qu'ils ont en Latin le nom Simia parce que Simira fignife l'applatifiement du nez. Helt certain que cette espece d'animaux est filafciue qu'ils coutent messine apres les femmes. L'on rapporte qu'il fe treune aux Indes cettains singes de poil roux, dont l'on ne souther aucun dans les villes : parce qu'ils sont si chauds & si nensins à la Jascineté, qu'ils se rues sur les dauphins ont le nez camus & record, & son les nomme à canden tien ce simons & cela est menuelleux qu'ils enterdent bien cen on, quand on les appelle, & selon le text de caux aut vôn ; la seche ils son unarriex.

des animaux, e'est au naturel des singes : car la nature a

Nous auons parcillement fait mettre iez la teste du cerf, denit net, est camus, pour en faire con paraison auec celuy de socrey, dont nous auon siré la sigare d'une statis de marbre estant cabinet de mon siere 2014.



Platon rapporte en son Theetetus, & Ammonius apres luy, que Socrate anois lence camus; Polemon parlant de se mœurs dit qu'il cliot; luxurieus , parce qu'il auoit superficie concaue de cette partie qui est entre le nez & sumetton : Plaute en sa coinedie initiulée Rustem dépiral son le la contre de manuer au aucc la teste chanue sur le fair le personage de maque eau aucc la teste chanue sur le seu rantant surrieur de remply de tou-pansard ex eventru , se partant surrieur de remply de tou-ne sorte de méchanceés. Ruellius Gallus l'auoit camart en remontant & estoit lascif. O elques vos sont d'opinion qu'Horace Coelés choir: ainti simmamé, non pas parce qu'il auoit perdu vo crit en la guerre, mais parce qu'il coloit camart son neza ud essus du front choir si applaty de depuiné, qu'il n'anoit autune separation entre la depuir de la comment.

HVMAINE LIVELI.

yeux , & fes fourcils fe ioignoient l'vn l'autre & n'estoient

year, a les fourtes retorientes de la comme on vouloit l'appelle re-point feparez, de forte que comme on vouloit l'appelle Clo-celops par vn vlage corrompu de parler, on l'appella Clo-des. Les Cyclopes n'ont qu'vn œil orbiculaire au milieu du front, iuges quel nez ils peuuent auoir.

Ces figures representent les navines ouvertes de l'Hamme , co du Taureau exprimées au naturel.



Des narines ounertes.

Ariftote témoigne écriuant à Alexandre que celuy qui ale vuide ou ceux des narines de composition grossiere ou dure est prompt à se courousser; mais l'ancienne transla-tion de texte Arabique est fausse, & il ny à rien de certain en ce qu'elle veut dire. Partant il s'explique plus clairement en saPhysionomie, disant que ceux qui ont les narines ouvertes font fuiets aux transports & bouillons de la cholere, & qu'ils ont aussi les signes qui démontrét cette passió à laquelle ils font referes : car nous voyons ceux qui ont coultume de s'eschauffer en se mettant en courroux, auoir

#### 174 LA PHYSIONOMIE

aínil les narines ounertes, parce que la respiracion se fai par leur ounerture tant en la poussant en la come que mant : putisques des parties interieures du cœun quien son le receptacle tirant la respiration à l'aide du poulmon, il la poussant dehors, d'où il faut iuger. Se non fans raiso, que ceux qui ont les narines ainsi ounertes sont ion prompts au couroux, & s'y emportent aisement. Polemo dit que ceux qui ont les narines ainsi ounertes sont misques, opiniastives, & puissant les la nature des turetaux et des sions.

Nous auons fait dépeindre la figure des navines ouvertes du cheual genereux, & celle de l'homne à fa ressemblance.



Des narines camufes ex recrochées.

Le mesme Polemon en un autre endroit de que les navines ouvertes, camuses & recrochées deguent que l'homme est prompt à se courousser, & parties qu'il a les signes qui dénotent cette passion, & cient dupe turel des cheaux corrasgeux : failant le portrassét du cor-

roussé ne luy donne vil pas les narines , concaues ? Adamantius dit que les ouvertes & dilatées sont le figne du naturel enclin à la colere à la fierté & arrogance. Suetosedépeint Cesar auec la bouche écumante, les narines ouvertes & humides, & extrémement prompt à se courouffer.

# Des narines bouchées.

C'est signe que l'homme est hors de bon sens, comme dit Polemon ayant les narines bouchées : mais Adamantius dit autrement & mieux : les estroites, rondes & bouchées dénotent l'homme insensé : Albert en dit autant, & que estant bouchées, ou grosses, ou fermées, il n'a pas pleine liberté de l'odorat.

### Des narines separées en distantes par baut.

Nostre mesme Aristote en sa Physionomie en la figure du Pitoyable, dit qu'il à les narines separées & distantes par

# DV VISAGE.

### CHAPITRE X.

Nous alions entamer premierement nostre discours par le visage, pour par apres discourir en particulier de chacune de ses parties; car le visage à mesme temps represente toute la face, le mouvement, les complexions & les passions. Pour figurer tout le visage, toutes les parties de le face y concourent, les yeux, le front, le nez, & autres parties. Le visage découure & indique les secrets de nostre conscience, & fait lire en nostre Ame : lequel toutefois est incertain, inconstant, & muable, & qui entierement le compose & conforme aux passions des Ames, & recoit leurs configurations & qui mesme les sçait feindre & distimuler, c'est pourquoy non pas sas suiet on peut tirer diners

ingemens du visage à toutes heures, si ce n'estoit quand li femblera en son estat ordinaire n'ayant plus l'impression que faisoient en luy les passions de l'Ame lesquelles sefe. ront rallenties & appailées. Pol. & Adam. parlent duyi. fage en ces termes ; on peut lire principalement, difent ils, fur le vifage, fi l'homme alt magnifique ou chiche, s'il est bon ou méchant : on y voit le soucy, l'étude, le scauoin la ioye & la triftesse, la vigilance & l'assoupissement, & chaque affection s'y peut faire connoistre, telle que naturellement elle est; & l'on peut selon les fignes que le vifa. ge donné des affections tirer la Physionomie. Meletius qui passe pour grand Phylosophe, dit que la face mesme découure fort aisément les affections de l'ame ; car quand l'Ame est saisse de ioye, la face paroist gaye & seraine : fi elle est trifte, on y voit aussi-tost la triftesse & le trouble fi le courroux eschauffe l'Ame & s'en empare, elle deuient, liuide, couverte de fang & furieuse. C'est pourquoy ( comme dit la Saincte écriture ) la face fait voir en sa gayeté, que le cœur est transporté de ioye; elle deuient abbattuë, s'il eft faifi de triftelle:eftant preoccupé de colere, ellect toute changée & difforme. Iacob lifoit fur celle de Laban son beau-pere, la haine qu'il auoit conceuë contreluy, & s'estant tourné vers ses femmes, il leur dit, i'ay conneu à la face de vostre pere, qu'il n'est plus tel en mon endroit qu'il effoit hier. N'est-ce pas la coustume que ceux qui ont conceu de la haine contre nous, nous détournent le visage que ceux qui nous cherissent pour nous montrer leur bienweillance, nous font bon vifage, nous flattent, noustémoignent de la joye & du contentement de nous voir. Ciceron écrivant à Pison luy dit ainsi, Vos yeux ne m'ont par trompé, ny vostre visage, qui est vn langage muet de l'esprit. Le visage dont est le miroir de l'Ame, puisque les yent fans parler en déconurent les fecrets; & qu'on les y lit fi aifément.

### Du Visage Vn peu trifte & changeant.

Arifote en fa Physionomie en la figure du Timide luy donne le vifage mable & va peu trille, , c'eft vnigne apparent que l'Ame, est faisse de la mesme affection : carceluy qui à peur change continuellement de visage; comme estant plein de crainte & de founçon.

# Du. Visage Stupide.

Comme ce mesme Autheur dit en la Physionomie en la signre de l'insensible & stupide , il s'air parolitre sur son viage les signes de son insensibilité & de la stupidité, à ge semours s'y font lire aissement : cependant il s'aut corriger le texte d'Aristote , qui au lieu de jouillusé dit complesse cequi est entierement élogine du suite : comme Suefaint a allez mal verty, & qui taschant d'aiuster des cho-ses tout à fair chojences du s'ens, protere des dute ours indigens de sa capacité.

#### Du Visage sommeilleux.

Ariftote en fa Phyfionomic en la figure du recreatif & diffilled py donne le vifage endormy: Polenion & Adamantius en fonc autain en la mefine figure, mais Sueffan à tres mal verty le texte, & au lieu d'endomy il dir pied torin & en fait comparaifon auec l'ours qu'il die auoir ainfi le pied.

#### Du visage ben & qui ne monstre point de precipitation.

Lerecteatif, dit Ariftote en fa Physionomie, dont il fair la figure, n'a pas le vilage qui montre de la precipitation ny de la promptitude, mais il l'a bon : Suessan interprette assez negligemment l'Autheur : ne disant pas, le visage qui ne montre point de precipitation ny de promptitude; mais rusé & trompeur, & il tire ce qu'il dit des causes naturelles.

# Du Visage abbaissé.

En la figure du trifte, le mefine Autheur luy donne le vifage humble & abbaiffé.

## Du visage posé.

'Aristote en la figure de l'Homme reuesche luy donne le visage posé; Posemon & Adamantius en donnent autant en la mesme figure.

#### Du visage graue.

Le doux & traitable selon l'opinion d'aristote, de Polemon & d'Adamantius à le visage fort, robuste & graue. Au témoignage de Iouius, Alphonse d'EST Prince de Ferrare, ayeul de ce tres-grand & éminent Cardinal d'EST: auoit le visage seuere & graue, c'est de là qu'on presume qu'il auoit vn tres excellent esprit, que la generosité guerriere le faisoit reluire en luy : ayant fait paroiftre vn courage inuincible à combattre trois puissans ennemis dont il est venu à bout & qu'il a glorieusement surmontez, ayant écarté de soy toutes ces flatteries, & cette morofité trop graue & chagrine, pour n'appliquer ses pensées & les exercices de son Corps qu'à la vertu guerriere & à des actions heroiques : il estoit en guerre vn des plus grands Capitaines de son temps, & en paix vn Prince tres-bon. Le Cardinal Bessarion portoit en son visage les signes de sa bonté, l'ayant venerable; & iamais on n'a veu homme plus considerable en probité, qui se soit fait admirer dauantage en doctrine, ny qui ait esté doué de mœurs plus genereufes.

#### Du vifage temeraires

En la figure de l'iniurieux, Ariftote en fa Physionomie; Iny donne le vifage sier, arrogant & temeraire, mais il faut réformer le texte de Polemon; qui dit presque precipité fainant celuy d'Aristote.

# Du visege recreatifou ioyeux.

Polemon & Adamantius en la figure du recreatif ou ioyeux, luy donnent le vifage gay auec des mœurs pareilles : & les mesmes Autheurs en la figure de l'ingenieux difent qu'il est pourueu de mœurs recreatines : ainsi en vat'il du tranquille qui porte les signes dénotans la tranquillité de l'Ame. Suctone écrit que L'Empereur Auguste auoit le visage & la parole autant douce & tranquille, qu'il auoit l'Ame seraine & paisible. Dares le Phrygien. rapporte qu'Vlysse l'auoit gay & joyeux. Le Cardinal Pompée Columna l'auoit fort recreatif & graue, qui par son esprit merueilleux s'acquitta excellement bien de deux charges qu'il exerçoit, estant d'vne part tout rayonnant de la Pourpre Sacrée & du Chapeau Cardinalat, & de l'autre portant le Casque & le Hocqueton de guerre, Iean Affymbé Vilumeaffan, dont nous auons defia parlé, montroit au fien la ioye & la gayeté mesme, & il y méloit vne granité incomparable : & affaifonnant sa dignité d'vne douceur & benignité toute particuliere, auec autant de ferenité, il fe montroit toufjours égal , foit à conferer ou receuoir des Benefices, il anoit la parole donce & l'accez tres facile. Ismael Sophy l'auoit ioyeux & serain, estant denaturel benin, fort adroit à monter à cheual, & à débander l'arciplaifant & facetieux dans la refioiiffance & la raillerie.

#### Du Visage élegant.

La figure du vifage élegant & mignon est celle que polement donne au canseur & babillard : mais le texte d'Arissec donne au fommellieux les signes de la causerie, à le s'aut reformer suitant celuy de Polemon estant plus correct; car nous voyons que la figure élegante & mignonne ne convient pas au fommeilleux: Polemon & Adamatius donne au dissimulé la forme élegante & polie : Emmuil Chry falore autoit voi merueilleus e beaut de viriage, vn grand esprite, & vne doctrine tres excellente : ce int luy qui rapporta dans l'Italie les langues Grecques, & la y virit especia.

# Du visage mal-fait & qui n'eft point ingenu.

Scion Polemon ceux là font de peu de cour & chicks, qui ont le vifage mal-poly & mal-fait. Politian n'auœ polar le vifage liberai ny ingenu : c'el pourquoy il cloid donc de mours deshonnelles & mal-compofees : de fou qu'il a 'emportoi aucecee à reprendre & centurento ce qui partoit d'autruy. Comme Maximilian Sfortians utoit point le vifage bien fait & ingent, auffi autoit vioit point le vifage bien fait & ingent, auffi autoit l'autruy. Comme Maximilian Sfortians utoit point le vifage bien fait & ingent, auffi autoit l'aire point le vifage bien fait & ingent, auffi autoit l'illufter famille des Sfortia : montrairen fes actions for efprit fordide, dépoutueu de bon fens, ruifique, mal poi y & groffier : louran Ponten autoit les traits du vifage un peu ruffiques, mais toutefois illeftois pouvuen d'une guar de d'exterité d'esprit, & exection à mordes & d'appendid de l'exterité d'esprit, de sactions for autoit à mordes & d'appendid de l'exterité d'esprit, de sactions d'autruy.

# Du Vilage Venerable.

Dates le Phrygien fait mention qu'Hector Prince Tropa auoit le vifage venerable, & qu'il effoit infigne en comge, en force, en clemence, & dignité. Philostrate rapporte qu'Achille auoit l'aspect graue, & vne beauté non pas à estimer beaucoup : c'est pourquoy il n'auoit pas la ressemblance d'vn vanteur, comme plusieurs l'ont ereu, mais d'yn homme male & de cœur. Soliman fils de Selim Empereur des Tures, l'auoit auguste, & pleine de dignité, estant renommé pour sa instice, prudence, & tres grande vertu guerriere , il ne sçauoit ce que c'estoit de rompre les pactions & les accords. Que pourroit-on dire de Godefroy de Bouillon, Duc de Lorraine, qui auoit esté choisi par tous les Princes Chrestiens Chef de la Croifade, qui le fit contre les Sarrafins pour la déliurance de la terre Saincle ? n'auoit il pas le visage majestueusement auguste? n'estoit-il pas zelé pour la religion, & ne sçauoit-il pas extrémement bien l'art-militaire. L'Empereur Charlemagne, Roy de France, qui portoit ce nom, à cause de ses actions heroiques, avoit fur le sien vne majesté souveraine, qui le rendoit auguste, & ses cheueux blancs le rendoient venerable à tout le monde. Cublaien Empereur des Scythes , que maintenant on appelle Tartares l'auoit auguste & tout rayonnant, estant extrémement affectionné au culte de la religion, ayant fubiugué beaucoup de nations, & s'estant rendu inuincible en guerre. François Sfortia monstroit beaucoup de bonté & d'excellence au fien , c'est ce qui le rendoit venerable mesme aux ennemis, il estoit doué de grande force de Corps & d'vn courage martial : d'vne éloquence naturelle, & d'vne doctrine incomparable.

#### Du Visage auftere.

Diomede, comme dit Dares, auoit le visage austere, & estoit hardy en guerre, fort, vif & prompt, criard, chaud, & impatient. Tamerlan, qui pour sa cruanté & barbarie estoit appellé, la terreur du monde, l'auoit épouuentablement cruel & farouche, il ne tonnoit que de fanglantes menaces:on n'a iamais veu tyran plus alteré du fang humain Mily Commenced to the board of the Mily

182 LA PHYSIONOMIE

acharné au carnage : aussi disfoit-il tout haut, & d'une voix inhumainement faroutche qu'illessi le plus grand Ministre & receuteur de la cholere & de la vengeane de Dieu, Baiaste premier Roy des Turcs, anoit le sin antere, luy qui par vne meuncilleuse vitesse & douite sin petuosité d'actions guerrieres qu'il sit toutes de suite me pita le nom de soudre de guerre : il se sit renommer par phuseurs insignes victoires qu'il remporta. François de Bussin surnommé Carmagnole l'auoit trissement seus de rustique, l'épotat rebarbatif, prompt & hardy, s'essant illustré en guerre par ses versus & actions heroiques.

### DE LA FACE.

## CHAPITRE XI.

PLine en la description de la face, die que les ioiles sont au dessous expens : c'elt le siege de la pudeur, & là principalement son vermeillon & la rougeur se fait pasoistre : car au dessous, la bouche indique la ioye & le ris, Cette figure represente la face de l'Homme excessinement grande auec celle du bænf, pour estre comparées ensemble,



De la face fort grande.

Ceux qui ont la face grande font reputez pour lafches & fans ceur, & tiennent du naturel des afines & des bœufiscomme dit Ariflote en fa Physionomie: & Polemon&Adamantius effiment que ceux qui l'ont fort grande font Modelles, Jourds & Hupides. Nous faisons voir encerte figure, en suite de celle du bouf, la facta grande de l'homme, en celle de l'asne pour les conserer l'vne à l'autre.



Seton Popinion de Rhafes & de Conciliator, celuy qui datace grande, ell lent & parelleur; mais Albert dit qu'il est addomné aux voluptes & la leche: & en un autre endroit il tient que c'elt fi, ne que l'homme est tardif, parelleur, & quelquetois indocile, quandil a la telle grande, auce que grand tront & vne grande face.

Cette figure represente la face petite de l'homme & celle du chat, pour en voir la similitude.



De la face fort petite.

Le figne qui dénote l'homme de peu de cœur, comme témoigne Aristote en sa Physionomie, est quand il a la face fort petite, telle qu'est celle du chat & du finge. Cependant il convient corriger le texte grec d'Aristote, qui au lieu de parler de la face parle du dos; & il n'est pas question du dos,quand il s'agie de la face, ayant traitté plainement du dos en temps & lieu De plus il dit en suite que celuy qui a la l'ace mediocre, doit estre tenu pour homme de bien ; veu qu'il ne faut pas qu'elle foit trop grande ny trop petite:nofire Philosophe reuenant à soy en la figure de l'homme de peu de cœur, il la luy donne petite, fans faire mention du dos. Enfin nous mettons les témoignages de Polemon & d'Adamantius en auant, qui tous deux ont fort diligemment décrit Aristote, & n'ont point fait mention du dos. Suessan en sa version s'est seruy du terme du dos, & ainsi il se trauaille fort l'esprit, s'efforçant d'accommoder les paroles au fens, & sa fausse interpretation à la verité: & cette erreur a passé iusques à Gesnere mesme, qui en son Liure des Animaux Terrestres, se trompe à cause de la corruption du texte.

En cette figure cy-dessous la face petite de l'homme est exprime auec celle du singe de la mesme forme, co-l'on fait suiure cette presente sigure apres la precedente.



#### De la face petite.

Le figne qui dénote les petites mœurs, est quand la face el petite. Adamantius dit que celuy dont la face el petite, eft cautelux & stateur : autant en difent Rahfes & Conditator apres luy, sauoir qu'estant extrémement petite, elle dénote l'homme timide, cauteleux, stateur, & chichel Poismon & Adamantius en la figure ou Reuelche luy donnen aprés Aristote la face petite; Albert dit assez ma la propos le Vises sone ex pendant.

#### De la face petite & iaunastre.

C'eft figne que l'honune est tres-méchant, addonné aux vices, trompeur, & yurongne, qui a la face petite, iau-naître; Conciliator confirme cette opinion apres Ariftote éci luant à Alexandre, qui fait mention expresse decette culteur,

#### De la face mediocres

'Aristote en sa Physionomie décriuant la figure de la face tres-bonne, dit qu'elle n'est ny grande ny petite, ayant vne certaine mediocrité entre l'yne & l'autre,

### De la face mediocre & Vn peu graffe.

Celuy qui a la face mediocre, tant en ses iouës qu'en se temples, trant vn peu sur la graisse, et veritable en ses paroles, porcé à l'amour, doût d'intesligence & de sagelie, bien disposé, se inguaieux; Atthote éctivant à Alexandre, & Conciliator apres luy, parle de la face medioce en ses circonstances, estant suffiamment charmis, &c.

Nous mettons Vne feconde fois en Veuë la face du bæuf, afin qu' on puisse à sa similistude voir plus exastement la face charnuë de l'homme, en la contemplant.



# De la face charnue.

La Physionomie d'Aristote nous apprend que la sur charmie dénote l'homme d'une ame lasse & negligans equi se remarque pareillement aux bœus; se éctuaint Alexan se, il dit que celuy qui l'a charmie est sage important en ma menteur, peur estre dir-il, qu'il tien du naturel de semmes, qui son la sassemportunes, se mensonges, se lemon apres luy sur la sin, dit que ceux qui l'ont charmis font suites à estre lasses se negligans, ce qui est naund aux semmes aussi bien qui aux bœusis; Rhaies tient que ce luy dont elle est charmis, est pareilleux, autant en dit Conciliator.

# De la face excessivement charnue.

Polemon & Adamantius disent que la face excellument charnus d'enote l'homme recreatif & vis, les mesnes Autheurs en la figure du recreatif, la luy donnent un pen charnus. Aristote en la figure du dissimulé la luy donne graffe.

# De la face charme & fort longue.

Il est fait mention par Aristote en sa Physionomie de la face vn peu charnue & assez longue en la figure de l'homme mal pourueu de sens.

### De la face maigre.

Aristote écriuant à Alexandre dit que celuy qui a la face

HVMAINE. LIVRE II.

grefle eft circonfpecten les œuures, & de fubril entendement : ma fis en la Phyfonomie il dit que la maigre dénote l'homme fuiet à eftre tourmenté d'inquietude d'efprit, prenant le figne par fon contraire : parce que comme la charmid dénote le parefleux, la maigre monitre l'hôme tra-uailé de foute, Polemon & Adamantius difient que la petite eft le figne de l'homme fludieux, & dont il faut ce défier pour la perfidie, & en la figure du trifle, ils luy donnent la iace maigreçion il y a erreuri? Plaute en la Comedie initialé Minaria l'afinetie introduit Leonida ayant les iouès maigres, voltula par l'à figuired er qu'il efvetagge de foury & cauteleux. Selim X, Empereur des Turcs auoit le vifage maigre, eftant fort prompt aux armes, & alse unigrande la loit sy fon corps, ny fou efprit.

# De la face ny charmet ny maigre.

En la figure de l'ingenfieux, dont Ariflote fait la déforptione n'a Phyligonie, i'l luy donne les patries d'autour la face, vin peu graifles, c'elt à dire non pas charmiés, car ce feroit le figne de l'homme hebeté, mais graifles, c'elt à dire auer vun emclore d'épotitions Admanturs s'explique plus clairement en la meline figure, difant qu'il a la face ny beaucoup charmié, ny aufli graifle : ou il fant corriger le texte de l'olemon ellant défectueux felon celuy d'Admantius; car l'auoir charmie el l'eigne qui dénote la lafeheté & la negligence, & la maigreur fignife le foucy & l'inquietide, & partant celle qui tient le milieu des deux dénote le bon entredement.

,

En cette figure est representée la face de l'asne, grosse d'ossement or dans les suiuantes est celle du cerf or du singe.



De la face groffe d'offemens.

Ceux qui ont la face charnuë font timides, & tiennendu naturel des afines & des cerfs comme dit Ariftote en fa Phyfionomie autant en dit Gefinere au Litre des Animaus; mais ny l'afine ny le cerf ne l'ont point charnuë, & les cuifiniers tiennent fort peu de conte de la teffe du cerf, comme n'ayant out tres-peu de chair. Cette figure represente la teste du Cerf, dont la face est pleine d'ossement.



Mais on peut remarquer la défectuolité du texte de cét Autheur par ces raifons, de ce qu'ayant fait mention auparauant de la face charnuje en la figure du bœuf, il n'effoir pas necessaire de la faire vne secondelois, veu qu'en autres endroits il leur donne des faces pleines d'ossenses. L'on voit en cette figure la teste du Singe pleine d'ossemens.



De plus Polemon fe feruant des opinions d'Ariflote dit fur la fin que la face effant pleine de 'beaucoup d'offenens dénote l'homme laborieux junide, & dépoutueu de fagefet & l'on peut dire qu'il tient du naturel des afnes, des in ges & des ceris, partant il faut reformer le texte de l'Autheur. Icy se voit la fare un peu longue de l'homme auco celle du chien à costé, pour estre comparées l'une à l'autre.



De la face vn peu longue.

Arithote écrituant à Alexandre dit que la face vn peu longue denote Thomme iniurieux, & que ecluy dont elle eft loigue ethimpudent; autant en die Khafe; & Conciliators après luy pour môy le dirois qu'it tient di naturel des chiens, dont l'on ne fait pas d'eftime & du commun, qui l'ayant un peu longue font injurieux & impudens,

### De la face plase.

Il faut se donner de garde de celuy qui a la face plare, claat taciturne & moroiif; parce qu'elle désore l'homme lidgieux, cunieux, immonde, aimant les conrestations de Procez; comme porte l'opinion d'Affilote en la Physionomic, apres hy Conciliator confirme cette opinion.

# De la face ronde.

En la figure de l'impudent la face ronde lay elt donnée par Ariftore en la Phylionomie: Polemon en elle duon roulfé la l'inty donne de la melme forme? & Rhafesdi qu'elle dénote l'homme fat, & mal tembré d'esprit.

## De la face vidée.

En la figure du Trifte, Ariftote luy donne en fa Physionomie la face ridée, & c'est l'impression que fait en elle l'affection de l'Amp par qui elle est d'énote car ceux qui vartit stent, s'érident la face & seloni l'opinion d'Auerroës, la caute naturelle peut estre la ficcité, & les rides, s'ont le significant la melancholic.

### De la face ridée, pelée co maigre.

En la figure du Reuelche Ariftote en fa Phylionomie lay donne la face rides, fans poil & majgre. Car la face qui au parauant effoir couverte de poil, a couflume d'en chredinnée & deutenir pelée à railon du froid & du fec, & chu la chi naturellement melan cholique qui a ainfi la face. Pollemon dit que c'est la face qui est rides, & Adamantus pagle du front.

#### De la face rauge;

Nous apprenous d'Ariftote en la Physionomie que cut à qui la face rougit beaucoup, sont houteus, & cela prouient de l'affection de l'Ameicar quand on a honte, la tez
rougit tousiours: Aphrodisce dit honteux & gaillards: ils
font premierement honteux, parce que le sang s'épand
rousiours encette passion sur la face, pour la couurir; ains
que pour couurir la honte l'on met souuentag main sur se

HVMAINE. LIVE II.

face : fecondement, ioyeux, parce que le fang court dehors au deuant des voluptez & des plaisirs qu'il doit sentir:On peut appeller cette couleur rosée, ou vermeille, estant blanche & entre mellée du vermeillon que le sang y répand, auec vn bel air & vn eclat charmant, ce qui fait la beauté des enfans & des filles, & on appelle vulgairement cette couleur Incarnate du nom qu'elle tire de chair humaine. L'on voit que celle du honteux à coustume de rougir, parce que comme dit Ariftote en ses Problemes, le sang fort de l'interieur du Corps & s'épand en toutes les parties en ceux qui ont honte. En quelle estime ne met-on pas la honteaux ieunes hommes ¿ Diogene le Cynique disoit que la rougeur eft la couleur de la Versu. Neuius l'a appellée, la couleur de la pudeur, c'est le signe de la honte or de la pudeur: Chez Terence on trouve ces mots qui passeroient pour adage, il arougy, c'eft bon signe, tout va bien. L'on tient que Ruellius Gallus, insigne Medecin auoit le visage entremessé de vermeillon, il estoit naturellement modeste & doux. Polemon dit que la face rouge d'elle mesme dénote que l'homme est demœurs aspres & rudes. Nous lisons que l'Empereur Domitian avoit le visage modeste & couvert de rougeur; d'où vient que quand on louoit au Senat la pudeur & la honte du vilage; il fe vanta publiquement en ces termes, vous aue? éprouné insques à maintenant quelle est mon ame & mon Visage Pline parle ainsi de luy, La superbe se fait voir sur son front, la cholere dans fes yeux, & l'impudence effeminée en jon Visage en son Corps, estant entremessée de beaucoup de rougeur. Corneille Tacite dit de luy, Ce vifage seuere & cruel, & cette vougeur dont il s'armoit contre la pudeur est suffisante pour monstrer la pâleur de tant d'bommes,

- Mary . - hay In hand it is a rys lycolin man melons, presented to been storial

#### DES TOVES.

# CHAPITRE XII.

Nous auons parlé de la face en general; maintenant il est question de ses parties, c'est à dire des ioues; les ioues ont leur place au dessous des yeux.

#### Des iones charnues.

Polemon & Adamantius difent que les iouës charmes font le figne qui dénote la lascheté & l'yurongnerie, & la figure de l'homme doüé de sens imbeciles ils luy donness les ioués charnuës.

Nous auons fait representer en diuers endroits la figure du du 69 du singe afin de faire la demonstration de la forme de leur membres;maintenant on ne les exprime icy que pour faire vus feulement les ioués veralles ero menuës.



### Des iones graifles.

C'est signe que l'homme est malin & cauteleux, quand il a les ioues fort graisles, selon ce que dit Polemon: mais Adamantius dit que c'est aussi signe d'enuie.





Pour moy le dirois que celuy qui a ainfi la face tiendroit du naturel des chats. & des finges: cas ils ont les foites petires & grailles, & ces animaux font larrons, rufez, & dreflendes embufches, & parcette elpece d'animaux on connoit les hommes qui ont auec cux de la conuenance ennaturel. & en mœurs, preparant en cachette des pieges & des furprifes à ceux qui y penfent le moins, effant cauteleux & malins.

### Des iones graifles distantes des yeux.

Selon le témoignage de Polemon & d'Adamantius les ioues groffes & diffantes des yeux démontrent les entieux.

Niii

### LA PHYSIONOMIE

Des iones rondes.

Les mesmes Autheurs nous enseignent que les ious rondes dénotent l'homme trompeur & plein de fraudé,

#### Des joues un peu longues.

L'homme ayant les iouës yn peu longues, suiuant l'onnion de Polemon & d'Adamantius , c'est signe qu'il est conteur de sornettes & grand babillard.

## Des joues rouges.

La Physionomie d'Arif, nous enseigne que ceux qui ont les ioues excessiuemet rouges, sont bons biberons & addonnez à l'yurongnerie, & ce figne convient à l'affection : caron voit rougir excessiuemet les joues à ceux qui ont couslume de s'yurer; Polemon dit que si elles sont taintes de couleur rouge,c'est figne que l'homme se plaist à vuider la coupe& à sacrifier à Bacchus à coups de verre. Loxus dit qu'il a remarqué vn homme, qui auoit le nez & les ioues peintes de couleur de sang & qu'il estoit addonné à toutes sortes de vices, à la paillardife, à l'yuronguerie, & à la cruauté, Il fe treune grand nombre d'hommes en nos contrées, qui n'ont pas seulement les iones peintes de vermeillon , mais qui portent aussi la couleur de fang, on voit aussi qu'ils sont luxurienx, & addonnez à vuider le gobolet pour fe peindre ainfi le nez & les joues. Suetone dit que l'Empereur Vitelle auoit le visage rubicond, & qu'il auoit contracté ce vice de trop boire & d'yurongner. Plutarque fait mention qu'Alexandre Roy de Macedoine auoit le vilage envermeillonne & entremelle de blanc, c'estoit vn Prince qui en vuidant la couppe prenoit plaifir à se peindre le visage d'écarlatte. On a veu Charles Loy de Naples auec vinnez monstrueux teint en cramoify, c'estoit vn Monarque cruel, inexorable, qui se plaisoit au sang & au carnage des ennemis, & s'opin'aftroit mesme à exercer sa cruauté, ne sçachant que c'estoit que de pardonner à ceux qui se iettant à ses genoux luy.

demandoient grace : Il ne permit pas que le corps du Roy Manfrede ayant esté tué prés de Beneuent fut inhumé. Il fit couper la teste en public sur vn échafaut à Corradin & à Regulus Princes d'Austriche. Cesar Borgia Duc de Valence auoit le visage tout couvert de rougeur noire comme liuide ou plombée & remply de bourgeons, qui quoy que gueris, ne laissoient pas de suppurer lentement, il auoit le cœur fanguinaire, & par fa cruauté barbarement inhumaine l'on peut iuger qu'il a égalé les tyrans du temps passé; il alloit de nuit par les Villes plutost que de jour, n'ofant jamais se montrer en public de peur qu'on ne vit son visage difforme & inhumain qui ne tonnoit que des menaces & de la cruauté. George Fronsperge Prince Suedois auoit le vilage peint de viue écarlatte tel que l'ont les plus fameux yurongnes, effant cruellement farouche, ne respirant que le lang & le carnage.

## Des ionës veluës.

Pour moy l'estimerois que ceux qui ont les ioues velues four it tipides & tiempen de la beste faurage; puisque en toute la trace les ioues doutent estre feu feu faurage; puisque en toute la trace les ioues doutent estre feu feu faurage; puisque de la toute de la beste faura, que d'anoir la face & les ioues couuertes de poil; & entr'autres animanx le pourcean les a velues & toutes piequantes de gross poil fort épais, ; l'ay comeu mesme, plusiques de mos annis, qui les ayant anin herisses de gros poil fort épais, ; l'ay comeu mesme, plusiques de mos annis, qui les ayant anin herisses de gros poil, estotent doués de semplables meutre, bauteules & perueries, parce qu'il autoit lesiones, toutes velués, & Il luy parce anis, Te iones, anis, l'aluci ne m'ont pas romps, ny tout ton visings. Dela il vouloit dire qu'il estote thupide, qu'il n'auoit pas la langue libre, & que ses meures estotent des toutents velles & infantes.

Du retrécissement des iones & refrognement de la face, quand elle est trosse.

Sclon l'opinion de Polemon & d'Adamantius, le refrognement apparoissant en un visage trisse auce le retrégisement des iouës designeque l'homme est fol.

Du retrécissement des sous et du refrognement de la face lors quelle est gaye.

C'est signe évident que l'homme est adultere si sur la fisce le retrécissement des souis se le refrognement apparois quand elle clè gaye : ces mesmes Autheurs en la figure de l'impudique, luy ont donné ces retrécissemens de souis, se refrognement de face.

# DE CEVX QVI SONT BEAVX, ET LAIDS de face.

### CHAPITRE XIII.

IL fembloit auec iuste raison que nous agirions sont mai, si auant que de mettre sin au discours que nous auons entamé, nous ne décidions, se auois fecus qui sont beaux de facene le sont pas aussi d'esprite se si ceux qui ont de la désornité en cette partie du Corps, ne l'ont pas aussi en l'Ame, ou ce qu'ils préfagent de bien se de mal. Et quoy que nous ayons dessa fait voir cy-deuant cela par les signes particuliers que nous anons strez de chaque partie du visage, nous ne monstirous toutefois maintenant le tout ensemble, estant composé de ses parties, qui sont la beauté. C'est vue vieille maxime que cus constituit de la Physionomie, ont tenué pour venitable se sont est promuse, se sont que la boas pour venitable se sont est production de la constituit de la Physionomie, que la boas pour venitable se sont est est production que la boas

ne disposition des membres du Corps conuenant bien l'yn à l'autre dénote l'excellente conuenance des bonnes mœurs. Et l'on a coustume de dire vulguairement que ce qui est monstrueux en son Corps , l'est aussien son Ame. Mais voyons donc ce que c'est premierement que la beauté; nous trouuons beaucoup de descriptions que plusieurs Escrivains en ont faites, qui séruent beaucoup à nostre siiet, & nous les ramasserons pour cet effet. La beauté est donc vne disposition tres-bien proportionnée des membres du Corps, & vn bel affortiffement de ses parties, & celle qu'on voit au Corps, est le modelle de celle de l'Ame. L'on tient que la beauté est vne des particulieres faucurs de la supreme Dininité, de sorte que ceux qui la possedent en fa perfection, peuvent dire qu'ils possedent parfaictement vn des dons de Dicu. Apulée défere tant à la beaute, qu'il est d'aduis qu'il faille choisir pour la deumation les enfans doués d'excellente beauté, & qui la conseruent encorenfon entier; afin, dit-il, que la Majelté Divine le proniencen eux, comme en vn beau Palais.

#### De ceux qui sont tres-beaux de face.

Mais fi nous appliquons noftre efprità rechercher les Hilboires, qui traitent des Hommes & des Fémines, qui ont ellé doués d'une tres exquife beauté, nousen treunerous vinnombre infiny, qui quo que le les ayent elle vincomimés pour la beauté de leur efprit, & ayent en pluficurs vertus pour embellifenent, elles n'ont pas touterois laif. été aivoir fountent de tres grands vices cache mélés auce elles, de forte qu'il femble que la nature en les formant ait brifé en certe beauté fi mertuelleufe fes meftres & és proportions, & ait pareillement formé leurs Ames auce tant d'inclination aux vices, que la parole que Socrate à dite leur countent tres-bien, égé dans va foureza d'or via tiple de plant, 14 w/y à perfonne qui ignore combien d'Autenurs étres-etables es fen mertés & éton try fourités.

peindre dans leurs écrits la beauté dont Alcibiade estoit doué:insque là que Plutarque à oié dire que de son teps i surpassoit seul en beauté & dignité de visage, comme aussi de toutes les autres parties de son Corps tous les Athe niens, & la nature luy à esté si prodigue que non seulement il a eu cette merueilleuse beauté de visage en l'enfance & en l'adolescence, mais il l'a conseruée en sa persection en chacque âge de degré en autre. Il avoit le cœur fi na turellement amoureux de la gloire, qu'il disoit qu'il n'y auoit rien de plus souhaitable en la vie, que de tenir la souueraine domination entre les hommes ; il a fair voir qu'il n'auoit point d'égal en éloquence, en Philosophie,& en l'Art militaire, tantil y a excellé, & s'est montré ma. gnifique; il quoit vn courage hardy & orgueilleux, estant ennemy du repos & de l'oyfineté, animant extrémement les debats & les altercations; & comme Thucydiderap porte, il estoit passionnément enclin à l'incontinence, à la luxure, & à tout ce qui peut engendrer les voluptez, iusque là qu'il eut enfin la pensée de rauir la liberté à sa Patrie. On rapporte de Demetrius qu'il esfoit sianerueilleusement beau de visage y ioignant vne prestance si charmante , qu'il ne s'est iamais trouvé Peintre ou Sculpten, qui ait peu en tirer au vif se Portraict, de sorte qu'il sembloit porter ensemble sur son visage la grace & la terreur, la granité & la donceur; vn certain assemblage, d'vne splendeur admirable mélée & affaisonnée d'vne royalle & majestucuse dignité y concouroit. & brillois fur son front, de sorte qu'il ne sembloit né que pour causer de l'étonnement aux Hommes : & pour gaigner à melme temps leurs faueurs & honnes graces. C'eftoit au mestier de la guerre vn grand & excellent Capitaine: c'e stoit au temps de paix le plus jouial & recreatif des Roys. Estoit-il faison de faire quelque chose de grand,ils'y comportoit auec vn foin & vne diligence incomparable : furpassant tout autre en grandeur d'esprit : il auoit vne clemence merueilleufe, estant autant iuste, pieux que liberal

HVMAINE. LIVE II. mais il anoit le cœur tellement porté aux voluptés & aux délices, qu'on l'a tenu pour le plus incontinent de tous les Monarques: tantoftil s'emportoit auec exces dans les débauches & dans les festins : tantost il faisoit voir qu'elles mœurs il auoit, s'addonnant à toutes fortes de voluptés auec extreme impudence : & il commettoit beaucoup d'autres actions falles, deshonnestes & indignes de luy,& qu'on ne peut raconter fans honte & fans ignominie.Si nous adioustons foy à ce que dit Dares, nous apprendrons qu'Alexandre fils de Priam auoit vue grande blancheur de Corps, la taille haute, les yeux tres-beaux, la chenelure blonde & mollement flottante, l'air du vifage fort agreable, la voix douce, l'esprit clair &vis, il estoit desireux de l'Empire', & n'estoit pas grand guerrier, ny fidelle ! Lucain dépeint ainsi son faux-deuin il auoit, dit-il, vine extellente beaute de Corps, & l'aspect charmat ,il portoit sin fon visage le ne sçay quoy de diuin & plein de majesté, il auoit le teint blanc, la barbe non pas trop touffue ny épaiffe, les yeux vifs & remuants , d'ou fortoit vn éclat tout diuin, fa voix estoit tres-douce & tres-claire : en fin quant à ces parties du Corps il n'auoit rien en toutes qui peuft donner manuaife augure de luy, tant fa figure estoit belle. Mais , ( o grand Dieu qui pounez détourner les choses fatales) que ce foit plustoft auec des ennemis que nous ayos commerce, que d'auoir affaire auec tels Hommes : puis qu'il surpaffort infiniment tout le reste des Hommes, en esprit,& en'addresse,& en subtilité : il auoit aussi de recommadable, la curiofité, la docilité, la memoire, & vne certaine felicité d'esprit plus grande qu'on puisse s'imaginer fort propre aux disciplines, dot toutefois il le servoit tres-mal & l'eploioit en des actios tres-pernicieuses. Ismael Sophy Roi des Perses avoit vn fort beau Corps, le visage vermeil, les yeux vifs & brillars, la barbe blode, la face gaye & feraine, les oreilles mediocres, il estoit de naturel benin enuers vn. chacun liberal, tres grad guerrier, de grad cœur, ambitieux,

enella à la lubricité, chaud, bouillat en sa cruauté: & cela se

LAPHYSIONOMIE

passoit soudain entre les femmes il y en a cu de belles, par excellence, mais leur beauté à tousiours esté accompagnée de grande superbe & deshonnesteté. L'on tient qu'Helene anoit les cheueux blonds, les yeax grands, la bouche petite, le visage clair & ingenu, de tres bonnes cuisses, elle estoit bien proportionnée en ses membres, & tres-belle. elle auoit l'Ame simple, & benignement douce, mais elle estoit infidelle à son époux: Lais & Faustine ont esté doué de tres-excellente beauté, mais toutes deux elles furem tres-impudiques. On troune beaucoup de semblables exemples chez les plus celebres Autheurs, lesquels nous iugeons hors de propos de raconter pourestre trop longs & fuperflus.

### De ceux qui sont beaux de face.

Il y a encor vne autre espece de beauté, qui n'est que vne petitesse & agréement, & qu'on n'appelle pas beauté, mais vne gentillesse, & tres-bonne conuenance de toutes les parties qui la composent; & qui démontre par signes les bonnes mœurs & les bonnes qualitez de l'Ame ; & fien effet elle ne satisfait pas entierement les yeux, du moins elle les attire & arreste pour en estre considerée : cette beauté est accompagnée des vertus, & met en fuite les vices. On dit qu'Achille auoit vn bel air de visage, qu'il estoit liberal, somptueux, clement, & fort wif & genereux en guerre. Patroclus auoit vn tres-beau Corps & la taille droite,& estoit fort & prudent. Priam Roy de Troye auoit vne rare beauté de visage & l'Ame ornée de vertus. Troile estoit excellemment beau, tres-genereux, & amoureux des vertus. Hecube estoit rarement belle, iuste & pieuse, & auoit l'esprit male. Andromache auoit les yeux clairs, la charnure blanche, la taille riche & belle, & estoit modelle, sage, douce & pudique. Polyxene auoit vne blancheur extreme, le visage charmant, les yeux beaux, les chesueux longs & blonds , & estoit bien proportionnée en ses

membres excellents : fes doigts estoient longs, ses gembes droites, les pieds bien constituez, & par rare beauté elle excelloit fur toutes les autres Princesses : elle avoit l'Ame fimple, estoit liberale & fomptueuse, tenant fort peu de conte de la vie, au rapport de Dares le Phrygien. Nous apprenons de Diogene que Pythagore auoit vne si excellente beauté, que ses disciples le tenoient pour vn Apollon qui estoit venu du costé du Septentrion. Ce fut luy qui le premier posseda parfaictememt la Phylosophie en Italie, ou il professa non seulement les plus belles Sciences, mais mefme il y en inuenta plusicurs. Cyrus auoit vne tres-rare beauté de Corps; estant extrémement affectionné au beaux Arts & à l'honneur. Et partant pour acquerir de la gloire il fe submettoit à toutes lorte's de fatiques & subissoit toutes sortes de perils:les Commentaires de Xenophon font mention des vertus de ce grand personnage & de ses actions guerrieres. Plutarque a couché par écrit que Darius furpassoit les plus beaux Hommes de son temps, de sorte qu'Alexandre le réconnoissoit de loin à sa beauté dans le combat:il estoit merueilleusement enrichy des dons du Corps & de l'esprit. Euagoras auoit le visage honneste, grand cœur, & estoit courageux, temperé, sage & iuste: & il possedoit toutes ces perfections dans vn si haut point, qu'on disoit deluy que cen'estoit pas un mortel, mais quelque démon ou genie. Démocles auoit vne si rauissante beauté, qu'vn chacun luy donnoit le nom de beau, à caufe de cette sonueraine beauté, il estoit extrémement prodique & d'vn courage haut, lequel pour se sauver des mains & de la violence de Demetrius, estant surpris tout nud aux bains, leue le couvercle du bassin, & se ietta dans l'eau boiillante. Les Histoires rapportent qu'vn certain ieune homme nommé Galetes estoit fort chery de Ptolomée : il auoit vne beauté merueilleuse & attrayante, mais l'Ame douée d'vne plus excellente déliberation & de sentiment plus nobles : Ptolomée charmé du bon naturel de ce ieune homme difoit de fois à autre de luy : ô chere en aimable tefte, samais

asseun mal m'est forty de 10y, mais tu as procuré beaucoup de bien i plusieurs, Scipion l'Africain à la verité estoit orné d'yne beauté incomparable, qui le rendoit digne de regir le plus grand Empire de tout le monde:mais il excelloit fur tous les Flommes en dons d'esprit, en éloquence, benignité, ma grificence; & continence : il possedoit parfaictement les belles Sciences & les Arts liberaux : c'estoit yn Capitaine auffi vaillat que fon épée, de forte qu'il ne se rédit pas seulement égal aux plus grands Empereurs de sont temps, qui produifoit quantité de tres-grands & heroiques perfonna. ges, mais à ceux qui l'auoient deuancé dans les Siecles precedens:il montroit durant le combat vne generolité innincible, & apres la Victoire, vne clemence sans seconde, Auguste scanoit charmer des traits de son visage, & il conferua cette beauté en sa perfectió dans tous les degrez de son ageril se faisoit admirer en l'éloquence, en l'excercice des beaux Arts, & en l'Art militaire: il estoit seuere, liberal, & amy de la paix il a aussi esté tenu le plus heureux de tous les Cefars: Macrobe témoigne en ses écrits que Publius Sirus, estoit orné d'vne excellente beauté accompagnée d'vn rare esprit & pointilleux, qui Cauoit donner le sel & l'épice aux railleties qu'il composoit, & qui l'ont mis en grande estime. Cette Lucresse is fameuse chez les Romains ne s'est acquis de la renommée que par son extreme beauté & chasteté. Galcace second Vicomte, comme il surpasfa tous ceux de son teps, en beauté de Corps, il les surpalla auffi en vertu, magnificence, & en ouurages merueilleuxil a fait construire vn College & vne Bibliotheque, y ayant fait venir quantité d'habiles Professeurs, & l'ayant remplie de Liures tres-excellents & tres-rares. Celebin Empereur des Turcs auoit vne aussi excellente beaute, qu'il auoit vne grande generosité de cœur , monstrant vn front majestueux, de beaux yeux, vn esprit tranquille & paisible. Iean Pic Mirandulan estoit Homme si charmant & si beau de visage, que rien ne manquoit à ses attraits:il auoitla taille riche, l'esprit subtil, des mœurs tres-ingenuës, vne

éloquence incomparable, accompagnée d'une rare doctrine, de forte qu'il railloît en admiration tous les fages de foi siecle, se ânec infler aifon on le furnommoit le planne, de fon temps. Noftre brince porte en la beauté non feulement un rare allemblage. Se comenance de toutes ses parétes, mais une certaine majesté souveraine. Se une filemdeur royallesqui s'est par s'es charmes & la puislance conraindre les yeuts à le laister attierer s'est d'où. Iuy vient ces meurs si donces se si benignes, cette sacilité de naturelicette vituaité & pointe d'ésprit, ette integrité d'Ame, & cette magnificence supreme.

## De ceux qui font laids de face.

Homere introduifant Therfite, le dépeint auec vne tefte fort longue, vn vilage difforme, & la taille beaucoup trop baffe: & il ne le décrit pas orné de mours plus honnestes & bienfceantes : en effet il dit qu'il s'est mis à discourir fans jugement & fans borne. Lelius Metellus auoit la taille fi petite, & le vifage fi difforme qu'il fe mbloit ridicule à tont le monde. Ciceron reprochoit à Pison la laideur de son visage, ses mœurs deshonnestes, & les vices de fon Ame. Ainfi Salluste remarque dans le visage pale & difforme de Catilina, qui reflembloit plustost à vn Corps mort qu'à vn home viuant que son Ame estoit impie cruelle, & noircie de toute forte de crimes. Apuléeich dit autant dépeignant la laideur & difformité du visage de son ennemy & fes mœurs falles & deshonnestes. Xenocrate auoit vn afpect hideux & délagreable, de forte que fouuent on Pamenoit pour facrifier aux graces; pour obtenir quelque beaute, il auoit l'esprit tardif & hebeté, difant qu'il avoit besoin d'éperons pour se le réneiller. of the control of the

#### DE LA COVLEVR DE LA FACE ET DV CORPS.

#### CHAPITRE XIV.

B'en que le traité de la couleur de la chair doinemtére l'érer à tout le Corps:mais parce qu'il n'y à que celle à vifage & des mains qui tombe fous la veuë » partantame auoir parlé decelle de la face, nous parlerons de celle à tout le Corps : & fur tout il faut remarquer encor vue foi ceque nous auons dit cy-denant de la couleur du poil & des cheueux : parce que pour faire vu bon Pronofité de la complexion & des meurs de l'Homme par les diuerfe couleurs de la chair, ce ne peut-stre que fous les Climat temperez, tel que le nostre : & non pas en Ethyopie, ou Illyrie.

#### De la couleur tres-noire.

La Physionomie d'Aristote nous apprend que e eux qui ont le teint extrémement nois, fonttimides, & qu'ils tien nent des Egyptiens : Polemon & Adamantius distaugu la noire désigne l'Homme craintif & trompeur, & ces deux autheurs en la figure du timide, luy donne le teintonic mais Polemon dit noire spêle, Adamantius noire. Arisbet au Portraich du reuesche luy donne le teintnoire Albett dit que la couleur noire dénote l'Homme cauteleux timide & larton, tels que sont ceux qui habitent sous le premier Climat. Selon l'opinion d'Alexandre, la noire ceur qui semble naturelle aux Ethyopiens, ne leur doit estre attribué qu'à cassif de l'édificio & chaleur superficialle, qui ne réside pas dans le cœur, mais aux extrémite des parties: pour preuue de cella, c'est que ces Nationsqu'i habitent en des régions tres-chaudes, sont toutesis timit habitent en des régions tres-chaudes, sont toutesis timit.

des & effeminez, & an contraire nous voyons que les Scythes, qui habitent fous vn Climat tres froid ont le teint blanc & font courageux; aufquels la chaleur naturelle fait perpetuelle residence dans le cour & dans le foye, & ne s'épand pas beaucoup vers les extrémitez des parties du corps, comme on le remarque en la blancheur de leur peau. Si nons croyons Auicenne, nous apprendrons que le teint bafané & obscur est vn signe que la bile noire domine beaucoup au corps; & que la crainte accompagne les melancholiques. Diogene rapporte que Zenon Citielus auoit la peau noire a Louis Sfortia ne fut-il pas furnommé le More, à cause qu'il aupit le teint du visage ainsi basané de obscur: Il ellimoit que c'estoit le propre de l'habile Printe de diffimuler & cacher par toute forte de finefles & de rules subtiles ses desseins, de mentir adroitement, de prendrele temps de tromper & de lupplanter les plus simples.

### De la couleur fort blanche.

Ceux qui ont le teint fort blanc, font timides & tiennent du naturel des femmes, comme dit Aristote en sa Physionomie! La couleur excessivement pute en l'homme, comme disent Polemon & Adamantius, deligne le naturel effeminé. De plus Aristoté en la figure du Luxurieux, dit qu'il faus qu'il ait la couleur blanche, & au Liure de l'histoire des Animaux il tient que ceux qui ont le teine blane abondent en femence, parce qu'ils font beaucoup humides; & que les femmes blanches aiment les exercices de Venus, car la blancheur dénote l'humidité, dont le forme la femence Polemon affeure après Aristote que cette sorte de couleur dénote la paillardife en la mesme figure de Luxurieux. Ari-Rote en la figure du Misericordieux, la luy donne blanche Auicenne rapporte cette couleur aux causes naturelles, & dit que la blancheur du corps approchant de celle de l'ynoire est vn signe que l'homme est phiegmatique, ayant pour particulere assection la timidité & la mollesse. Hypo-

crate au Liure de la Structure de l'Homme, dit que celur qui est pituiteux est lasche & froid. Mais Scot nous ap. prend que le teint blanc dénote la lascheté. Suetone rapporte que Cefar l'auoit blanc & estroit tres-luxurieux : Il en dit autant de l'Empereur Tybere, qui le premier donna lieu à ces impudiques salletez, qui se commettoient dans les lieux infames, par le moyen de ces paillards & de ces bouquins qu'il tenoit à gage, à qui inventeroit le mieuxla paillardise la plus énorme & la plus monstrucuse, mettant en vlage tous leurs membres insques à leur bouche: & où ces enfans, du corps desquels il abusoit, estoient entretems & gagez à prix d'argent:enfin ou pour tout dire, ceux qu'il appelloit spinibria & puelluli fellatores (termes dont l'hom nesteté ne peut soussir la signification plus ouvertement que par ce que i'en viens de dire ) auoient la recompense la plus advantageuse selon que par leurs impudiques inmentions ils contentoient mieux l'Empereur : Ce fut luy qui faifant facrifice corrompit & paillarda tantauecle ministre qui luy presentoit l'encensoir, qu'auec son frere qui estoitioueur de fluste, & qui fit beaucoup d'autres actions tres-falles & indignes de luy, qui font rapportées par Suetone & plusieurs autres Autheurs. Polyxene auoit le teint blanc & l'aine fimple.

#### De la couleur brune.

Ariflote nous enfeigne en fa Phylionomie que la conloit qui defigne la force est celle qui tient le milieu entre le blane. Re lenoitymais il n'a point expliqué qu'elle electe couleur. S'il est vara que la hardiest de la crainte foient le settémitez, commei di en est Morale Je «que le blance le noir indiquent la crainte ; cela estant ainsi, comment la couleur qui tient le milieu entre ces deux, fert el le pourde figner la force 3 mais il me femble que cette conleur qui tient le milieu entre capital de la pour de figner la force 3 mais il me femble que cette conleur qui tient le milieu est beaucoup éloignée du blanc & du nois, qui containement à la crainte, qui est l'estre principie de la force; ui consuiement à la crainte, qui est l'estre principie de la force.

& qu'elle s'éloigne pareillement de l'extremiré de la force, pour venir au milieu, auquel consiste la force. I e nom-merois cette coulcur brune qui tient ainsi le milieu entre le blanc & le noir; ce que nous auons appris d'Aristote qui en la figure du fort la luy donne vn peu brune ; Polemon & Adamantius l'appellent vn peu aigue : Albert explicant mal cette couleur la nomme blanche-rouge, & dit qu'elle defigne les forts & les courageux, tels que sont ceux qui habitent fous le fixiéme climat : mais la blanche rouge est autre, comme nous dirons, Auicenne dit que la brune denote le temperament chaud. Le teint de l'Empereur Auguste tenoit le milieu entre l'aquilin & le blanc mais nous parlerons plus à plein qu'elle est cette couleur aquiline, quand nous traitterons de celles des veux : cet Empereur estoit fort & de grand cœur. Cebelin Empereur des Turcs auoit le visage blanc, messé mediocrement de pâleur, il se fit admirer pour la grandeur de son courage & ses vertus heroiques.

#### De la couleur pâle.

Ceux qui font pâles & ont la conteut troublée, comma dia Arithote en la Phytionomie, font timides, & tiennent da lapallion qui s'excite quand on a peur, s'il taut dire qu'ils ayent de la conuenance, auce le naturel de quelques animans, i deirois que c'elf auce celuy du Chameleon, qui est de couleur pâle & troublée, & est le plus timide de tous les animaux. Pline die qu'il il y a point d'animal plus peureux, & et que partant il elf huiet à changer de diuerfes couleurs. Nous en tirerons la caufe d'Arithote; le Chameleon, direit, ell'Animal qu'il à le moins de fang de tous, & la cauje de doit referer à fon naturel & à ses mœurs, car il prend dinfipar yne crainte excellue la duerfté des formes qu'il s'ell prind dinfipar yne crainte excellue la duerfté des formes qu'il s'ell prad el arrainte en effec eft vn refroidillement qu'il vient pas ella crainte en effec eft vn refroidillement qu'il vient pas

vn defaut de sang & de chaleur. Alexandre Aphrodisse la cause poutquo y ceux qui craignent, deuiennent pâles dans la crainte, dit-il, le sang prend aussi rost la stite, ès retire aux parties interieures, comme dans sa forteresse, pour s'y tenir en garde, & qu'à son defaut la face duieur pâle, car c'el le sang qui peut donner la couleur & vigueur au corps. En la figure du Reutche, Polemon luy donnels couleur pâle, Adamantius dit vn peu pâle. Nous apprenons des Medecins que la pâle dénote le pillegme & la melancholie, dont la crainte se forme. La pâleur designe aussi l'amour. Ouide le témoigne ainsi,

Qu'on Voye à tous Amans la pâleur au Visage; Pour eux cette couleur est de jort bon Vlage.

L'hiftoire fairmétion qu'ErafistrateMedecin contt qu'Antiochus auoit l'amour caché iusques aut fonds ête moiclles, à quien fa maladie d'amour gifant au lickapres la rougeur qu'il auoit euë, vue grande pâleur s'épandoit par toule Corps. On lic chez Apulée que l'authée connut au visige de Pfyché, qui efoit couvert d'vne excellire pâleur, qu'elle brûtoit d'amour, & il l'adoucissoit par ses discours fait teurs & attrayans, c'est la couleur que les Grees nomment valle ou iaunastre.

### De la couleur yn peu terne, on linide.

Ariflote écriuant à Alexandre luy donne aduis , qu'il le donne de garde de celuy qui a la couleur liuide & iaune tout enfemble, parce que naturellement il est adonné toute forte de vices & la luxure. Polemon & Adamantus femblent nommer cette couleur "n preu iaune, & difens que la coufeur vn peu iaune (fi elle n'elt caufée par quelque maladie ) denote l'homme craintif & de mauntais naturel : Ils forta adfil mention de cette forte de couleur na la figure du fol méchans, pour figniter par ce figne se mauralais meurs se & con naturel perures. Mais il pourroit na l'ausses meurs se & con naturel perures. Mais il pourroit na l'ausses meurs se & con naturel perures. Mais il pourroit na l'ausses meurs se & con naturel perures. Mais il pourroit na l'ausses meurs se & con naturel perures. Mais il pourroit na l'ausses meurs se & con naturel perures. Mais il pourroit na l'ausses meurs se & con naturel perures. Mais il pourroit na l'ausses meurs se de manurel perures. Mais il pourroit na l'ausses meurs de l'ausse de l'ausse de l'ausse de l'ausses de l'ausses de la manurel perure meurs de l'ausse de l'ausses de l'ausse de l'ausse

stre quelque difficulté de la signification du mot grec, qui veut dire verd: mais comme on ne voit personne qui ait le teint verd, mais iaune, ou pâle, ou terne, ou liuide comme nous en auons fait la version ; il est bon de scauoir que le mot gree ne fignifie pas toufiours verd, mais vne couleur tirant du jaune sur le verdastre, ou du verd sur le jaunastre. C'est cette couleur qu'on voit aux bleds quand ils sont en maturité, ou quand ils sont semez en vn champ sterile, & viennent à iaunir apres auoir perdu leur verdure, comme Aristote l'apprend au Liure des Couleurs. Galien chez Hyppocrate au Liure du Regime de Viure, dit aussi qu'on peut nommer cette couleur pâle, car il dit qu'elle fe fait de la bile jaune estant messée d'vn excrément aqueux : lequel mestange ne designe pas la couleur verte, mais celle qui est messée de iaune & de noiril dit aussi au premier Liure des Pronostics, que ce mesme mot grec ne signifie pas verd, mais iaune. La melme opinion est confirmée par Cornelius Celfus quand il interprette les mesmes termes d'Hyppocrate & appelle cette couleur jaune & non pas verte. En la description que fait Dioscoride de l'excellente couleur de la myrrhe, il la nomme vn peu iaune & non pas verte; veu que la myrrhe, dont on fait le plus d'estime, n'a pas la couleur verdastre. Ce que Fauorin dit, sert beaucoup à nostre propos, & nous apprend que la verdaftre & la pâle est la melme, & qu'elles peuuet venir l'vne de l'autre; au reste de peur de nous tromper au pronostic par la fignification du mot grec , i'ay bien vouluen aduertir le L'ecteur, veu que fouuent plufieurs des plus habiles interpretes s'y font trompez. Pour reuenir à nostre discours, Loxus dit n'auoir iamais veu d'homme pâle, qui ne fut trompeur & malin; & selon la commune opinion la couleur pâle, terne ou liuide est vn signe qui dénote l'enuie. Martial a fait à ce suiet cét

Auec ton iaune teint, sois enuieux de tous; Mais tune Veux qu'aucan soit de ton beur ialoux.

En effet on voit que les enuieux ont le teint pâle out ant va peu fur la couleur de faffran, & c'est figne que l'enuie domine en leur Ame. Quide parle ainsi de la gure de l'enuieux,

Vne pale couleur couure tout son visage.

Auicenne tient que la couleur plombée est vn signe de froideur & d'humidité, accompagnée d'vn peu de bile: quand il y a de lablancheur auec du verd, la blancheur denote le phlegme, & la verdeur le fang, qui est noir: estant méléau phlegme il dement verd & blanc, d'ou ilst gnifie qu'il y a du phlegme mélé auec la bile iaune. La couleur terne ou liuide & la iaune dénote que la concoction n'est pas assez forte : c'est pourquey l'Homme quia le teint liuide & iaune est addonné aux vices, & s'emporte immoderément à l'endroit des choses qui luy plaisent, Albert écrit que la couleur fort blanche entreméléede pâleur dénote le défaut de la faculté animale, & que le phlegme domine dauantage. Pline nous enseigne apres Ariit, que la couleur plombée est vn figne de courte vie, Plutarque fait mention en la vie de Cesar, qui auoit Brutus pour suspect, & dont il se deffioit, que cet Empereur disoit à ses amis : que vous en semble chers amis ? certes Casins ne me reuient pas bien, il ale teint trop pale. Et comme vn iour on luy auoit rapporté qu'on soupconnoit qu'Antoine & Dolabella machinoient quelques entreprises nouvelles, ont tient qu'il dit, qu'il ne craignoit pas pour big beaucoup de la part de ces gros Hommes. O qui sont cheuelus : mais bien de ces deux pâles @ maigres, voulant dire Caffins & Brutus. C. Caligula auoit le teint pâle & estoit extrémement timide & de tres-mauuais neturel, d'où vient que les Historiens cont fi bien remarqué les desseins pleins de perfidie, la méchanlete, & l'enuie qu'il conceuoit contre yn chacm, com-

#### HVMAINE. LIVRE II.

me aussi toutes les autres marques de ialousie qu'il a fait paroistre: iusque à oster aux plus nobles en chaque famille les anciens tiltres d'honneur & de noblesse. C'est cette couleur que Ciceron reprochoit à Pison qui dénotoit son Ame feruile & fon peruers nature! l'on voit la peinture que Salluste donne à Catilina il auoit, dit-il, le visage de couleur pale semblable à celuy d'vn corps mort, son Ame estoit si méchante & finoire, qu'il fuscita les guerres ciuiles & intestines, il s'addonna aux meurtres, aux brigandages, aux rapines, & il remplit tout l'Estat de meurtriers, de brigands, de voleurs, & de coupe-iarets: car il auoit machiné la ruine de sa Patrie : enfin il ny auoit sorte de crime, dont il n'estoit souillé, de parlardise, d'auarice , il se ruoit sur le bien d'autruy & prodiguoit le sien. Attila auoit le teine blaffard, liuide & tout décoloré, & il n'y montroit rien d'humain : ce fut luy qui en son Siecle tres-malheureux causa le rauage & la ruine épouuentable des plus fameufes Villes, y mettant tout à feu & à fang, qui porta le dégaft dans les Prouinces les plus florissantes, qui par vn nom ambitieux & effroyable voulut estre appellé le Fleau du couroux de Dieu: afin de détourner la haine, que tout le gére humain auoit conceuë cotre luy, contre le nom de Dieu mesme, comme s'il n'estoit pas besoin d'autre bourreau qu'Attila mefine, & qui peuft plus fortement & seuérement prendre en main les fouets & les haches & exercer la cruauté par les feux. Actiolin Tyran de Padoue, anoit le vilage affreusement pâle, ne menaçant que cruauté & fureur, & ses yeux estoient pires que ceux de la vipere : c'eftoit vn monstre dans le genre humair, la peste horrible de fon Siecle, qui furpassa en cruauté Phalaris, Denis de Syracufe & Neron ilexer coit mille impictez execrables, & n'estoit iamais rassassé du fang humain : les mains des bourreaux & des executeurs n'eltoiet pas sustifantes pour appliquer les homes aux gênes, aux suplices, à preparer des cordeaux, & des haches: il faisoit couper par morceaux les homes tous vifs auec les couteaux de ses bouchers saguinaires

O iiij

les vns estoient attachez à des posteaux pour estre bruslez à petit feu; d'autres enduroient des supplices épouuantables & estoient tourmentes par internalles & espaces de temps afin d'allonger la cruauté des toutmens ; ainsi il ne se lassoit aucunement d'exercer la barbare inhumanité de fon ame, mais plustost il s'emportoit à un excez de cruauté, qui renomielloit & s'aigriffoit à tous momens : il sit mourir par des supplices effroyables plus de trente mille personnes de toutes qualitez, de tout sexe,& de tout age. Mahomet qui fut second Empereur des Turcs, apres la prise de Constantinople, auoit le teint brun, pâle & liuide, il estoit Homine tres-dissimulé, cruel, sanguinaire & inhumain. Selim IX. Empereur des Turcs avoit le vifage d'un Scythe & de couleur pâle & blaffarde, ilne refpiroit que la mort, la méchanseté & le couroux; il sut si dénaturé que d'empoisonner son Pere & ses Freres: Francois Pactius, luy qui coniura la mort de Iulian le Medecin, & luy donna le coup mortel, auoit le vifage pâle, & l'ame noire,

## Du Visage de couleur de miel , ou verdastre.

Selon Lopinion d'Ariflote en la Phylionomie, ceux qui or el reint de couleur de miel font de temperament froid or ell-il que les choles froides ne fe remuent qu'à peine; ceux qui font aint donc difficiles à remiers & à qui clearine felon le Corps, feron cardifs. Ariflote appelle cette couleur verte tirant fur la iaune; Polemon & Adamantius diffent que le vilage de couleur de miel, clt vnfagne que l'honnme elt timé, gourmand, prompt à fecourouffer, & qu'il s'amufe à des bagatelles & à des chofes de neant; cependani il faut corriger le texte de Polemon, fuitant celuy d'Ariflote & d'Adamantius ouil y a erreur, car il faut dire verdafre ou vers tirant jur le iaune & non pas noirafre.

#### De la couleur rousse.

Polemon dit que ceux qui ont le Corps de couleur roulfeaux afprecé, font pernicieux, & doüés de mœurs differentes: mais Adamantius palle de tout le Corps, & die que Homme est frauditeux & non pas pernicieux, & qui finte, peut-estre du naturel des renards, qui ont al couleur roulfe: I'vn & l'autre font mention de cette couleure la figure de l'impudent. Albert tient que la couleur roulfe: I'vn & l'autre font mention de cette couleur publication de, n'estant pas beaucoup rougement claire, mais épaille, est vn signe que l'Homme né tait que songer to tout temps aux tromperies & aux ruses i'on tien que fine qui trait fa Patrie auoit la couleur roulfe: Darse le Phrygien a couché parécrit que Metion estoir rous, Homme addonné dux vices, opiniastre, & cruel à l'endoit de son Pere.

### De la couleur de fl.mme.

Ceux qui ont la couleur enflammée fout maniaques s' cela vient de la chaleur vehemente, qui eft en leur Corps, qui leur donne cette couleur de flamme; & comme dit Arithote ceux qui font extrémement efchauffez, s'ont maniaques. Polemone Admantius difent que la couleur enflammée dénote l'Homme furieux: Albert dit que celle de feu, auce les yeux brillants signifie que l'Homme n'est pas éloignéde la foile & qu'il y va tant qu'il peut. Caffandre qui le méloit de l'art ée deuiner, effort rouffe, c'est à dire qu'elle auoit le reint de couleur de flamme, & les yeux effincellants, elle effoit toute furieuse, & prefageoit les sesses venire.

### De la couleur rouge.

Aristote dit que ceux qui ont la couleur rouge, ont les prir aigu: parce que les parties du Corps qui sont cédans tées deuiennent rouges; ce qui est le signe de la chalaur & subtilité des esprits. Gallen dit au Liure de l'Art de Modecine, que la couleur rouge est le signe du temperament chaud: Auicenne tient que la mesme couleur, demontre que l'Homme à beaucoup de sang & de chaleur.

#### De couleur blanche-rouge.

La couleur blanche-rouge dénote le bon naturel, quand principalement elle se voit en vn Corps doux & polycomme écrit Aristote. Nous auons dit que la rouge dénotels complexion chaude & fanguine, que la blanche signifie la froide & la phlegmatique, & que celle, qui tient de l'une & de l'autre, estant mélée de toutes deux montre le temperament tres-bon. Galien en son Art de Medecine & Auicenne apres luy, disent que le signe de la complexion tres-bonne, c'est à dire, chaude & humide, est la couleur mélée de blanc & de rouge. Aristote en la figure de l'ingenieux prouue que la couleur blanche-rouge dénote le tresexcellent esprit. Comme témoignent Polemon & Adamantius, la couleur qui tire tant soit peu sur le rouge, marque l'exellente noblesse d'esprit , la grande disposition & promptitude à apprendre les beaux Arts, & l'Homme vis & actif. Ces melmes Autheurs en la figure de l'ingenieux mettent en estime la couleur blanche & qui tire vn peu sur la rouge. Albert dit que celle qui tient de la blanche & de la rouge, & tire sur le brun, & est claire, dénote l'Homme d'excellent esprit & de bonnes mœurs. Alexandre le Grand auoit le teint blanc vn peu mélé de vermeil principalement autour du visage & de la poictrine & comme Apelle auoit peint ce Monarque auec le fondreen

main, on dit qu'il luy dépeignit la face laide & basanée : mais il n'auoit pas imité son teint : c'est à cause de cette couleur blanche & vermeille qu'il auoit vne grande modestie, vne merueilleuse retenuë pour les voluptez du Corps, vne grauité Majestueuse, & vne grandeur de cœut incomparable, qui estoient le signe de son tres-bon temperament : sa sueur rendoit vne odeur si delectable & si charmante ( comme Plutarque l'a leu dans les Commentaires d'Aristoxene ) que ses vestemens les plus prés du Corps en estoient merueilleusement parfirmez; la cause de cét effet estoit la bonne temperature de son Corps qui estoit échauffé de la chaleur naturelle. Totilas avoit le vifage vermeil & illustre, vne tres-grande vigueur d'esprit, yne force merueilleuse, accompagné de pudeur & de pieté. Galeace premier Vicomte, effoit considerable pour fon visage vermeil & resplendissant, sa riche taille, son éloquence, sa liberalité, & par la vie illustre qu'il mena, Il ternit la renommée des plus grands Princes de son temps, il estoit tenu pour vn Capitaine aussi vaillant que fon efpée & qui fut toufiours heureux. Charles d'Orleans fils du Roy François avoit le teint vermeil, ce fut luy qui donna d'affez belles marques de sa liberalité, de sa splendeur, & de sa vertu guerriere : telle est la couleur du Corps de nostre tres-grand Cardinal d'EST, il est blanc mélé de vermeillon, d'où l'on peu aifément coniecturer qu'il a cette inimitable generosité d'Alexandre le Grand, l'excellence des mœurs, & grauité, & la mesme continence pour les voluptez, dont ce grand Empereur estoit fi bien doiié.

# DES LEVRES.

Les levres, comme dit Aristote au Liure des Animaux preunent leur naissance dés le dessous du nez, & sont d'yne chair fort mobille, situées aux extrémitez de la

### LA PHYSIONOMIE

mantibule de haut & de bas; elles sont formées de du déliée & molle & sont comme les gardiennes de la bout & des dents, Auticenne dit que les sévres sont iointes à bouche, comme pour y seruir de portes; ¿ cest pourous nous en allons parler premier que des autres parties des bouche.

### Des lévres groffes.

Selon le fentiment d'Ariftote écriuant à Alexandre, le lévres groffes dénotent l'homme fol: Polemon dit en la finde font finse, que les grandes lévres marquent l'home infenté : Couciliator tient que ceux qui les ont grande font fols de hebeter; à caufe de ces fortes de lévres certains hommes font appellez lévrus, lipputs, gens aux grandes lippes.

Nous auons fait iey exprimer la figure de la sesse de l'asne,dons la lévre grosse de haus pend sur celle de ba ; estin qu'en puisse aix ment considerer celle de l'homme sigurée à sa ressemblance,



Des lévres grosses, quand celle de haut est plus éminente que celle de bas.

Ceux-là font tenus pour fols, qui ont les lévres groffes, quand celle de haut fort plus debors que celle de bas à la reflembláce des afines & des finess du maturel defquels is tienent, car à ces deux elpeces d'animans la lévre de haut elpus éminente que celle de bas ; & lis différent en cela des lions qui les ont graffes. Pol en la figure de l'iniurieux, dit qu'on doit tenir pour fol, de lingement incertain, imbedile, & addoné à la méchaceté, celny à qui la lévre de bas fort plus en dehors que celle de haut, de qu'il têtent du naturet des afines, à fur la fin de fon Liure, il dit que ceux qui ent la lévre de bas plus grande que celle de haut, font craintis : il y a erreur en fon texte, car c'est la lévre de bast qu'idoit effer lus groffe que celle de bas.

Cette figure de Dremme ez du finge est encor pour monfirer la levre de baut plus grasse que celle de basen l'vin en l'autre es la connenance des mœurs.



De la lévre de baut plus grosse que celle de dessous.

Quand la lévre superieure excede en grosseur cellede deslous à la similitude des singes & des afaes (commeils elfé dessa du en l'article ey-dellus) e' est figne, felon l'opi, nion des mesmes Autheurs, que l'homme a l'esprit timbre de folle, l'article precedent & la figure servent à la mesme fin.

Afin de faire Voir plus exaîtement la familitude de la bouche de Phomme aucc la guellode l'on principalement pour ce qui uncerne la pesi esf de le Frez, sous auons fais mettre iey la figur de l'un co-de l'autre vue seconde sois.



Des lé vres déliées & minces en la grande bouche, de forte que, celle de haut se ioigne bien à celle de bas, « soiens toutes deux pendantes aux angles de la bouche.

Les lévres déliées & minces en la grande bouche, de forte que celle de haut tombe droit fur celle de bas, toutes deux estant pendantes & laches aux angles de la bouche, dénotent que l'homme est de grand cœur & tient de la naredu lion, qui les ade la forte, selon Aristote: il dit aussi que les limiers & dogues les ont ainsi formées. Les lévres molles, comme dit Polemon, en sorte que celle de bas se ioigne à celle de haut, designent la generosité & la virilitéen l'homme, & qu'il tient du naturel des lions, qui ont de femblables lévres. Adam. dit autremont & mieux, fçauoir que les lévres estant minces & déliées en vne grande bouche, & lâches aux angles, de forte que celle de haut fe ioigne à celle de dessous, dénotent la grandeur du conr & la force: c'est ainsi qu'on les voit aux lions. Conciliator dit le mesme apres Albert. Pour seruir aussi d'exemples de la force, on prend la comparaison des chiens non pas du commun, mais des limiers, dogues, ou mastins. Appollodore & plufieurs autres Autheurs, comme dit Arnobe, font mention que le peuple de Caric immoloit au Dieu Mars des chiens, à cause de leur hardiesse. Pausanias en son histoire de Sparte témoigne que les Lacedemoniens faisoient sacrifice à Mars Euyalus de ces mesmes animaux : il écrit que la ieunesse de Sparte auant que d'aller au combat auoit coustume d'immoler vn chien à Mars, croyant sacrifier vne victime tres-forte entre celles qui sont domestiques & prinées , à va Dieu tres-puissant.

Cette figure met à la veuë le limier, dogue, ou chien mafin pla teste de l'homme pour en voir les lévres désiées & mintes or pendantes aux angles.



Des le vres minces & déliées en vne grande bouche, celle de haut se conioignant à celle de dessous, & l'ene & l'autre pendante aux angles.

L'homme est de grand cœur & tient de la nature du dogue, lininer, ou chien maftin, comme aussi de celle du lion, quand il a les lévres mines. A cu d'elles pendent tours deux aux angles de la bouche, comme nos Autheurs ont dit en l'article precedent , auce l'equelle present ne sont que pour dénocer les mesmes meurs, par les fignes qui y fout rapportez, vous pounez lire le precedent article, & voir la figure. Nyest representé derechef la sigure de l'Homme en du chat, afin de faire voir les levres désiées en la bouche petite.





Des le vres déliées en la boutbe petità;

Quand les levres sont graisles & déliées en la bouche petite, elles dénotent que l'Homme est craintif, impuillant & ét trompeur. Et élon l'opiniond'Adamantius, it est impuillant & sort trompeur: pour moy le dis qu'il vient du naturel des chats, ou des femmes, qui ont les levres déliées en la bouche petite, & sont craintiues, impuissantes, trompeuse, & pleines d'artifices. On vois icy la teste de l'Homme & celle du pourceau, tirées as naturel, afin de montrer les le vres déliées, qui sont ensiées pres des dents canines.



Des le vres graisles déliées, dures @ enslées pres des dens canines.

Ceux qui ont les lévres déliées, dures, & enflées pro des dents canines méprifent l'honneur, ont l'Ame bulle & tiennent du naturel des pourceaux; il faut le cartiga le texte d'Artiflote, que Suellan a corrompu dauantage penfant accommoder le sens au texte: car au lieu de dir jans honneur il a vetty qui engendre beautoup, à la similitude des pourceaux, autant en dit Conciliator. Nous faisons voiries ences deux figures la geneiue enstée en la lévre de haus, sant en la gueule du chien; qu'en la bouche de l'Homme.



Des le vres de haut & de leur genciue

Arithote tieht que ceux qui ont la lévre de haux & les genciues fortantes en dehors auce émineuce font enclins aux paroles outrageufes & 11s médifiance, & qu'ils tienment du naturel des chiens; ce mefine Autheur en la figure de l'innirueux, buy donne la lévre de haut fort éleuxés Polemon & Adamantius d'îent apres huy que ceux à qu'ils dents cannies pouffent & éleitent les lévres en deahors, font pourueux de tres-maunaifes meurs qu'ils font outrageux en inlures, criards, n no diants & picquants en paroles, & que comme les chiens déchirent de leur guende, ils en font autant de leur largue, & leur reffemblent en meurs & maturel.

Apres lequel Autheur, Polemon donne à la mesme figure la levre de haut élenée. D'où vient que Gesnere iuge ma qu'on doine rapporter les paroles de Polemon & d'Ada. mantius au figne dont Aristote parle. Il faut corriger le texte de Polemon, car quand Aristote en la figure de l'iniurieux fait mention des levres, il dit auffi qu'il a l'aspet temeraire; mais Polemon dit, les le vres de haut pendantes er fortantes plus que celle de bas, ce qui est dit affez mal, car le regard temeraire & qui montre de la precipitation conuient pluftoft à l'iniurieux, que la levre de haut pendante fur celle de bas & plus en auant: parce que le visage temeraire est plus propre aux mœurs de l'initirieux, & les chiens dont Aristote dit qu'il tient du naturel, & à qui il les compare, n'ont pas les levres de la forte; c'est auff signe que l'Homme est grand parleur, & qu'il fe plaist à déclarer & dénoncer ce qu'yn autre a fait ou dit & qu'il est envileux, quand il à falevre graifle de haut vn peu éleuée. Le Poète Phocylides disoit en ses faceticuses fictios qu'entre les femes il yen auoit, qui auoient pris naissance les vnes d'vne espece d'animaux les autres d'vne autre, selon la diuersté de leurs esprits; & qu'entre autres il y en auoit vne, qui pour son naturel difficile & son esprit rude & aspre estoit engendrée du chien.

#### De la le Vre de haut sortante en debors.

Adamantius nots apprend que ceux, à qui la levre de haut fort plus en dehors que celle de bas, font fort prudens. Polemon n'en parle point. S'il en faut faire comparation à quelque animat, ce fera auec celuy qu'on appelle Alecs, ou bour fautage, qui naît eu det hi des Alpes, Sollo en fait mention apres Pline; cét animat à la levre de haut fi eitenduic de fortante en dehors; q'il îl uy et l'impossible de pailtre qu'en marchant en arriere; Paufanias dit qu'et pounteir de grand odorat, de qu'il-fent de fort loin, carà I odeur des Hommes dout il a le fair de bein loig.

HVMAINE LIVE II.

Ife cache dans des fosses, ou des cauernes tres profondes, Lebon Homme Elope auoit ains la levre de haut ensée & fortante en dehors, il surpassa aussi en prudence vn grand nombre d'Hommes.

### De la le vre de bas sortante en dehors.

C'est figne que l'Homme roule quantité de choses vainant, à s'arrette à des pensées groffieres en son ciprit sclon Polemon de Adamantius, quandità la levre de bas fortante plus en deshors que celle de haut, en celan elt pas temperque pour mautais signe. Albert dis qu'elle ne dénote pas de malice d'esprit mais de l'impudence & de la simplicité, pour moy le dis que c'est insprudence, mais ce melme Autheur apres Loxus adiouste que cette forte de levre estant en vue bouche petite signifie l'Homme assertionné a la loitange de à l'homeur.

#### Des le vres enflées à l'endroit des dents de deuant.

Polemon fur la fin de son Liure dit (encor que son texte soit désectueux) que les levres enssess vers les dents de deuant dénotent l'Homme impudique.

#### Des le vres de bas enflées à l'endroit des dents canines.

L'on connoit que quand les levres de bas sont enslées vers les dents, canines, l'Homme est infecté & remply de venin. Polemon au mesme lieu di que c'est peut-estre qu'il en va de mesme aux viperes, & aux autres serpents.

### Des levres qui rendent le vifage difforme.

Nous auons creu qu'il ne failloit pas passer sous silence

ce qu'Albert dit apres Loxus : sçauoir que ceux dontles lévres font bransler le visage farouche, qui dénote dela cruauté sont tenus pour fols & insensés : c'est ce que l'ar remarqué en quantité de personnes.

### Des lévres de bas pendantes.

Albert nous affure quand la levre de bas est comme de tachée; & pend hors de la bouche, que cela arriue à cause de l'humeur qui superabonde & survient extraordinaire. ment en cette partie, & que c'est figne de paresse & de lascheté: car on voit arriuer cela aux bœufs, aux asnes, & aux cheuaux qui commençent à vieillir.

#### Des le vyes Velue's.

Polemon en la figure du luxurieux by donne les lévres veluës : mais Aristote en la mesme figure ne parle pas des le vres mais du Corps en general.

#### DE LA BOYCHE.

### CHAPITRE XVI.

V Liure des Animaux, Aristote faisant la description A de la bouene, dit qu'elle est située entre les machoires & les leyres : elle a pour ses parties le palets, & l'emboucheure de la gorge. Apulée appelle la bouche, l'auantportail de l'Ame, la porte de la parole, & le barreau ouse rendent les pensées pour estre proferées : d'autres adioufrent encor, que c'eft la voye principale de la nouvriture, & Me premier principe de l'aliment, que c'estelle qui aide au Soufie & à la respiration , receuant l'air qui monte au erucau en partie, & en partie descend par les poulmons an cœur, q 'elle cibl'organe de la voix, & fort à purgerile cerueau se les autres parties interieures.

Nous auons iugé qu'il essois à propos de representer enter la sigure de la resse du lion en, de celle de l'Homme, pour moutrer la bouche grande : asin que rien ne manque pour servir d'exemple.



De la bouche grande.

Nous tremons chez Ariftote écrimant à Alexandre que celuy quia la bouche large, est grand guerrier & audacieux; mais Polemon & Adamantius tiennent que la bonte grande sed bien aux Hommes, comme pour montrer que leur nature est male & genereuse: Albert dit, qu'elle convient aux Hommes, & aux Femmes viriles & courageuses.

### De la bouche petite.

L'Homme est esseminé, qui a la bouche petite, comme Polemon & Aamantius le remarquent : parce que cette forte de bouche conuient au Femmes. Albert la domne tant aux Femmes qu'aux Hommes esseminez. Dares le Parygen fait mention qu'Helene auoit la bouche petite.

### De la bouche petite sortante en debors?

Qand l'homme à la bouche perite, & qu'elle fort en de hossomme Polemon & Adamantius le ingent, c'elt fina qu'il fe faut défer de luyparce qu'il elt enclin à faire que que embutche ou furprite, & il a, comme on die, le cœu vereux, pour my ie dirois qu'il tient du naturel des renards & des ferpens.

### De la bouche éparfe.

La bouche éparfe ou fortante en dehors, ell comme di damantins, figue que l'horime elt fol, content de baga-telles & de forties, & hardy. Mais le texte de Polemon di dele Étatens, dont il ne faut le pas feruit ; Albert fuit l'opinion d'Adamatius siffant que cette forte de bouche, dénoc l'homme fol, grand babillard, & audacieux. Oppidindi que l'ours à la gueule ainf éparfe, fortante en déhors e va peu fongue, telle que celle 'du pourceau, & que les l'evre font groffes s'est pourquoy il ne peut déchirer les rets de se dents quand il y est enueloppé. Et felon Plutarque il elt de naturels farquehe, infenfe, & gourmand. Our de parle ainfi de l'ours.

Qu'est-ce rien qu' vne masse, ou plussoft vne souche. Qui denose un espris ausi lourd que farouche. Nous auons fais representer en cette sigure le groin du pourceau, gros cor dont les lévres sortent en debors : asin qu'on puisse voir la bouche de l'homme so mée à sa ressemblance,



De la bouche fort éparfe, & des le vres groffes

Polemon & Adamantius difent que l'homme tient des meurs & du haturel du pourceau en les actions, quand il a labuche éparle, fortante en dehors, les l'évers fort épaifes, rondes, & renuerfées en dehors. Albert dit apres eux que la bouche effendué, tonde, qui a les lévres épaifles & récourbées en dehors , comme à elles montoient à contre mont, dénote l'homme de naturel immonde & fale, & qui n'à autre foin que de la panfe, que fon efprit eft timbré de folig. & que peut effrei l'deuirmat a épileptique.

#### De la bouche basse & resserrée.

Selon le fentiment d'Adamantius quand la bouche de l'homme est basse à ressertée, c'est signe qu'il est emide, le fuiet à l'inconstance : le texte de Polemon est icy det Ctueux, & doit estre restably selon celuy d'Adamantius.

#### De la bouche qui tient le milieu entre l'éparse & la basse ; ou resserrée.

Quand on voit que l'homme n'a point la bouche épufe ny baile oureflerrée, c'ett bon figne, comme dit Adamatius, voulant dire que les levres n'en fortent point endhors, & ne font pas trop reflerrées. Albert dit que la fome de la bouche dont on fait ell imese qui est bien proportionnée, est celle qui n'elt point rop baile & reflerrées de auoir la bouche & les lévres baffes & reflerrées dénot l'homme craintif & malin. Nom auons fait mettre ley la figure de la teste du belier & de l'homme, dont la bouche est fort sendue, pour estre comparées l'vne à l'autre, estant imposible de nons servir de sigure qui la représental mieux.



De la bouche beaucoup fendue.

Comme Eénoigne Polemon, & Planutic a la bouche extremement fenduë, il est d'esprit tres louvel «tude & addonné à l'impieté, telle est eelte des beliers: Adamantius, dit qu'il est gourrandi, et infensé, & qu'il lient du naturel des chiens: Albert dit que c'est vu signe qui dénoie l'homme impiroyable, impie, guerelet; & qu'il les plais à la gourrandise, quand il Pademeiurement ouverte, de forte qu'elle semble toute fenduë & beante : Polemon dit que les grands, poissons marins & les monstres l'ent de la forte. Les sa agure du Foi Mechant, Polemon & Adamantius la loy donneut babillande & fendue insques sux orelles, de tout qu'elle sinche avec de l'endue de l'endue con certiles de lorte qu'il semble avecir la face parèce sui chuix,

Pour moy ie ferois comparaison de ceux qui l'ont ainsi, plus Stoft adec les loups que les chiens, & dirois qu'ils riennent do leur naturel : car ces animaux ont la gueule extremement fendue, & c'est leur naturel d'estre glontons & de denorer. Nous voyons d'ordinaire que les animanx carnaffiers ont tous la gueule extrémement ouverte & fendue. L'on tient que le loup marin l'a fi grande, & qu'il est telle ment addonné à la gourmandife, qu'il femble que la natus re luy air donnée de la forte afin, de mieux denorer. Il y a vn certain poisson appelle Lamie, dont la gueule est extrémement grande, fore gourmand & qui déuore beaucoupsil est acharné à la chair humaine, insques à dénorer les cadaures entiers des hommes Oppian appelle ces poissons à cause de leur gueule beante gouffres difficiles à fermer. Il y a vne certaine espece de grenouilles, qu'on appelle poissonnières ou pescheresses, dont la gueule est vaste & large, fort commode à leur naturel & à leurs mœuts, elles pouffent hordu limon, ou elles se cachent, apres l'auoir trouble, deux petites cornes qu'elles ont sous les yeux, afin d'attirer à foy les petits poissons , & elles approchent petit à petit si pres d'eux , qu'enfin elles fe ruent deffus & les deuorent. Pline fait mention que chez les Troglodytes il y a certains boufs, qui sont aufli carnassiers que des loups, qui se ruent, comme dit Elian, fur toute forte d'animaux pour les déuorer, ils ont tous la gueule senduë insques aux oreilles. le vous diray que mon Fermier n'a pas vue moins belle bonche, & que lon esprit est austi lourd, & qu'il est glouton comme yn chien.

## De la bouche onuerte.

Te direit que la bouche ouverte dénote l'homme fol, & referencis es fighet ant aux mours qu'à la ridicule mips qu'on fait parofitre quand on a la bouche ainfi ouverte. L'on voir pluteurs frommes en nos contrées, qui de fentar, & en marchan; ont la bouche ouverte auffi font lis tols HVMAINE. LIVRE II.

23

& flupides. Aristophané a tenu fols, ceux qui ont la bou-

#### De la bouche cane.

La bonche caue, estant comme déprimée en dedans, felon Vopinion de Polemon & Adamatius, est figne que Flomme est equieux, plein de crimes, & addonné à l'intemperance; mais fouuent le texte de Polemon est défecueux. Albert étrit apres Aristote que la caue dénote Flomme lubrique & paillard, mais il entend parler de cette partie qui est entre le nez & le menton quand elle est déprimée en dedans 3 telle qu'ou la voit en la figure de Socrate.

#### DES DENTS.

### CHAPITRE XVII.

St tol qu'on ouure la bonche, on apperçoit les dents, Priline dit que l'Homme à les dents continuées, larges , & aiguis, & celles qui les feparent font nommés cannes. Il ya des dents claires & non ferrées, il y en a d'épaifles, quelques vns les ont courtes & petites, & bien arrangées. On appelle celles de deuant qui tranchène la viande, insigner, elles font quatre, tant en haut qu'en bas s' celles qui les figiuent, qui font deux de chacque rangée fenomment cannes. Les machilires font cinq de chaque softé, & en chaque rangée.

the special distriction of the second second

L'on voit en la boucle de l'homme, dont la figure est exprimée au costé gaucle-les dents clair-femées, non ferrées, et infrance a la machoire de bant : et en celle de bas on en voit de grandes, de fermes, et d'épailles.



Des deuts claires & non ferries.

Puisque les dents tirent leur naissance du certueau, on peut par elles pronossiquer aissement, si la vie sera longue ou courte. Arislote a creu en ses Problemes qu'elles peuuent seruir au pronossite de la vie : Il est d'opinion que ceux qui les ont trop claires & non servées ne viutont pas 
long-temps: cela se connoit à l'os de la teste qui est épais, 
à cause dequoy le cerueau est debile, parce qu'il n'est pas 
tant propre aux respirations, & partant il se corrompe 
promptement, comme estant humide de sa nature; car toutes les autres parties aussi qui ne remient point & n'exhalent pas, se corrompent aissement : c'est pourquoy il se fais

aussi que l'homme a la teste beaucoup couverte de poil: & que le mâle vit plus long-temps que la femelle à raison des futures de sa telte:c'est delà que plus les dents prouiennent claires & moins serrées, petites & moins fortes, & que d'autant plus la vertu de la semence & la force du ceruean fe diminue:il s'ensuit la debilité de tout le corps, ce qui fait que la vie en est plus courte. Pline dit apres Aristote que le signe qui dénote la briesueté de la vic, est quand les dents font claires & non ferrées: Rhases tient que celuy qui les a claires & non pressées, debiles & menues, a aussi tout le corps debile; autant en dit Conciliator. Encor que Cefar les eutclaires & non ferrées, comme Suetone rapporte, il nelaissoit pas de les auoir fortes & fermes, il fut tué en l'age de 57 ans : bien que l'Empereur Auguste les eut clai-res & non servées, rudes & petites, il les auoit neantmoins fortes, & mourut en l'age 76 ans.

## Des dents grandes, fermes co épaiffes.

Nous voyons au contraire, par les signes que nous auons dits que ceux qui ont plus grand nombre de dents, font de plus longue vie, à l'exemple des hommes qui en ont dauantage que les femmes, ce qui fe remarque aussi entre tout le reste des animaux. Scot dit que les fortes & épaisses dénotent que l'homme est de longue vie, grand mangeur, audacieux, fort, & qu'il tient du naturel dir cheual. Ion de Chio nous apprend en ses écrits que le grand Hercule avoit en la bouche trois rangées de dents.

#### Des dents continuées.

Ceux qui ont les dents continuées tiennent du naturel des brebis, des daims & des chévres. Pline témoigne quel'hyene animal qui dénore les hommes, est sas genciues, & qu'il n'a qu'vn os continu en forme de dents. On lit chez Plutarque

#### 240 LA PHYSIONOMIE

que Pyrthe Roy d'Epire auoit en la bouche vn os conting qui luy feruoit de dents, n'y ayant feulement que de peites marques superficielles q it en fal oient comme les seprations.

ua figure du coféé dris du profess subbeau, que nous mestom direchef, au rang des dens de la gensue de baus, repréfende de dens canines lovieus; «"Den peut voir en la range de la celle qui fortent bors la bouche, tomme au fil les aiguée, « la droites.



Des dents canines, lorgue sortantes bors la bouche,

Selon l'opinion de Rhafes, celuy qui a les dents canine longues, fortantes hors la bouche & fermes, ell gourmand, initiatible, & meléhant. Conciliator dit a pres luy que le longues, les fermes & fortantes en dehors dénotent l'home goulu & fans fatieté & qu'il tient du naturel du poutre au de du chien. Arillote témoigne que le cheual marin le fanglier, & le cheual domeltique les ont fortantes en de-hors dét l'éves,

### Des dents longues, digues & fortes.

Scot a couché par écrit que l'homme ayant les dents aigués longues, claires & non letrées, & fortes: eft enuieux en cequil flat imple; gournand, andacieux, frauduleux, infidelles & remply de foupçon: le dirois qu'il tient du naturel du ferpent. Chelliternas Roy des Daces les anoit monthreufes la barbe péquante, c'effoit le plus cruel & le plus inhumain de toys les hommes, & il s'effoit rendu abominable par la cruauté fanguinaire, & remplie de crimes

### Des dents aigues or droites.

Tout animal qui a les dents aiguës & droites, comme die Seot, eft enclin à femetre fort en couroux, & carnaffiertelqu'eft le lion, le chien, & Pours; Il n'en va pas ainfi do Thomme & du'cheual.

#### Des dents meslées.

Les dents mellées (c'elt à dire quand la trangée des dents n'étt pas bien obferuée ) les vnes chant étroites, les autres larges,quelques vnes claires, non ferrées, les autres épaifes, dénotemt l'homme doué de prudence & bien aduité, ingenieux, audaceiux, ennieux, & qui facilement fe toume tantoît du cofté de la hardieffe & tantoît de celuy de l'enuie.

#### DE LA LANGVE.

#### CHAPITRE XVIII.

A langue est la partie qui suit apres les dents, elle el faite pour l'vsage de la voix & de la partole, & l'expression des pensses, elle est le truchement des conception, elle discourt des merueilles de la nature, public de chant les lotianges de son Createur; le filet luy sert de bride, qui est autorité de la contre les actions sont tres-excellentes; quand elle n'en a pas la liberté, elles sont aissent interrempus. Elle est na large, ou étroite, our de mediocre grandeur. Si elle est trop large, & remplit trop l'ouuerture & creux de la bonche, elle rend la parole tardine & non articulés si elle est trop de croite, & ne peut s'appuyer asse sin les dents, elle propere va langage vicieux; mais si saformes dents, elle propere va langage vicieux; mais si saformes el mediocre, & exempte de ces desauts, elle est temé pour très, excellente.

#### Des Begnes, Balbutions, & de ceux à qui la langue hesise.

Nous appellons begayement, quand il nous eft difficiele prononcer quelque lettre, non pas toutes, mais vue certaine, comme pourroit eftre R. ou L. il y a vne autre forte de begayement, ou fourchement de langue, quand en parlant, l'on faute quelque lettre ou fyllabe, La hefitation eff quand on ne peut promptement i oindre vue fyllabed vue autre; tous lesquels defauts en efterariuent pat imbecillité: car la langue ne peut feruir à tempsa l'entendement, ny faire son deuoir, a ainsi qui on voit que les

enfans sont foibles des pieds ou des mains, ils ont parcille debilité de langue, & font entendre leur voix en criant. comme des animaux, pluftoit que de parler:ainfi en va-t'il des vieillards & des yurongnes qui semblent auoir quelque obstacle en la langue : le begay ement arriue aussi, quand la grande haste & promptitude de parler prévient & deuance la faculté de la langue; principalement quand l'efprit suit ses idées & imaginations, & que les membres qui doiuent feruir & aider à former la voix font trop tardifs. Ceux qui sont melancholiques, ont coustume do hesiter en parlant : & c'est leur naturel de suiure precipitamment leur imagination. Il peut aussi arriver, que la chaleur cause que quelques-vns sont trop prompts & legers de la langue, & bronchent, ou hesitent en parlant, comme feroit vne personne qui iroit par vn lieu rabboteux : ainfi qu'il arriue à ceux qui font en cholere, ils s'échauffent, ils s'excitent & reprennent leur haleine, s'ils ont grande respiration : tous ces defauts de langue peuuent donc arriver par vn excez de chaleur: C'est ce que dit Aristote en ses Problemes. Dares fait mention que Neoptoleme fils d'Achille estoit begue & grand guerrier. L'on tient qu'Alcibiade begayoit & estoit doue de tresgrandes forces de corps & d'esprit; celuy qui begaye, comme dit Scot, fait horreur, est prompt à se courousler, & appaise sa cholere aisément. Conciliator dit que la langue qui repete trop fouuent le commencement d'yn mot lang l'acheuer dénote l'homme melancholique.

## De la langue subtile.

Seot témoigne que la langue fubule & déliée est vue marque que l'homme el prudent & adulfé ; ingenieux, trompeur & qu'il faut le défier de luy ; le dirois qu'il tient du napurel des ferpens.

#### De la langue legere,

Conciliator remarque que lors que la langue a le mouuement leger auce vne foudaine corruption de mots & vne prononciation mauuaife elle dénote l'homme fol, impetueux, & fuier à fe couroufier.

#### De la langue tardine.

La langue tardiue, selon l'opinion du mesme Conciliator, & immobile, comme vne pierre, dénote l'homme paresseux.

#### DE LA RESPIRATION OF HALEINE

#### CHAPITRE XIX.

A Vx discours precedens nous auons traitté de la bonqui en sont gauoti de la réspiration ou habeine, du ris, de la vois, & de la parole. Nous parlerons premierement dela respiration que de la vois, parce qu'elle va la premiere. Comme Auerroës dit en son Liure initualé Colliget, quelques Medeints assurent que la respiration peut allemes nous indiquer quelle est la complexion du cœur, seavoir la chaude, la froide, l'humide, & la s'este les e, que de la complexion du cœur, il fe fait a theration des facultés animales sar si elles excede en chaleur, c'est signe de force & de gonerotité, sic c'est principale elle signifie le peut de courage, & l'Imbecilité : si elle est temperée, glie dénote que les sacultez animales s'out temperée, glie dénote que les siacultez animales s'out temperée, glie dénote que les siacultez animales s'out temperée, glie dénote que les siacultez animales s'out temperée. De la respiration hautesprompte, & épaisse.

Il est constant que la respiration haute, prompte & épais-fe dénote que la complexion du cœur excede en chaleur, pourueu que les conduits par ou elle a fon illue ne foient pas estroits, squoir la poictrine & le poulmon ; car encor quele cœur n'excede pas en chaleur, pour sa trop grande refrigeration, à cause de l'étrecissement des conduits, ces membres fe feruiront d'vne plus prompte & plus épaisse respiration. Et la pousseront & retireront reciproquement à mesmé temps. Mais cela arrive rarement en la complexion chaude; c'est pourquoy il est necessaire que les conduits foient larges, fçauoir le poulmon & la poictrine: Polemon & Adamantius disent que quand quelqu'vn respire du prosond de la poictrine & auec vehemence, c'est marque de rusticité & d'yurongnerie : partant la respiration grande & forte dénote l'homme fort. Selon l'opinion de Michel Scot, l'animal dont la respiration est grande & forte témoigne qu'il est doué de grande force, & qu'il connient luy donner beaucoup à boire. Albert tient que quand la respiration est frequente, prompte & chaude, elle fignifie que le cœur est de chaude complexion.

De la respiration forte, prompte, épaisse, comme aussi du corps ex de la possirine maigre,

Le cours eft de complexion, chaude & feicles, fi thomme a le corps & la politime maigre au ce la refpiration forté, prompte, & épaille; et partant il fera affé à fe courouffer de difficile à s'appaifer; il fe courouffer facilement à ralfon de la complexion chaude de coursi; il a de la penie à s'appaifer, parce qu'elle els feiche tour enfemble. Polemon & Adamantius en la figure du Reuefche, luy donnent la parole, vétiemente & la refpiration pareillement.

## De la respiration petite, peu frequente,

Si la respiration est petite, peu frequente & tardiue, c'e marque que le cœure est de froide complexion, qui dener. Phomme timde: & ces signes sont opposez aux precedens. Polemon en la figure du Timide, tuy donne la respiration debile: Adamantius l'appelle mal ordonnée, tumultunie & peu frequente: Albett dit que ces signes contraires aux precedents dénotent la complexion froide.

#### De la respiration petite, peu frequente, tardiue; & de la poiltime petite, & sans poil.

Si l'homme a la respiration petite, peu frequente, tardiue, la poictrine petito & denuée de poil, c'est signe qu'il st timide iusques au dernier point, & que sa icuncise et semblable à la vicillesse, & sa vicillesse à la mort.

#### De la respiration temperée.

Quand la respiration est fort temperée, elle dénote que le cœur est de complexion temperée; que la poictiment mediocre, ny trop grande i ny trop petite, & la chair ny maigre, ny grasse: ceux qui naissent fous les Climats temperez ont ainsi la respiration. Polemon & Adamantus dient que la respiration facile, qui fort lentement & chânt que la respiration facile, qui fort lentement & bruit, dénote que l'homme a bon esprit: Le texte de Polemon se treune desceuteux en cét endroit, carau lieu de faile il dit resuillée.

## De la respiration ferme & constante.

En la figure du Fort, Polemon & Adamantius luy donment la respiration ferme & constante.

#### De la respiration aisée 🗫 qui sort sans bruit.

Celay qui a la respiration si aisse, & qui fait si peu de bruit qu'il semble qu'il n'en ait point du tout, roule en son espire pluseurs pensées; à & l'on peut lire dans se yeux guelles sont ces pensées; : Et comme disent Polemon & Admantius, pous portons tous tous nors pensées aux hôfes, ausquelles nous fommes attirez par nostre complesion; & les yeux sont commens services par nostre complexion; & les yeux sont commensées qu'elles les sont. Pous exemple, les luxurieux sont portez à l'amour, les auares an lacre, les studieux aux sciences, ce qui se connoir à leurs yeux.

#### De la respiration de celuy qui est comme lassé de courir.

Tout homme qui respire, comme sont ceux qui ont sait quelque course, est destitué de conseil, & a coustume de dinalguer tout ce qu'il fait, selon Polemon & Adamantius.

## De la respiration haute, dense & facile.

Nos deux mesmes Autheurs témoignent que ceux qui repirent hautement, & poulsent hors de leurs narines vae laleine épaisse & facile, font fuiets à la crainte & à la trisfesse, & s'il y a d'autres signes qui conuiennent à ceux-épsilont esseminez & impudiques.

# CHAPITRE XX.

L'E sonspir est vne espece de respiration; & il est tous tenn pour signe d'amour ou d'angoille, s'autor quand le cour est opperfisons portent tout leur cœur à la chose qui les tour nente; c'est pourquo j'ame s'oublie de son denoir & ce entire nente; c'est pourquo j'ame s'oublie de son denoir & ce entirement portée vers l'oliet, qui la tient en peine. Le cœur donc, de peur d'estre suffoque, en pouvant auoir la liberté de l'air par le conduit de la poictirie, qui est roche didé du servée, pour s'évenirer & se rafraissin; r'appelle l'ame aux son contons intermises & de la sifice, de alu de le luy donner vue s'infiliante abondance d'air en va coup pour festaristichir, ce qu'à dimerse sois, a & par internales & permar coup il suroit en en respirant, elle luy foomit cout d'us coup & à vue fois s'eule, par vue plus longue, co-pieus d'e ample respiration.

### Du foupir.

Comme nous auous dit cy-denants le foupir est le âgue commun de l'amour. La marastre dont parle. Apulée, qui estioit passiconnemen éprise de l'amour de son bean-fils, ne faisoit que ietter des soupirs du prosond du ceur. R. don noit par là à connositre l'amour, qui la tontmentoit incel famment. Le messine avant de la connoitre l'amour, qui la tontmentoit incel famment. Le messine Authent dit que Pan conicéture que Psyché est transportée d'amour, par les sonpirs que sans cessie elle tire du sonds de sa poscerime. Horace parle ainsi des Amans.

Don pour a pre sumer que l'Homme est amoureux; qui pade vu long silente, d'éteient langoureux; Si sur de l'oppir du sond de la positivie. Si sopir au apres l'ebirté qui le domine, Il lause choir ace pleurs; mesme saux y penser; Sid auoir l'ail sur vous il ne sa penitasser; Sid vousir vous vous il ne sa penitasser; Sid vousir vous vous il ne sa penitasser; Et montre est suprisser vous vous simente.

Ogand vous voyez L'Homme attoir foutent les yeux figetur vous, de ne fe point laffer de voux confiderer, de mit qu'and vous le rejardez deuient tout cureu, ge hogs ad loy meline, s'il rougit s'appercettant que vous le regardes, fibrincipalement il lette des foupirs fans contrainte de mit gré luy, de a les larmes aux yeus, c'est figue qu'il aime, d'vous rezinter mais s'il fait tout le contraire, il elt enuieux d'vous méprile. Selon qu'Arislote a ferit à Alexandre.

#### De ceux qui soupirent auec Vn branslement de teste.

Silon voit quelqu'un foupirer & à melme temps brankleta rette, c'est tigne qu'il a le cœur press'é e-remords, pour le fouuenir de quelques actions qu'il a saites, ou de quelques discours qu'il a ceuts, selon l'opinion de Polemon & d'Adamantius : mais le premier parle des choses qu'il a 'veue & non pas de celles qu'ila dues.

# De teux qui soupirent auer In branslement de

Si l'on voit l'Homme soupirer, bransler la teste, & tenir les yeux fixes, c'est signe selon le mesime Polemon & Adamantius, qu'il est en peine, comment il se sauvera

par invention, ou par quelque desse de la honte pour la fit tes ou dites mal à propos, & ou il y a de la honte pour la plustost que de s'en repentir.

#### Du baaillement.

Gellius rapporte vne Histoired'vn certain Homme, que estant dans le Barreau pour entendre vn lugement, en posence des luges baailla rop haut & auce grand fon & bruit, commes il en voulu par là signifer que le lugemen qu'on rendoit, procedoit d'vn elprit incertain & vagbond, que le luge se trompoir, & qu'en ce lugement n'y auoit pas bien de l'assurance : le luge l'ayant faitaproche il lura qu'il estoit fort fuiet à cevice magte il & quoy qu'il plut faire, lequel vice ont appelle maune coustume de basister, il fauna ainsi par sa response la puis qu'en luy alloit faire.

#### DV RIS.

#### CHAPITRE XXI.

E Neor que la Doctrine des Grees en ce Chapitre nefe laisferons pas d'apporter iey ce nons auons tiré des âutheurs. Latins, & ce que nos expercriences nous ontappis. Il femble qu'on en peut pas plus aifement que par les iniger de la fagelle de l'elprit ou de fa folie. Hispocrate dit au Liure de la Struckure de l'Homme, qu'il y a des Hommes qui rient toussours, & d'autres qui s'attrilent perpe tuellement, & qui ont le fang pur, aiment à rire fanc este, qu'ils sont d'un bel aspect, & d'une charmante vigneu de Corps, & ont le teint vis & clair, auce un bel air, homer femble iuger que cela vient de l'abondance de cheu, quand il appelle le ris inextinguible, come pronennt de la chalteur ; les Grammariems déviuert auslies, gress

leris, du mot qui fignific chaleur. Ceux qui traittent des causes naturelles ( selon l'opinion mesmede Lactance) difent que l'affection de la ioye qui cause le ris, est située en la ratte; & que le ris excessif & immoderé provient de la grandeur de la ratte; c'est pourquoy celuy qui s'emporte demesurément à rire & éclatter auec excez, sent de la douleur en cét intestin, de sorte qu'il est contraint d'arrefter la douleur traissaillante qu'il souffre, & met pour cét effet ses mains sur le costé gauche. Alexandre Aphrodisée dit que la ratte ne doit pas estre tenue pour la cause du vis proprement & de foy, mais par accident. Car tant qu'elle est saine, elle tire entierement du foye le suc le plus épais, mélancholique & le moins défequé: & partant, tant que le fang pur fubtil & défequé arrouse tout le Corps & le cerucau, il recrée & resiouit l'Ame, & rend l'esprit gay, de mesme que fait le bon vin : & c'est d'où le ris s'excite. Ce ne m'est pas honse (dit Cesar chez Tullius) de ne sçauoir pas, de quelle façon le ris s'excite, ou il tient sa place, comment il existe, or fort si foudainement, or qu'il nous est impossible de le recenir dans la Volonté que nous en auons : toutes lesquelles chosesceux la ignorent, qui se promettent de les bien squair. Ce traict de Perfius convient bien à ce suiet.

Qui d' Vn ris excessif s'épanoiit la ratte, Et se faisant entendre insolemment édatte.

Mais que Démocrite, ce Philosophe qui se rioit de toutes les actions humaines, les tenant pour des folies, voye vn peu cecy, pour y prendre son diuertissement extraordinaire, & rireà pleine gorge.

Quel suiet si plaisant fait entendre leur ris, En éclattant fi fort , qui n'en seroit surpris ?

On a coustume de vanter hautement ce Prouerbe commun.

Quand vn ris excessif Sans fuiet nous emporte C'est rire , comme foux, que de rire de la forte. Catullene dit-il pas à Egnatius ?

Il n'est rien de plus sot que rire sans suiet, Et que quad en rian: le ris n'apoint d'obiet.

Plutarque & Isocrate ont donné ce mesme advertisse ment, que quand l'Homme rit démesurément & à pleim gorge, c'eft figne de folie & d'vn esprit mal timbré de for te que celuy qui s'y emporte auec excés & le faithauteme écatter, fait paroiftre la folie, & le défaut de son entes dement : c'est ce qui a fait dire à Seneque : que le rime foi pas demesuré; car alors qu'il se fait entendre aucc excesse desordonnément, il n'est plus dans la bienseance, telens celly qu'on entend fouuent long-temps éclatter fi haut. L'on tient que Démocrite a ry tout le temps de sa vie : autrefois on voioit son Portraict à Athenes dans les Academies, ayant les lévres ouvertes. Michel Scot dit que ceux qui naturellement font rifibles font fimples, vains, inconstans, fort crédules, & qu'ils ne sçauroient garder le secret, & ont l'esprit fort groffier : le ris impertinent n'appartient qu'à l'esprit mal sensé : Aiax qui rioit insolemment, & n'auoitaucun figne de fagesse, a donné licuar Prouerbe commun , de forte que le ris d' Aiax s'entend de ceux qui rient comme des foux & sans suiet. L'on dit d'A. lax qu'estant transporté de fureur, parce qu'Vlysse luy auoit esté preferé au jugement des Armes d'Achille, pour suivoit des trouppeaux de moutons croyant que ce sut des Grees, & qu'ayant donné plusieurs coups a deux grands béliers il les tua, s'écriant qu'il avoit ofté la vie à Agamemaon & à Menelas. Démocrite pour sa coustume insolente de rire demesurément fut surnommé Gelasin qui veut dire en Grec rieur ou railleur.

#### Du ris éclattant.

Celuy qui rit à haute voix, & se fait hautement entendre, comme die Rhases & apressuy Conciliator netient pas presque du honteux. Suctone fait mention que C. Cesar semportoit fottement à rire, & que ce ris qui ne sentoit pas l'honneur, estoit mal agreable.

#### Duris auec la toux.

Quand l'Homme rit en toussant, & a de la difficulté de respiration, selon le sentiment de Rhases & de Conciliator c'etssigne qu'il est sans honte & de nautel tyrannique. Celuy qui toussie en riant, ou dessourne la tesse, est changeant, envieux, & fort credule & aiss' à persuader, que tantos il tourne du costé de l'enuie & tantos de çeluy de la credulité.

## Quand l'Homme tord la bouche en riant

Scottient que celuy, qui tord la bouche en riant, & qui fe raille d'autruy en faifant grimace, dénote qu'il efte atrogant, qu'il ne fait pas bon fe fier à luy, qu'il eft tacquin, enclin à fe courouffer, menteur & trailtre.

## De la bouche risible.

Selon l'opinion d'Alberteles lévres donces & vn peu rimetr, aucc le vifage pay dénotent que l'Homme est enclin à lapallardife. Pour moy l'ay presque toussons tenu que labouche risble dénote l'Homme de malin-cipric, menteur, qui ne rouleen si pensée que des méchancters, s'égaque l'art de dissimiler, & remply de malices, de sorte qu'inn fait pas bon se siera luy. Quand le ris se fait patoiltre tant aux yeux qu'en la bouche c'est signe que l'Homme est méchant en cramossy c'est ce qui a fait ainfi parter Claudian,

Assanoir couurir sa france anec vn ris plaisant, At faire ainsi iuger qu'on n'estpas mal faisant. C'est le ris naturel des Femmes: Apulée a dépeint Anus doucement attrayante, & iettant des sous-ris amoureux: de là est dériné ce precepte pour les Amants.

Qu'vn ris bien moderé sur vos le vres se ione, Et forme vne fossotte en l'vne & l'autre ione,

#### De ceux qui rient peu?

Ceux qui ont coustume de rire peu ou auec peine sont contraires à ceux dont nous venons de parler. Aristote écriuant à Alexandre du choix qu'on doit faire du portelictiere, ou crocheteur, dit qu'il est bon qu'il ne soit pas grand causeur, ny qu'il aime beaucoup à rire. Rhases assure que celuy qui ne rit pas beaucoup, est de naturel benin, qu'il s'accorde à tout, & prend grand soin en ses affaires. Conciliator dit apres luy : que celuy qui rit suffisamment, est benin, de naturel amiable, & soigneux en ses affaires; & il refere cela à la bienseance apparente. Scot est d'opinion que ceux qui rient peu, sont constans, prudens & aduifez, de grande entendement, faciles & laborieux: la temperance plaist à tout le monde : l'Homme pensif & & grand scrutateur d'affaires n'aime pas à rire. Isocrate dit que le ris demesuré & excessif est vn signe de folie, & a écrit que Platon auoit telle pudeur & retenuë en les mœurs, & montroit si grande modestie en son visage, qu'o ne l'a iamais veu rire vne fois par excés ny outre mefure. L'on tient qu'Anaxagore Clasomenien n'a iamaisty, & qui plus est qu'il n'a iamais donné marque d'auoir ry. Heraclite estoit tout à fait contraire à Démocrite , carfi celuy cy rioit de tout, il respandoit continuellement des larmes, & pleuroit de tout ce qui se passe en la vie humaine. Philippes le Ieune, estoit de naturel si seuerequ'il estoitimpossible de le faire rire, ny par aucun conte fait à

plaisir, ny par quelque autre moyen que ce fut : & ce qui ell yn tres-grand exemple de feuerité ( ainsi qu'Eutropius lerapporte en son Histoire Romaine ) comme vn iour il appeceuoit fon Pere en quelques ieux particuliers, qui s'épanouissoit la ratte à force de rire, il destourna de dessus luy la veue qu'il y anoit portée, & le remarqua comme yn Homme infolent. M. Crassus dont le front montroit non de seucrité, & les mœurs estoient fort austeres, n'a iamaisry qu'vne fois en sa vie, c'est pourquoy comme dit Lucilius, on l'appelloit en Grec Apolafte qui fignifie, qui ne tit point. Horace des Maries rioit fort peu : comme auffi Tigrin Romain , Homme fort renomme pour fa prudence; fon merueilleux & penetrant entendement, fa Dodrine & l'exellence de les mœurs qui l'ont mis en grand credit par toute la ville de Rome. Ainsi voit-on ce tres-Illustre Cardinal d'EST, dont nous auons parlé, rire fort pett, & presque point du tout dans les affaires serieuses: maiss'il y a lieu de se recréer & de rire, c'est auec ioye & gayeté qu'il s'y porte, pour peu de temps, & fort peus estant que sa charmante humeur & ses mœurs complailantes dérident fon front s'il montroit vn peu trop de fe-

#### DE LA VOIX.

#### CHAPITRE XXII.

A Pres auoir traitté de la respiration , nous venons à de Priomme, dit que la voix Procede de la respiration, & qu'il y a trois especes de voix articulée: l'une grane signife, l'autre aignif ou elaire , & la troisiéme tient. Il milieu entre ces deux. Du son de la voix on peut

aifement coniecturer quelles font les mœurs de l'Homm, puisque (comme difent Polemon & Adamantius Jesty qui als vois conforme à celle de quelque anima), ilse iuger qu'il cient de fon naturel : car ou entend quelque Hommes, dont la voix refiemble à celle du pourcea, d'autres à celle du fonge, de l'afine, du cheual, de la breis ou d'autres es épeces d'animaux, & le fon en ent prefue tout égal: ce qu'après eux Albert confirme ; au reflei lite confiderer la médiocrité en la voix : cat la médiocrité coufours bonne, & l'execce el toufours ponquoy ond content du feul alpecté el Flomme, fans auoir égad à la voix ; veu que quand on achapte vne marmitte & foncountent du feul alpecté el Flomme, fans auoir égad à la voix ; veu que quand on achapte vne marmitte & foncountent du feul alpecté el Flomme, fans auoir égad à la voix ; veu que quand on achapte vne marmitte & foncounter du feul alpecté el Flomme, fans auoir égad à la voix ; veu que quand on achapte vne marmitte & foncounter du feul alpecté el partie de la voix ; veu que quand on achapte vne marmitte & foncounter de la veux de

## De la voix groffe.

Pulíque qu'il y a pluticurs differences de voix, nous tommercons par leurs premiers élemens, i çauoir le fon gnos, & l'aigu: car quand on poutife fortement la voix, le fon en denient aigre: si on la relafche, il denient goo. Artifote dire en la Physionomie, que la voix grosse door l'Homme fort. Car les animaux pourneus de force l'en grosse, et el qu'est le lon, le caureau, le chien, le dogue & le cocq: qui tous la font entendre grossement, & en este tous animaux forts, ont la voix grosse. Lucain parle ains de la voix grosse du lieu.

#### Il rugit, & l'on oit de sa gueule beante Sorter l'horrible bruit de sa voix fremissante.

Ariftote dit an Liure de fes Morales à Nicomaelus est Dimme genereux a la voix groffe, la parole terme de mouuement graue. Mais il dit au Liure des Animans que celle du taureau est plus aiguë que celle de la vache; mais qu'en compagaison des autres animaus & non pas de la vache;

vache , nous difons qu'elle eft groffe; & obuiant peuteftre à son opinion, il ioint aussitost cecy apres ce qu'il viet de dire, il fera expedient peut-eftre, dit-il, de juger de l'animal par le son de sa voix : l'on connoistra à Paigue ou'll est craintif, à la grosse, qu'il est fort : la forte est signe de force : la basse & débile dénote la timidité. Nous voyons que ce qui fetermine & abboutit en pointe, penetre en vu moment, que se qui est rebouché & plus obtus entre auec plus de difficulto de auec plus de temps; ainfi la voix claire & aigue perce l'ouye ; la groffe l'estourdit, I'vne & l'autre n'arriue que par le mouvement, selon qu'il estprompt, on tardif. Apulée appelle en ses Florides, la voix du taureau, mugiffemnt gros: celle du lion en couroux, fremissement du rugissement. Les Hommes robustes, qui ont la respiration forte, penuent agiter beaucoup d'air, & y en avant beaucoup, il fe remuë auec peine & tard, & rend la voix dautant plus groffe. Celle de l'Homme a le son gros, & celle de la Femme est claire & aigue, Galien dit qu'elle est groffe selon la largeur de l'entrée de la gorge, & que la largeur dénote la chaleur, car c'est le propre de la chaleur de relascher; le relaschement du conduit du poulmon produit la groffeur de la voix ; & ceux qui font de complexion chaude sont forts. Aphrodise dit en ses Problemes, que la voix grosse pronient de la chaleur; carle conduit ou canal de la respiration, qu'on nomme l'aspreartere, selon qu'il est la sche la rend paus ou moins groffe ; car c'est le propre de la chaleur feule d'onurie & d'élargir les conduits. Mais Aristote dit en ses Problemes que la voix deuient groffe , quand l'air est tardiuement agité. Vitruue rapporte qu'aux regions les plus basses du Septemtrion, qui sont sous le Pole les habitans ont la voix sort grotte, à raison que les esprits qui la forment font remplis d'humeur.

### De la voix groffe & forte.

La Physionomie d'Aristote apprend que la voix grosse & forte est vn signe qui dénote l'Homme fort. Polemon & Adamantius en la figure du fort, luy donnent la voir farouche, forte & grande; Aristote en ses Problemes tient que ceux dont complexion naturelle est chaude, on coustume de faire entendre vne grande voix ; parce qu'ils ont en eux beaucoup d'air , & il faut qu'il soit chaud: car la force de la chaleur attire aisement à soy & l'esprie & l'air , & elle les fait agir d'autant plus , que plus il y en a: l'on voit en effet que la voix est grosse quand il se fait grande agitation d'air. Selon le sentiment de Galien, la groffeur & petitesse de la voix ne se fait pas tousiours de la chaleur, & elle n'en est pas la principale cause, maiscela arriue par accident; car il dit au Liure des Arts, que la largeur de l'aspre artereest la cause de la grosseur de la voix. Dares le Phrygienfait mention en son Histoire que Diomede Grec crioit fort haut, c'est à dire, qu'il avoit la voix fort grande; il estoit tres grand & genereux guerrier, impatient, hardy, & le plus souuent chaud & bouil-

#### De la voix groffe & grande.

L'Hônime est outrageux & iniurieux en paroles, qui a la voix grosse & grande, & tent du naturel des aines pour moy ie dirois qu'il n'est pas iniurieux en paroles, pour faire des outrages à autruy, mais qu'il est plus propre à les supporter. On appelle ces fortes d'Hôni mes s'an difercisen de ce qu'ils ne sont pas plusos in ure à l'un qu'à l'autre, & attaquent un chacun insilie cretement, sans season ce que c'est de ceder à ceux qu'ils rencourée en chemin. L'astne brait auce une voix tres grosse se mai agresable; les Grescos font ces plassins contre des voix de cétanimal : ils disent que Iupiter ayant déclaré la guerre aux Geants, qui vouloientescalader le Ciel, fit appeller toutes les Dininitez pour tenir Confeil de guerre, & liurer la bataille aux Geants : que Bacchus , les Silenes & les Satyres montez fur des afnes vinrent au rendez-vous : ils allerent donc au combat & n'estant pas beaucop éloignez des ennemis, on dit qu'ils eurent grande peur des afnes, qui se mirenttous à braire si fort, que ces Geants transis de frayeur en prirent la fuite, & que partant il fut arresté entre les Dieux que ces animaux pour anoir si bien seruy en ce rencontre seroient placezentre les Aftres. Herodote fait mention que les asnes en brayans mettent en déroute la Caualerie des Scythes:car vn iour comme les Scythes alloient attaquer les Perfes, leurs cheuaux ayant entendu vn asne braire, se mirent à regimber & ietterent bas leurs Gaualiers.Il y a vne espece d'oy seau, appellé Onocrotale, ressemblant au cygne, ainsi nommé à causedu son desagreable de sa voix, car à l'entendre l'on diroit d'vn asne qui brait, c'est vn vilain oyseau, criard & niais, L'on tient que Selim Empereur des Turcs fils de Soliman auoit le fon de la voix tant à chanter qu'à parler fort desagreable, c'estoit vn monstre d'ignorance, vn Homme addonné aux femmes, qui entre le pot & le verre, la ieunesse masculine qui laissoit abuser de son Corps, & les trouppes de filles & femmes débauchées finit les jours mal-heurensement.

## De la voix grosse, grande &

Ceux qui ont la voix fort groffe, grande & embroùillée, ûnnent du naturel des chiens forts, & leur voix tait connoifite leures mœures i mais les texte eft défécteurex, & il, west pas parlé du signe-Shessan di en qu'ils sont prompts à se couronsser, ce que le texte Gree ne dit point. Gesners pense que le texte soit corrompu, & il taske de le corriger. felon l'opinion de Polemon & d'Adamantius, croyan que ce signe considema aucc e qu'ils difent tous deux de la vois groife, creuse & qui ne se flechit automente. & il dit que ceux la sont genereux, doité d'une grande si gesse, & d'une excellente indice mais l'iluge mal, pui que ce sont la les signes qui se referent plussont even est lons que des chiens y comme dit Aristote, ven qu'il avec un plus de la comme dit Aristote, ven qu'il n'est manure de meurs genereuses in qu'il soien magnatime x intres, comme nous verrons par apres; car celuy qui le son de la voix s'emblable autrhien, doit tenir du ne turel & des mours du shien.

#### De la voix grosse en molle.

Ceux dont la voixest basse & molle, comme dit Anstote en la Physionomie & Polemon & Adamantius agres luy, sont de naturel doux, comme les breibs. Il faut ingreque eeux 'qui parlent grauement & mollement fon tode de bonnes & excellentes mœurs. Mais Adamantius dit qu'ils ont le naturel doux. Polemon en la sigure de l'Home ne doux & traitcable, la luydonne grosse & molle; Adamantius dit qu'elle est inegale & molle; Conciliator as fur que celuy donne elle est molle & ne se fa fait pas beaucoup entendre, est de naturel doux & qu'il tient de ce luy de la prebis.

## De la voix groffe & resonnante.

Arifore écritant à Alexandre tient que la voix groffe & refonnante, dénote l'Homme grandiguerire & dequent: car fon gros ton marque laiore: la clarté, l'éloquence. Conciliator dit apres luy que la voix groffe, have et, refonnante & har me eloquent,

## De la voix grosse au commencement & par apres claire.

Ceux qui ont d'abbord la voix groffe, & centa fin elaise, felon Popinion d'Arithote en fa Phylionomie, font plaindis & faciles à courouller: & tienneut du naturel des beuis, qui l'ont pareille. Polemon & Adamantius difens spres luy que ceux qui en parlant ont d'abbord le fon de la voix gros, & qui devient enfin aigh, font trifles & euclius à gros, & qui devient enfin aigh, font trifles & eudifon. & ont l'Ame lugubre. Ptolemée en les Harmonie, ditque le mugiffement fait par le fon gros, & le lurdement par le clair.

## De la voix grosse, creuse or flexible.

C'est signe que l'Homme a les mœurs genereuses, grand cour, & est recommandable en instice quand il a la vois creufe, groffe & facile à fleschir. Mais au texte de Polamonil n'est point fait mention du son gros & ce défaut est arriné par l'iniure du temps : auoir les mœurs genereules grand cour & eftre recommandable en Iustice, provient principalement du son gros de la voix : c'est ce qu'Adamantius a remarqué. Pour moy le dirois que ceux qui l'ont ainfi,tiennent du naturel des lions. Nous appellons jon creux, ce que les Grecs nomment defaut de prononciation, quandelle fort comme d'yne cauerne creufe . & réfonne dans le fonds de la boucher Conciliator tient que ceux à qui la voix se tire comme du profond de la poictrine, & quia le fon gros & flexible, font males, dociles, & de grand courage. Albert confond affez mal a propositalgue & la molle auec la grolle & la creufe. Plufieurs Atitheurs font affez mention de la justice des lions à venger les iniures qu'ils ont receues, & combien ils font foigneux à remarquer celuy qui les a outragés : Auicenne [dit ous il

quelqu'm iette vne pierre ou vn dard à vn lion, & man que en son coup, on en le frappant ne le bleffe point, que le lion a coulitume de fe ruer fur luy, sans toutein le tuer, & qu'il le menace de luy faire autant de mal qu'il en autoripeur receuoir: & il rapporte qu'vn certain fil dat ayant ietté vne flesche à vn lion, le coup faillir, & il flesche ne fit, que pailer pres de sa testece que le lion ayan apperceu, il s'arresta, & account sur les foldat daquell pressa la teste auce son casque, le blessa sans prince de la teste auce son casque, le blessa sans lus faire de playe, & ne le tra pas. Car c'est la constume du lion èt blesse prasque autant, qu'il est blessé luy mesme.

## De la voix claire, ou aiguë.

La voix claire on aigue dénote la timidité, comme dit 'Aristote en sa Physionomie, car les animaux craintifsl'ont aigue, tel que le cerf & le liévre. Aphrodisée au passage que nous auons desia cité, dit que l'aspre artere, qui ne peut se dilater pour la trop grande abondance d'humeur, rend le son de la voix aigu, car comme vn fluste estroite rend le son qui en sort clair & aigu, de melme l'alpre artere pour estre trop estroite rend le son de la voix qu'elle presse, plus clair & plus aigû. Selon l'opinion d'Aristote en ses Problemes, la claire provient de l'imbecillité des esprits, c'est pourquoy les enfans qui n'ont point semence, les femmes, les vieillards & les cunuques ont le son de la voix aigû, carla voix aiguë est déliée, & pour estre déliée elle se fait par le peu de mouvement de l'air ; les Hommes robustes parce qu'ils ont beaucoup de respiration, peuuent émonuoir beaucoup d'air : & l'air chant en quantité se remuë lentement & rend la voix plus grof-Se, car par vn prompt mouuement, la voix deuient graisle de déliée si elle l'est. Il dit en vn autre passage que cela provient de la débilité de la partie, qui remue l'air : car le membre qui est foible remeue peu d'air ; ou que cela

HVMAINE. LIVRE II.

prouient du conduit par ou la voix peut passer; qui est petit comme nous amons dessa dit : & partant ce qui peut fourir de luy, qui remule l'air, est petit, estant donc petit il passe promptement par l'emboucheure de la gorge qui est largez les Honmes en la vigueur de leur lag contectre emboucheure large. De plus tous les animaux forts ont le son de la voix aigüt ! honme, alors qu'il est poit c'et al avoix aigüt ! hatsine ste que l'Homme foble remetigent d'air, le peu d'air passe auce vitesse, la vitesse que de la voix plus aigüt Galien dit que l'aigüt giut l'estrectissement de l'emboucheure de la gorge; lequel estrectissement de l'emboucheure de la gorge; lequel estrectissement fe fait de la froideur naturelle. Homese semble autoir fait la démonstration de cela en cet vers.

Ce fine l'or, qu'il poussoir vne voix lementable, que l'on vis suvenir la mere venerable, qui estois de long cris; aigus, méle? de pleurs à Espar de long; souprix exprimois ses douleurs; p'vn fil, qu'elle cheris elle moh asse la respe Es pour le scourir piteusement s'apresse.

Et ailleurs il compare les vieillards aux cigalles, qui ontla voix fort aigue. Plutarque dit que cela prouient de la tenuité de la respiration, ceux qui suiuent les opinions de Platon affurent que cela se fait à cause de l'abondance de l'humeur superfluë, qui rend aussi l'aspre artere, par ou elle monte plus épaisse, & restrecit le conduit de la voix:partant les femmes & les eunuques ont la voix aigue, les Hommes l'ont grosse parce qu'ils ont ce passage libre, & ce conduit entierement ouvert. Or de là il est constant qu'aux eunuques aussi bien qu'aux femmes vne presque égalle abondance d'humeur importune prouient d'vne égalle froidure, parce que le Corps des eunuques auffi bien que des femmes souvent deuient gras. Vitruue fait mention que dans les regions Meridionales on entend des voix tres-deliées & tres-aigues, comme font celles. qui par leur fon imitent les chanterelles les plus aigues. R iiii

l'on peut connoiffre cela par cette experience : qu'onpreni ne deux vases égallement cuits en vne fournaile, & de mesme poids, & qu'ils ayent le mesme son, apres cela que l'on entrempe vn dans de l'eau, puis qu'on l'en retire & que par apres on les touche tout deux pour en entendre le fon, alors on verra que le fon de l'un fera, different de l'autre, & qu'ils ne pourront estre de mesme poids, Ilen va de mesme des Corps des Hommes, les uns à cause de l'ardeur du Climat poussent vn son de voix aigû, à cause de la subtilité de l'air : les autres à cause de l'abondance de l'humeur rendent des voix fort groffes & differentes en groffeur entre elles. Les Septenttionaux, dit Albert, & les Femmes ont la voix plus aigue que les Meridionaux à cause de la mollesse de leur poulmon & de l'aspre artere, qu'on tient auffi estre plus estroite ; l'hume ctation des organes rend la voix plus molle : l'imbecillité & la refolution du poulmon la rend plus debile. On remarque qu'aux malades la voix deuient aigue, parce que la siccité estrecit les conduits, ou melme à cause de la froideurexceffine, ou peut-eftre de l'humectation qui opprime le passage de la voix : il peut aussi arriver que la voix quelquefois devient graissé & grave à cause de la sorce. C'est pourquoy Homere voulant loutier Menelas, comme n'e-Pant point craintif en guerre l'appelle bon beuf, parce que pour aucune terreur ou épounente il ne diminuoit point le fon de la voix. Polemon & Adamantius en la figure de l'éhonté lug donnent la voix aiguë. L'on tient que Phanorintres-habile Phylosophe l'auoit aigue & deliée, & n'auoit point de poil au menton, voire mesme estant desta âgé, & sur le declinde sa vicillesse décrepite : il anoitle naturel effeminé & il dégeneroit de l'Homme, il estoit chaud & extrémement paillard , de forte que tout cunuque qu'il estoit, l'on dit qu'il força la femme d'yn per-Carrage qui auoit tenu le Consulat.

## De la voix aigue & basse.

Selon Arillote en la Phylionomie la voix aigue & baffedénote l'ame timide, comme la fotte fignite l'iompue fort. Polemon & Adamantius en la figure du l'imide, la lay doment afgite & molle, c'elt à dire balle prenant le figne par son contraire.

## De la voix aigne & forte.

La voix aigue & forte comme dit Aristote en sa Physics nomie, dénote l'homme facile à indigner & à courouller; car ceux qui s'indignent & couroullent ont coustume de pouller leur voix & de parler d'vn son aigu, ce qui semble contrarier à ce que nous auons dit auparauant; car nous auons dit que la voix aigué est figne d'imbecillité : Or cenx qui fe convoussent & indignent semblent de comples sion torte: mais Aristote en ses Problemes, parlant de la voix .ijaic, leue ce doute, & dit qu'auoir la voix aigue, n'est pas la melme chose que chanter d'vn ton aigu : Tous les animanx qui font naturellement imbecilles, ont le fon de la voix aigu, parce qu'ils ne penuent pas émounoir beaucomp d'air ; d'où vient que les ethiques , & ceux qui avant perdu la bonne complexion de leur corps, font tombez en langueur, ont le son de la voix aigu;mais il seur est imposfible, s'ils ne font pourueus de forces, de chanter d'vne voix aigue; la preuue en estéuidente, parce que ce qui se fait auec viteffe, est pouffé auec vehemence ; & partant ce qui pouffe vn son aigu, est doué de bonnes forces.

## De la voix aigue, semblable à celle du cygne ou autre

Polemon & Adamantius tiennent que la voix semblable à celle des cygnes ou de quelques autres ayseaux ; dénote I'homme fol, vain, & penfant à de hautes chofes. Apulée et fes Florides, appelle le cry de ces oyfeaux vn fon de voir émeu: Conciliator & apres luy Albert difent que ceux qui ont le fon de la voix tel que ces oyfeaux ainuent les exercces de Venus & font vains.

## De la voix aiguë, molle, & caffe.

Arifote est d'opinion que ceux qui parlent d'un son de voix, aigu, mol, & casle, sont impudiques & tiennent dun turel des semmes, ce que leurs meurs a paparentes fait con noistre i Polemon confirme cette opinion & dit que patie d'un ton aigu, mollement & aucc siccition de voix dénot. Homme impudique : mais y ayant erreur au texte d'abamantus , qui dit seulement sesse; il doit estre corrigés in unt celuy de Polemon, qui dit que la voix site sible or asse, est celle des semmes : De plus ces mémes autheurs esta figure de l'Impudique la luy donnent aigus, graisse & forte casse: Conciliator croit que la molle, prompte, & casse d'un signe que l'homme est timide & esseniné.

### De la voix aigue & criarde.

Celuy dont la voix est aigué & criarde, selon Uppiano d'Aristoce en la Physionomie, est stupide & tient dunturel des chévres à causée la similitude de leur voix, qué les ont pareilles mais pour moy l'estimerois qu'il pourrois estre fuica au ma le aduci? Untarque rapporte que la chévre entre tous les animaux est suitende en mal, & que c'est pourquoy les Prestres anciens s'en abstenoient emicrement en leurs facrisitées, comme d'une beste maladiue: èt il dit que la causée de cela procede de l'évrecissement des conduits, lesquels estant bouchez, les esprits y sont fort soit uent renfermez : ce qui se reconnoità la petitesse de voix car ceux à qui la mesme chose arrive, ont la voix semplable à celle des schyres.

De la voix dépranée & qui approche du beelement, on cry de la brebis.

Polemon estime que la voix déprauée & qui approche du beelement, ou cry de la brebis, dénote l'homme lourd & funide, & qu'il tient du naturel de cet animal à cause de la similitude de sa voix. Albert & Conciliator sont d'opinion que le son de la voix mal agreable, estant semblable à celledes brebis ou des chévres, est vn signe que l'homme est lourd & étourdy. Anciennement l'on reputoit pour fols, ceux qui font semblables aux brebis en mœurs. Gesnere dit qu'il faut consulter Adamantius en cét article, Aristote dit que cette espece d'animaux est douée de mœurs tres-folles, & que d'entre toutes les bestes à quatre pieds, c'est la plus inepte & estourdie : Elian tient que les brebis sont pourueues de mœurs tres-ineptes & d'ames bastardes & qui degenerent. Pline en parle ainsi: Combien les animaux dit-il, qui portent laine font-ils plus fols que tous les autres ; par ou ils ont craint d'entrer, il n'en faut qu' un pris par la corne pour les y faire tous suiure. C'est pourquoy Polemon & Adamantius ramasfant tous les signes mauuais, qui peuuent monstrer le mauuais naturel de l'homme par la voix, disent qu'en la figure du fol Meschant, il ala voix beelante, petite & aspre, Polemon y adjouste, mal-nette. Albert & Conciliator disent que la voix casse, & qui semble sortir d'vn vase cassé, est va figne que l'homme est fol & gourmand.

> De la voix qui tient le milieu, entre la grosse & l'aigué.

Ariftotefaifantla description à Alexandre de la voix qu' telle milleu entre toutes ces differences de voix dit que c'est la mediore en clarté & grosseur, & qu'elle dénote Phomme fage, préuoyant, amy de la Verité, & de la Iufice.

## De la Voix qui sient le milieu entre la forte.

La voix qui tient le milien entre la forte & la baffe, felon re que dit Autrocis en les Liures intitulés Colliger, figuife l'honime de complexion temperée, entre la froide & la chaudes & partant nous conie durerons que ce qui parte la complexion temperée, dénote d'excellentes mœurs, va bon esprit, & autres excellentes dons de nature.

## De la voix rude en aspre-

l'estimerois ceux dont la voix est aspre, luxurieux, & dirois qu'il tiennent du naturel des boucs, qui aiment la luxure, & ont la voix rude. Aristote écrit que la voix aux cerfs masles, au temps du rut & del'accouplement, deuient enrouce, & qu'ils brament d'vne voix qu'ils contrefont:les måles estanten chaleur & en rut appellent leurs femelles à l'accouplement, & brament ou la teste éleuée auecla gorge pleine, ou panchée vers terre : leurs voix enroijées alors. s'appellent voix de grenouilles. Ainsi Aristote appelle proprement cette forte de voix enrouce, quand il parle de celle des grenouilles mâles, au temps qu'elles sont en chalcure On remarque aussi que presque toutes sortes d'animaux deniennent enrouez au temps de l'accouplement. Aphrodisce donne raison pourquoy la voix deuient ainsi rude & dit que les ieunes adolescents enuiron à l'âge de quatorze ans commencent d'auoir la voix fort rude, ce que les Grees appellent avoir la voix de boue à la similitude de la rudelle de celle du bouc, ven qu'en cet âge il ie fait changement en tout le corps, comme aussi au membre de la respiration: car quand l'aspre artere se dilate, il arrive qu'en partie elle prend plus ou moins d'augmentation, & que sa partie interieure monte iusques en la gorge, auec yne construction. inégale: la respiration donc qui sort par ces parties, comme

par vn chemin ínégal, heurte, & rend aussi la voir, inégale, rauque & rude : ce qui atriue melime à ceux dons l'attere par son conduit els offencée de quelque défluxion , car quand l'humeur est tombée, la membrane douce interieut re desiret inégale, & rend aussi ll'slifie inégale à la respiration. Telle est l'aspre artere des boyes, des gruis, & des autres oyleans, qui crient d'vn son enroité. Gallen dit que l'affortet se fait à raison de l'inégalité en vn corps dutt l'artere deutient durs par la sechecies des parties, & l'inégalité est par le defaut de l'immidité dilpersée.

#### De la voix daire

La voix claire, comme dit Auerroës en fes Liuresintitulez Colliget, prouient de la fecherelle du poulmon, ou de la complexion : la complexion chande & feche renelle se mœurs de l'homme ruffiques. Dares rapporte qu'Aiax le Telamonien l'arroit claire, & seloit cruel à l'endroit des conemis.

#### De la voix blandiffante.

En la figure du recreatif, Polemon & Adamantius luy, donnent la voix blandiflante & gracieufe, L'on tient que Priam l'ayait doucement blandiflante; aufili effoit-il recreatif prudent, & doué de douces mœurs.

#### De la voix douce.

Celuy qui a la voix donce, est porté à l'emile & est plein de soupçons. Comme dit Aristoce à Alexandre. Lucian décrinant la voix de son faux-denin le plus meschant de tons, dit qu'il l'a tres-donce, comme aussi tres-claire.

#### De la voix vn peu baffe.

Polemon & Adamantius en la figure de l'homme diffimulé luy donnent la voix un peu basse,

### De la voix debile en pleureuse."

Ces deux mesmes Autheurs tiennent que la voix deblie é puerus de denote l'homme àddonné au lucre, trifte, & fuiet à effret trauaillé de loupçons en toutes fortes d'affaires/Conciliator, & Albert disent apres eux que cette forte de voix est vn figne que l'homme est rude & remply de foupçons.

#### De la voix graifle.

Sclon que L'aerqus rapporte, estant fondé sur l'authorité de Timothée l'Athenien, au Liure des Vices, Aristotenollte grand Philosophe & Physinonme auost la voix graille comme aussi Platons p'lutarque écrit qu'elle n'approchoir pas non seulement tant soit peu de la graisse, amis qu'elle autoit vu son doux & gracieux, ce qui estoit vu signe d'ue l'prir passible & modeste, & de tres-excellentes meurs, Les Autheurs rapportent que Niuus sils de Semiranis autoit la voix graisse, de la taille, & les messimes marques de la forme, & la voix paraille : c'est pourquoy les Autheurs l'ont appellée kommarc, l'ont tient qu'estant déguisée en la place de son sils, elle sit de hautes actions, dont elle surpsia l'empire en la place de son sils, elle sit de hautes actions, dont elle surpsia l'enuire messime.

#### De la voix tremblante.

La voix tremblante dénote l'homme craintif & plein d'apprehenfion, Arithote en fes Problemes en-apporte la railon, quand la voix, dit-il, des hommes tant craintifs que faifs d'apprehenfion a couflume de tremble; : c'el parce que quand on est faifs d'apprehenfion & on a crainte, la chaleur s'est retire du cœur, ainsi quand la chaleur s'est retire du cœur, ainsi quand la chaleur s'est retire, le cœur s'ebranle, & quand le cœur s'ebranle, cela ne fe fait pas pour vue fois, mais à diuerfes reprise, de forte que la voix fort, comme on entend le fon des cordes d'un junh laschement bandées.

#### DE LA PAROLE.

#### CHAPITRE XXIII.

L'On peut connoiftre aussi par la povole quelles sont les meurs de l'Ame auce facilité: lusques-là que Socrate tiroit de tres-puillans signes de la parole, c'est pourquoy comme va iour il voyoit va fort beau seune hommes, qui gradoit va long sitence, il luy dis, que ie 7001 sommoje, para c'a peu; en effet il iugeoit qu'il faut considerer les hommes non pas par le regard des yeux, mais par la pointe de l'espiti, & le regard de l'Ame.

## De la parole ferme.

Aristote au quatriéme Liure de ses Monales à Nicomachus donne la parole ferme, la vois grosse, se mouuement tardis l'homme de grand cœur : parce que comme l'homme genereux ne s'arreste qu'autour des grandes choes, & fait rarement estime des choses grandes, la voix ainsi feme luy comient.

## De la parole haute & Vehemente.

Ainsi par figne contraire, le mesme Autheur au mesme passage donne à l'homme de peu de cœur la parole haute œthement, parce qu'il s'arreste autour des choses basses, œthime toutes choses grandes œ il a vue extréme precipitation, c'est d'où se sait la voix aigué & prompte.

#### De la parole prompte.

Ainsiqu'Aristote dit écriuant à Alexandre, l'home prompt en sa parole, & principalement s'il a la voix graisse, est mé-

chant, lourd, eftourdy, importun & menteur. Et comme Polemon & Adamantius ingent, il eft fans confeil, & fans esprit estant plus fol que sage : mais il faut corrigerk texte de Polemon, qui au lieu de fals dit impies, comité contraire à l'experience. Rhases affeure que celluy dont parole est prompte, est prompt aussi en ses actions & de peu d'entendement. Conciliator dit la mesme chosequ'A. ristote, sinon qu'il adiouste de soy, qu'il est suiet à secon rousser, & doué de manuaifes mœurs. Aratus, comme Suidas le cite, donne à la grenouille grand babil, qui a coult. me d'accompagner l'esprit estourdy : Il faut qu'vne certaine espece d'entr'elles en ait tres-peu puis qu'elles son toutes rondes & n'ont point de pieds : à peine pourroit on connoistre que c'est vn animal, s'il ne se remuoit.Platoner en fon Theetetus, diten parlant de ce personnage, Nova en tres nous l'admirions comme vne diuinité à cause de sa saguste. mais luy il n'excelloit non plus en prudence, qu'vne gremaille ronde er sans pieds, quin'en a aucune.

## De la parole base.

En la Phyfionomie d'Ariflote, la parole baffe d'onte l'Ame paifible & douce, & cela fe refere à l'affection naurelle, car comme l'homme en colere haufle fa voixianfoe luy qui a l'efprit remis l'abbaifle & parle gros. Celaprouient aufil des caufes naturelles; la voix denient baffept le relafchement des ofprits, & de leur petit nombrequite rencontrente n'a complexion troide, qui rend les perfornes d'un efprit doux.

## De la parole tardine.

Tant Ariffore en la Phylionomie que Polenior & Adamantius en la figure du Honteux luy donnent la parele tardine.

#### De la parole Vehemente:

En la figure du Reuesche les deux derniers Autheurs luy donnent la parole vehemente.

#### De la parole briéne on courte.

Polemon dit que la parole briéue ou courte, dénote l'homme parelleux & craintif.

#### De la parole grosse & debile.

Selon l'opinion de Polemon & d'Adamantius, eeux qui ont la parole grosse & debite, sont tenus pour des hommes lourds, étourdis, injurieux & gourmands.

## De la parole aigue & mal-netis.

Ces mesines Autheurs disent que ceux qui parlent malnettement & d'un ton aigu, ont le naturel de l'homme inconstant & variable.

## De la parole aigue & debile.

Ces mesmes Physionomes disent que quand on parle d'un ton aigu & debile, c'est signe de crainte & d'enuie qu'on à sur autruy. Mais Adamantius dit qui ce n'est pas signe de stainte, mais de lascheté, & de parelle.

## De ceux qui parlent du neZ

Polemon, Adamantius, Scot, Albert, & Conciliator fout tous d'opinion, que la parole qui part du nez, dénote l'homme menceur, méchant, malin, envieux, & qui se resionité du mal qui artine à autruy.

## De la parole vn peu lasche.

Ceux qui parlent vi peu lafeliement, sont reputez pon violents, melchants, & ils ont en haine les hommes; ads manitius adiousse la parale Vabenente extra peu la solo. Ca ciliator dit apres sus, que la voix qui fait brust auce vels mence, comme seroit vn fon mal-agresablement melli dénote l'homme violent, iniusse, & qui nourrit de la histo dans son ceur.

### De la parole difficile.

Ces mesmes Autheurs estiment que ceux qui parlent auec difficulté, sont à tenir pour des hommes méchants, & dépourueus de sagesse pour la pluspart.

### De la parole donce & requeillie.

Quand on parle d'un ton doux & que les mots sentous affemblez fans distinction, comme d'un flux & inondaten de diffeurs ; c'est signe; eston l'opinion des mémes hu theurs, que l'homme est detenu de quelque ennuy ou fair cherie.

#### De la parole modeste:

Scotdit que quand la parole est modeste, c'est signe que l'homme est propre à supplanter vn autre, c'est à direct crement trompeur.

emblent controls accorded to the control of the control of the state grave of the control of the

## DES MACHOIRES ET DV MENTON.

# MA CHAPLTRE XXIV.

Apartie posterieure de la machoire s'appelle mentibule; se la partie de deuant menton, selon Aristote au Liure des Animaux.

#### Du menton petito

Polemon est d'opinion que l'homme qui a le menton petie et tres-méchant en toutes choies & qu'il l'aut se déner de luy : mais Adamantius adiouste, «Camel à l'asmiliunde, des sepens y dont le naturel est tel. Georges Valla a allez mal verty les iouse au tieu du menton. Albert dit apres ens qu'il se saut donner de garde de l'homme qui l'a petit & courçae c'est signie qu'il est cruel & entieux, & qu'il tient dunaturel des sepens ; Conciliator dit crue el est un signy, qu'il est enclin à se courousse; porté à l'enuive de

### Du menton long,

Tous ceux donc le anenton el long, felon l'opinion de l'opinion, foit, tout à fait faux en ceur, beauconp plus bebillands que la bien-fanac en requiert, cè infeurs s'unaix Adamantius dit qu'ils ne font pas tout, à fait faux eus ceur, mais tres-grands candieurs de foulliers. La negation femble auce le temps eftre échappé du texte de Polemon, de pattant il faut fe feruir de Liures corrects pour le reflablir; ceux qui ont ainfile menton long femblent tenir du naturel des femmes, qui ne font pas tout à fait pasuaifes, mais cantércelles, de molles;

veu que le menten quarré el celuy qui conuient à l'homme. Polemon en la hyure du Caufeur', luy doniélé men ton droit ; à luy de Adamantius en la figure du Ré Méchant le luy donnent long. Albert adiouite quantité echose fans fens sy ingement, contrelle que le long dême l'homme enclînà le courouller, troublé d'esprit ex pien, & plus bas, il die qu'il dénote l'esprit accoullume à tumper, autent en dit Conciliator.

#### Du menton rond & Sans poil.

Il fait prendre pour figne que l'homme n'a pas le coumale, mais effemine, felon ce que uge l'obemon quand la l'emétorio souvert de peu de poil & de figure ronde, 8%. Lon le fentiment d'Adamantius, quand il eff de haut en bu enuironne d'vue figure vinpeur ronde il defigne le meins que destins mais il a oublife a dire fam poul d'ou ie coniciou se qu'il y a faute au texte; car le menton de l'homme veitablement effeminé est fans poil : Albert & Conciliatora difent autant apres Pythagore.

### Du menton quarré.

Adamantius tient que le menton vn peu guarré désors Phomme d'vn cout mâle; & ce figne elt pris par foncutraire iorte à propos. Car si celuy de la femme elt roul, & luy de l'homme est quarré. Autant en dit Conciliate apres Albert,

Mary control of the state of th

Au cosse droit on peut voir la figure du menton fourcliu exprimée au naturel.



## Du menton fourchu.

Au témoignage de Polemon & d'Adamantius quand le menton eff étené comme en deux petites bolles au pluis bas pourneu qu'il. Foit fenda y dénôre l'homme pourneu de mais returne pour en de meins trompeules. Mais 'Albert confond le ligne préfent aux el fefiniant & le perierties, car il distigue s'il et déprimé trop profondément ayant une feparation at milleut, il fignifie l'homme endien aux plaifirs de Venus & gracieux, & qui excite que qu'en fois des querelles & des difondes.

#### Du menton Vn peu fendu.

Mais, comme dit Adamantius, si la sente du menton est mediocre, il faut juger que l'homme est plustost.

LA PHYSTONOMIE

enclin aux exercices de Venus, & gratieux: mais l'interpre te de Polemon a selon sa coustume peruerty tout: Conliator en fait autant que luy au mesme suiet.

Mous representons en la figure de la teste de Socrate la toute



Du menton concaue vers les narines,

Ceux qui ont, comme témoigne Polemon en la figure du Luxui ieux, la fuberficie concaue de cette partie, qui esten tre le menton de lu éez elle que l'on tient que le bon homme Socrate l'auoif, sont luxurieux.

#### Du menten aigu.

La Physionomie d'Aristote nons enfeigne que ceux qui ont le menton aigu, sont courageux & qu'ils tiennent du muture des chiens. Pour moy l'interprece le texte d'Aristote par le memor aigu-Suellan par l'en étaton long, midi il he dit HVMAINE LIVERIL

pas que cela doit estre entendu du poil. Il se lit dans le texte Arabe d'Aristote, qu'Antiochemis Patriarche nous a fait voir à Rome, que ceux qui l'ont aigu sont courageux & forts, & tiennent du naturel des lions : pour moy le luge qu'il y a sans doute faute dans le texte & qu'Aristote n'a pasentendu parler du menton, mais du poil : premierement parce qu'il en fait comparaifon aux chiens on aux lions, qui ne l'ont pas aigu : De plus Aristote a mis ce signe, ou il s'agit du poil, & non pas des figures des parties, ou des membres, s'il nous estoit besoin d'en apporter la raison natirelle & d'en voir l'experience:ne voit-on pas que le poil est vn signe de virilité & de force ? d'où il s'ensuit que nons coniecturons que celuy-là est conrageux & fort, qui a la barbe longue & aigue, c'est à dire épaisse de poil. De plus Aristote dit au Liure des Problemes que la barbe est donnée à l'homme, parce qu'il n'a point de crins sur la nuque du col, ainsi que les cheuaux ou les lions: & que l'excrément des alimens, qui en tous autres animaux passe en la nuque du col ou le forme le poil, passe en l'homme aux machoires ou croist la barbe. En outre le mesme Autheur en la figure de l'Homme enclin à courousser, dit qu'il a Vn bon menton & Polemon & Adamantius, difent qu'il à la barbe épaisse & herissée. Dauantage nous lisons dans les Histoires de Dares le Phrygien qu'Hector estoit assez bien barbu, tres-grand guerrier, courageux & fort: comme dit Sidonius Apollinaire à Faustus, Diogene auoit vne tresgrande barbe & bien touffue. Lyfandre aussi nourrissoit la sienne fort longue, & la portoit ainsi comme pour marque de generolite : Tous lesquels personnages surent tresgrands: mais peut-estre qu'il faut dire qu'ils auoient le menton long & non pas aigu, felon les termes Grecs.

## in 2000 mg and De l'homme Sans barbe.

Les hommes sans barbe sont semblables aux femmes ou aux cunuques, Polemon dit que les eunuques ont yne

méchanceté naturelle, des mœurs tres-mauuaises, lane cruelle & impiroyable, qu'ils sont trompeurs, remplis de crimes & toufours prefts aen commettre, qu'ils fe mellen de toures fortes de méchantes actions. Platon en fea Euthyphron, dit que Mileus Pittheus qui effoit son accufateur, avoit la barbe claire'; & nous avons coustume de dire vulgairement ce Pronerbe en nostre langue Italien.

Poco barba è men colore, Sotto' L. ciel non è pegiore.

Auoir peu de poil au menton Et le teint blesme n'est pas bon, Sous le ciel il n'est rien de pire.

## De la femme barbuë.

La femme barbuë est pareillement doiiée de mœurs tres-manuailes. Le simple vulgaire n'a pas mal à propos, ny malignement inuenté ce Prouerbe: qu'il faut saluer de loin La femme barbue à coups de pierre. Michel Scot dit que la femme barbuë au tour de la bouche est luxurieuse, naturellement forte, & de condition virile à cause de sa complexion chaude, en effet la caufe naturelle eff la chaleur, qui engendre lepoil:e'est pourquoyau corps humain les parties sont principalement convertes de poil, ou il y a le plus de chaleur : Pour ce defaut de chaleur le corps des femmes n'est pas conuert de poil, non plus que celuy des cunnques, dont la complexion est tres-troide. Le corps des femmes est doux au toucher, parce qu'il est par sa froideur naturelle refferré : puisque la densité accompagne la froideur, & le doux au toucher la densité, c'est pourquoy la semmequi porte barbe, est come monstrueuse, & doit estre tenue pour yn presage de quelque malheur imminent. Auoir le poil épais & heriffé dénore abgdance de semece & d'excremet.

Le liévre est vn animal velu ; & luy feul entre les animans à les pieds tant haut que bas, dessis que dessous courerts de poil ; d'on vient qu' on l'appelle en Grec piedpeln, il est tres-hautieux & a du poil entre les jouës; c'est pourquoy la femme velus est beatroup la factiue. De plus c'est vne massime de Medecine, approunée par Asistore, que la barba que que fois firuient à la femme, par l'abondance du fan menhrual & de la semence; ee que l'interprete d'Auicenne its auoir remarqué en des vestues tres-chastes & tres-pudiques.

De la Femme Sans barbe.

C'est pourquoy, selon l'opinion de Scot, la femme bien déniée de poil & principalement autout de la bouche, est de bon naturel, chaste, honteuse, douce, obesisante & foiple.

#### DY COL.

## CHAPITRE XXV.

Maintenant venons à vue autre partie du Corps, qui fouffent la telle, sçauoir le col. Ariflote au Liure des Animaus, nomme col, ce qui est entre la posètrine & la faceidont la partie première est la sporge, l'inférieure le gattion celle de derrèrere en l'extremité de bas, la nuque ou chaispion du col. Georges Valla chez Adamantius, interprete meque du oè le terme Gèrec, qui signific col, quisions deux disférentes partiess.

Du col gros.

Ceux qui ont le col gros, font genereus de eœur & d'Ame, & tiennent beaucoup du naturel viril. Mais Arillosse entend en la Physionomie par le col gros non pas le grossmais le grand en grandent d'olfgmens & de nerfs: Pour faire voir le col grot de l'Homme & comme il doit estre, une representons celuy du taureau, exprimé au naturel, & du mieux qu'ils'est peu saire.



Du col gros & charnu.

C'est signe que l'Homme est enclin à se couronsser au tient du naturel des taureaux surieux & qui se mettent en couroux , qui a le col gros & plein, enaire Polenon & Adamantius ne disent pas gros & plein, comme Aristote, mais ils disent quessant vu peu gros & long, il denote l'Homme enclin à se mettre en couroux & rebarbatis! Albert confond le signe present auec le precedent, & dis que la nuque du col vaste auec vue certaine hauteur signine l'Homme courageux; comme dit le texte Groc. Quand le tauteur est inicité de courage, il heuret de fes comte ause cant d'impetuncité, & s'emporte de si grande lurie, qu'il siy a rien qui le puis diffé arreiter ny bounier, ny craire e aucune. Oppian patiant de la shafe; ( comme apre

HVMAINE. LIVE II.

HVMAINELTYRE 11. 288 invElian le rapporte) dit que les beufs fautages appelles Briftons, ont le col·horriblement gros & gras, qu'ils font fort prompts au carnage, & quand ils ont donné de la come contre vn Homme ou quelque beste fautage, ils Pédeunt hauten l'air,

La figure du col gras de l'Homme est icy representée, & celle du pourceau, pour estre comparées ensemble, & par la ch connoistre les mœuss.



### Du col gras.

Cduy qui a le cof gras, mettant gra au lieu de gras, que l'adriber potres, écuist à Alexâdre, efflourd, effoutdy & grând mangeur, & tiés du naturel du pourceaux ét animal eft en effet gourmád großeffer, & a sinfi e collaprès lequel Authour, Adam, dit que le lepfort gras fignifie l'Hôme prompt que ceu oux, großler,

qui ne se façonne à aucune dicipline, et tient du name diplottecaus. Podemon n'en die pas autant, parceque son exte à manqué; l'on de l'autre en la figure du golfier del prit luy donnent le col court et gras. Al profiler del prit luy donnent le col court et gras. Albert tien que ceux qui ont la nuque du col trop vasse on large, son prompts à se mettre en coler et indociles; car les pouceaux l'ont de cette forme. Nous appellous vulgairemen parcess. Plomme sale, immodelte, et qui s'emporte dans l'excés par son imprudence et intemperance.



tius duons mis encories la figure de la Femme : pour en Voirle col graisse es pour fernir au present articles



## Du col graisle.

L'Homme est imbecille, & tient du naturel des sames, s'it a le col graifle comme elles l'ont : Aristote et se Physionomie s'est feruy de ce signe pris pai for contraies car la grandeur du col dénote la force. Dares rapport que Polyxene l'auoit menu, & l'Ame simple.

Cette figure doit servir a montrer le col menu de l'Homme, M similitude de celuy de l'Austruche.



Du col graifle & long.

Comme Avillote témoigne écrivant à Alexandre, celuy qui a lecol graifle & long, est l'ourdement estourdy & a la voix sonnante, & il dit qu'il tient du naturel des opseus babillards, vains, & mobiles, à qu'il en fait comparation? & dans la Physionomie il écrit que le col vi peu long & graisse dénore l'Homme timulé, & qu'il tient du naturel.

åretef. Polemon & Adamantius eftiment que quand il dwapeu trop-long & graile, c'el figne que l'Hamme effort timide & de manutaifes mœurs ; ces mefines Autheurs en la figure du timide luy donnent le col fort-long. Rhafes a contoint l'une & l'autre, & a dit que le graifle & long, montre l'Homme timide, caufeur, & effoundy; ceft l'opinion qu'il a tirée d'Albert, comme auffi Conciliator. Suetone rapporte que C. Caligula auoit la nuque acol fert graifle & les iambes auffijil effoit en effet beautoppraintif & vicieux vn jour comme il s'acheminoit Pitenottre des Barbares au delà du Rhin, quelqu'ur luy dit qu'il y auroit grand fuiet de prendre l'épounente, il moat promptement à cheual, fe fauna fans retarder abride abbattuig. & donna de leperon.

### Du col qui tient le milieu entre le-long & le gros.

Celuy qui a le col grand, & non pas beaucoup charnu, eft de grand cour, & tient du naturel du lion; & au commencement, ou est fait la description de la forme du lion, & ou la figure est representée; Aristote dit qu'il l'a va peu! long, gros & de iuste mediocrité, c'est à dire, entre la groffeur & la longueur : & il faut dire gro, proportionnément : de peur que l'Autheur ne semble se contrarie: en sa Physionomie en la figure du fort, il fait mention du col ferme & non pas beaucoup charnu: felon l'opinion de Polemon & d'Adamantius, quand le col est mediocre en sa grosseur & longueur, vn peu rassemblé, &robuste, il dénote l'Homme fort, docile & propre aux disciplines. Galien dit en l'Art de Medecine que le col prend immediatement sa naissance de la teste au pres le cerueau, d'où vient que quand le col est graisle & mal compole, c'est tres-manuais figne de mesme qu'estant gros & bien proportionné, c'est tres-bon signe pour toutes chofes : veu que la bonte suit son principe. Conciliator dit que

lagrande nuque du col, auec vne certaine longueur am pas beaucoup charmié déligne l'Homme fort & com geux. C'est là cette nuque on chaignon de col qu'on ap pelle fort charmi & rassemblé: Virgile en parle ainsi:

A'qui le col en son chaignon' Fair Voir Vn asse gros moignon.

Du col courts

Celuy qui ale col fort court est frauduleux, détracteur, rnfé & trompeur, comme dit Aristote écriuant à Alexandre: & dans sa Physionomie, il dit que c'est signe que l'Homme est fallacieux, ne tasche qu'à faire des surprises & tient du naturel du loup : selon l'opinion de Rhales, le col court dénote l'Homme rufé & ingenieux : autanten die Conciliator: Albert confondant tout se contredit luy mefme, & dit que le col fort court, signifie l'Homme cauteleux & trompeur : & vn peu apres il tient que s'il el gros, il dénote le grand mangeur. Suivant, Polemon: la nuque ou chaignon du col ferme, long, ou vaste & quise fleschit auec peine est vn signe que l'Homme est addonné à la rapine, & tient du naturel des loups. Ælianfait mention que le col du loup est si court & si resserré qu'il luy estimpossible de le fieschir & le tourner en arriere, & que s'il veut regarder derriere luy, il faut necessairement qu'il tourne tout le corps. L'on tient que le veau matin a le col gros & court:qu'il est carnassier & fort gourmand. Aristote témoigne qu'il y a vne espece d'espreuiers, qui ont le col tres-court, & qu'ils sont fort grands oyleaux de proye. Pline & Solin rapportent que l'Hyene à vne espine au col qui le luy tient roide, de forte qu'elle ne se peut Reschir qu'en remuant tout le Corps, à cause de la rodeur de cette partie ainsi vnie; elle est carnassiere, & dressant des embuches pour dévorer les Hommes,

elle feint des voix & des paroles , & est de l'espece des loups.

### Du col estendu auec les nerfs.

Ceux à qui le col est estendur avec les nerfes font de manuais naturel, & si les autres signes; y conniennent, celt marque qu'ils sont sols & ont manque de sens. Polemon & Adamantius siljent que la nuque ou chaigon du col estant composé de nerfs apparens, elt va tenoignage que l'Homme est mal adroit & indócile, & fles autres ignes y comitenaent, qu'il est intensé: aut unt apres eux en disent Albert, & Conciliator.

# Du col vuide or imbecille.

Adamantus est d'opinion que le col vuide & imbecille, dénote l'Homme cauteleux ; & maliei enfement rufé's mais dans Polemon si y a manque du figne, "Abert, du spres eux que la muque ou chaignon du col estanceamme dénoiée & qui tombe fans force, marque les Hommes nalifibles: & qui tachent du surpendre les autres.

## Du col musilé.

Suitant le fentiment du meline Adamantius de col mutilé dénote l'Homme hardy en parole, & limide en effen & fuitant celuy d'Albert; le col court, figuiffe l'Homme hardy & temeraise tout enfemble.

#### Du col dur.

Le col dur est un signe que l'Homme est grossier & mal façconne: Albert dit après Polemon & Adamantius, que le chaignon du col dur marque l'esprit indocile, & vulgairement nous appellons les ignorans & les mal-façonnes, Hommes au col dur.

#### Du col mol.

Suivant l'opinion de Polemon , le col mol fignifie l'Homme ignorant.

#### Du col rude con grus.

Le mesme Autheur estime que la chair rude du col & de bonne complexion, est vn signe que l'Homme et craintis.

# Du col entrelacé autour de grands Vaisseauxo

Comme tient Adamantius, ceux qui ent le col embraffe de grands vailfeaux & apparens, font groffiers : ou il faut remarquer, que le texte de Polemon porte en la figuitation Grecque fans voix, ce qui a fait etrer l'interprete: & celuy d'Adamantius, dit bienapparen fans parlet de groffier. Prin & l'autre on tiré cela d'Ariflote, qui en la figure de l'infenible ou mal-pourueu de sés, dit qu'il a des vailfeaux qui entiroquent & lient autour lecol, & les bras channus. & en la figure de l'ingenieux il presid le figure par fon contraire, & luy donne les vailfeaux autous du col & des épaules yn pergaelles, c'el d'airen on entrelacés.

#### Dn col ferme or immobile,

Selon Polemon, le col ferme es immobile dénote l'Home manuais : 8: felon Adamantius il fignifie qu'il eft ignorant, opiniaftre ès groffier. Et en autre pailage Adamantius dit, que par la petre d'elprit ou foile le col deuient immobile, Polemon di timbécle, s'il y a d'autres fignes qu'i y autres fignes qu'i y

#### HVMAINE. LIVRE II.

comment. Le chaignon du col roide & comme fixe dénotel'Homme ignorant & infolent : ce melme figne conment quelquesfois aux fols. Si l'on yeut connoiftre ce qu'il vade plus, il faut remarquer, s'il est mobile, ou fixe,&c roide : car s'il est mobile, il denote l'Homme fol ; s'il est fixe qu'il est indocile & opiniastre. On en verra qui par affectation estendent & roidissent la nuque de leur col, & peu apres ils la remuent de costé & d'autre & découurent leur folie. Fabius dit que le col roide & fort dur dénote vnecertain esprit sauuage. Il est à remarquer que les ani-maux qui l'ont serme & immobile sont sauuages, qu'ils tressent des embusches, qu'ils sont carnassiers & gloutons. L'Hyene ne peut le fleschir, si ce n'est en tournant tout le Corps. le loup ne peut se tordre ny tourner arriere, & s'il veut regarder derriere luy, il faut necessairement qu'il tourne tout le corps. Les lions & les loups ont vnos dans le col qui leur fait tenir roide. Aristote écrit que les tigres ont naturellement le col fort court; Ambroife dit que les pourceaux ont auffi le col ferme, & ne se peuvent tourner,

#### Du col fort dénoite ou comme rompu.

Le texte de Polemon & d'Adamantius est défectueux & obseur, nous taschetons de le rétablir du mieux qu'il sera possible : & nous divois que ceux qui sejanent autor le col comme dénoué ou rompu par quelque artifice ou industrie quils y apportent, montrent par la qu'ils sont impudiques acte en estre déstrat parce moyen corriger leur désaut, ils necherchent autre choie que de cacher leur impudicité & impudence : les messers autheurs en la figure de l'estemide luy donnent le col de la sorte : & ce signe est contraire au precedent : car si le dur & serme dénout lour de grosser ; le dénois ou comme rompu montrera l'Homme doiillet & esteminé. Albert met allez mal à propos en ce lieu les signes de l'impudique quand it parle de la nuque du col épatile, &

T

dit, quand ont voit la nuque du col molle & lafche, & le levre sen quelque fiscoi reflerrées comme fron nioit, « le syeux mal-touinez en vn Homme; « & qu'il ne per durer en place, ny affis, ny debout, qu'il a la voiexteme blante, l'on peut tenir pour affire qu'il est de nature effenniné. Fabius dit que la teste, ou la nuque dru qui est basse, d'enote l'humilité. Plutarque rappone qu'il alcioit voir en quelque soçon qu'il auciel anque du col denoûce ou comme rompué.

#### Du col droitement éleufe.

L'Homme qui a le col droit en haut., s'il ne fait cal par molleffe, eft indurieux, infenfé & fol. Albert dit apres Polemon & Adamantius, que la mique du cole faut trop droite fignifie l'Homme d'elprit indocile non fulemen, mais infolent, & opiniafite, & qui n'écoute pas le aduentifemens qu'on luy donne: Fabius témoigne que defle trop éleuée & comme panchante en arrière ell bou d'arrogance.

### Du col panché ou encliné sur le deuant.

Le col panché fur le deuant fignifie l'Homme fol, al peut auffi dénoter le curieux, le chiche, le cœur peuters & effeninée, & ceuy dont l'Ame n'eth pas fimple ny droite; comme difent Polemon & Adamantius felon Albert, la nuque du col panchée eft vn figne de docilité mais nos Philolophes appellent panché; celuy qui el mol & n'eth pas teut à fait inflexible. Le col qui femble fidé aux partiés qui compofent la polétrine, dénote ordinaire mènt l'Homme dont l'elprit eft occupé de penfées, quelquefeis il fenjine le chiche; quelquefois le malticieux, c'el pourquoy il fault remarquer s'il y a d'autres fignesqui? Concients; cean il els certain qu'in dimple figne nejtut fin délitoter. Austage en dit font l'illator apprés huy, à rans sandé

le col panché: Zeufippus l'auoit courbé comme autrefois onl'aveu à Athenes dans les Academies & aux lieux publies, ou s'exerçoit la Iuftice : ainfi que Sidonius Appollinaire le témoigne à Faustus.

## Du col panché du costé droit,

Polemon & Adamantius font d'opinion que le col panché du costé droit dénote le honteux & studieux. Plutarque en la vie d'Alexandre de Macedoine, rapporte qu'il avoit la nuque du col vn peu panchée vers la main droite.

## Du col panché du cofté ganche.

Ces melmes Phylionomes affurent que le col panché vers la main gauche, est figne d'adultere & de toute impudicité. Albert ditapres oux que la nuque panchée du cofté gauche, dénote l'Homme fol & impudique, autant en die Aristote écriuant'à Alexandre, scauoir que c'est signe que l'Homme est impudique, & qu'il tient du naturel du chien, quand il a le col panché du costé droit; ce qui ne se treuue pas chez Aristote en ce Liure, mais en sa Physionomie: ceux qui marchent & se panchent du costé droit font impudiques : ce qui a fait errer Conciliator.

### Du col encline ny de l'une, ny de l'autre coffé, à ganche ou à droit.

Le col qui n'est point panché ny du costé gauche ny droit, onde tout autre, felon Polemon & Adamantius elt un figne d'esprit non bon, mais bleffe.

## Du col remply de Veines rouges.

La Physionomie d'Aristote apprend que ceux qui ont les veines d'autour le col & les temples, amples & enflées, font dangereux en leur colere: ce qui est le propre de estre passion dont ils tiennent: car quand l'Homme est en colere; il a ainst les veines. Polemon & Adamantius parlam de la couleur, disent que quand les veines du col & celle d'autour les temples, paroissent enféces, de sorte qu'elles semblent de couleur de sange, elles dénotent la chaleur & les boiillons du couroux incrrieur.

#### DE LA GORGE.

### CHAPITRE XXVI.

Nous autons parlé de tout le col: maintenant il eftquefition de les parties: la gonge comme nous auons dit est la partie premiere du col ; quelques-vns qui ontinerpreté le mot Grec, qui la fignifie, ont dit qu'il fignifioi la languette de la gorge en dedans, & en dehors, le neud de la gorge.

#### De la gorge rude.

si la gorge est unde, elle dénote l'Homme leger d'espui, grandement prolifique en essans, a rrogant en parale, & grand causeur. Adamantius ne parle point qu'il foit poblique. Albert dit que la gorge rude dénote la legereté déprite & grande profusion de paroles : c'est tenir du nature des certains oyseaux ainsi babillards. Conciliator dit la messen concentration de la messen de la concentration de la concen

La figure presente montre la gorge de l'Homme sortante en dehors & celle de l'osseau à sa similitude.



Du nœud de la gorge sortant en debors.

Polemon dit que, si le nœud de la gorge paroit en dehors; c'est signe que l'Homme est sage, mais non pas toutefois arrogant en parole : si le nœud est en dedans ferme sous le golier , c'est figne que l'Homme est difficile, importun, & bon compagnon à boire. Adamantius dit autrement. filenœud apparoit, il denotera l'Homme d'vn esprit vain à la verité, mais non pas d'une langue hardie : il medite-ra de hautes choses en son Ame, il sera bon biberon, plaintif, ennuyeux, il cherchera qui luy donnera lafranchelip-pée, & foupçonera mal d'autruy albert dit qu' vn nœud feul de la gorge apparent en dehors comme vne butte fignifie Phome vain & leger, non pas toutefois hardy, ny malfaisat, Ť iii

205 LAPHYSIONOMIE

mais trifte en foy melme, & il aura du foupçon à l'endroit d'autruy. Autant en dit Conciliator. On remarque aux statuës de Iules Cesar & en ses Medailles, que le nœud de la gorge luy paroit beaucoup.

## DES CLAVICVLES.

## CHAPITRE XXVII.

Les Clauicules, que quelques-vns appellent, gauion, font des os qui ioignent les épaules à la poiétrine & la ferment, c'est pourquoy on les appelle cless ou clauicules, de peur qu'elles ne se remient par le moutement ordinaire, ou ne fortent de leur place: leurs buttes s'éleuent & fortent de puis le haut de la poi ctrine lusques ab bas de la gorge, & dinifent le col du thorax.

and allowed of the meritane of the times at management

New representant icy la figure de Socrate, comme il oft en des e flavoës de marbre , en laquelle les clasicules ne paroissent point; mais leur partie oft outc 'Vnic C' comme bouchte.



Des clauicules mal onuertes ou separces.

Selon l'opinion d'Ariflote en la Physionomie, cerx qui outles parties d'autour les clauicules, sermées, font infensibles; en effet quand ces parties d'autour les clauicules, ne font pas bien onuertes, on ne peut pas recentor aisement le mouurement des sens. Polemon & Adamantius disfunt que les clauicules bouchées ne demonifrent aucune force de sens out d'action à & en la figure du Stupide ou de l'infensible, ils luy donnent les clauicules s'entrectanantes. Albert dit apres eux que quand la partie inferieire d'autour la gorge, qu'on nomme le gauion, els fermée & entrectent vers les épaules & la politirine, y elle dérotaeles sens tardis, la lourdité ex s'implicité : tels ionnumes sont fott peut atridis, la lourdité ex s'implicité : tels ionnumes sont fott peu

propres aix arts mechaniques : c'eft pourquoy Zopris Physionóme, qui faifoit profession de connosifre enten ment la nature des hommes, leurs mecure & completon par les yeux du corps, levisage de le front, dit qui Socie estoit stupide de sound, parce qu'il n'auoit point le bate la gorge caue, de distint que les parties de la autour ly estoit en connocident de la completon de la co

#### Des clauicules onuertes.

Scion l'opinion de Polemon & d'Adamantius, les elan cules ouuertes dénotent l'homme effeminé; & felontela d'Albert & de Conciliator, quand la gorge eff beancon feparée des épaules, large & effendue, elle defigne l'imbes lité d'efprit.

## Des clauisules bien onnertes, on separées.

Ceux qui ont les parties d'autour le col bien omertes de feparées, font pour ueurs de bons fens: car quand ces paties font bien ouvertes de feparées, on reçoit aifement le mouvement des fens: Mais Àrill en ſa Phyl entend par le mouvement des fens: Mais Àrill en ſa Phyl entend par le mouvement des fens. Celuy des elepirs fenfirits, qui ferental Pentendement, par leſquels les hommes font rendus intèligens : & quand il décrit la figure du lion il luy donne les clauricules plus ouvertes que reflerrées. Polemon & Alismantius difent que quand les ouvertures des clauriculs font de bonne proportion, elles denotent Homme remaquable en prudence & virilité. Cependant Polemon dité contraire par le terme Gree, case il die fémué al lieu de viril. Conciliator fuit l'opinion de ces meſmes Alisteurs.

# DE LA NVQVE OV DV CHAIGNON

## CHAPITRE XXVIII.

M Aintenant il faut parler de l'espine, qui suit la teste, que dont la partie posterieure, est le chaignon ou la nuque du col, qui va insques aux omoplates : Aristote dit au l'aure des Animaux que le chaignon ou la nuque du col est vae partie, ou la teste se fléchit, de son vilitée se qu'elle se pusite tourner du cost de voit de gauche, en deuant, ou en arrière : Elle consiste en six pectis os percez ou vertébrez, désonne orbiculaire, asin que l'homme ait plus de facilité àregarder de costé de d'autre.

## De la nuque du col groffe.

Si la nuque du col est grosse, felon Polemon, c'est signe que l'homme est ignorant & shiurieux. Mais Adamanthus entend de la nuque rude comme le col. Polemon me semble plus certain qui dit gros qu'Adamant, qui dit rude en la signification du Gree, s'il en faut venir à l'experience, Claudius Cefar auoit le chaignon du col gros & gras, & estotit tres-ignorant Antonia la mere disoit que c'estoit vn monfire entre les hommes, qui auoit esté commencé par la nature, & non point acheué; & el le reprenoit quelqu'in d'estre lourd & fans esprit, elle le disoit plus sol que son sis. Nous apprenons de Suetone que Neron auoit aussi la naque du col grosse & épaille.

voye (au costé droit la figure de la teste de Neron, dont la maur, oule chaignon du col est gros & gras.



De la nuque, ou chaigeon du col rude, et de la versebre, des omoplates, qui y est sureminence.

On remarque que ceux qui ont les vertebres de la meque du col rude, out entre tous autres hommes, les meus rudes ge difficiles : mais Adamantius doit efire prefete à Polemon , en ce qu'il dit que teux qui ont les vertebres de la nuque ou du chairnon du col ruas. Et celle des omoplates beaucoup fureminente, à l'endroit coi le le coi el fioint à prend fan naislance, font inturieux amais quand Polemon dit la nuque c'uniente. Adaimantius dis reinjante felon, le Grec, Polemonaglit derechef ca la fieux de l'Plinairius, que ceux à qui la vertebre autour de l'extrémité du col paroit delors en eminence, font inturieux & tiennent du naturel des fangiliers. Albert dit que ceux à out coultume d'eltre

HVMAINE. LIVREIL

imerbes & infolens, quand entre la conionction des Omoplates & l'origine de la nuque il y a quiclque vertebre eneminence, & que les autres parties n'ont pas bien de la contenance enfemble : & quand il y a en cette partie des internalles & diffances, & qu'ainfi la fuperficie des nenuds qui paroillent, est sude.

## Quand la nuque & le col sont ronds.

Polemon & Adamantius en la figure du foi Méchaint luy donnent affez malà a propos le col & la nuque; ronde : weu qu'Albert dit que le rond dénote la vertu & force de l'esprit & ducorps.

Nous remestors sey la figure du lion, dont le eol est couvert de grands crins, qui lus pendens, pour le comparer à la nuque de celus de Phomme, qui est ainst couverte de poil-



des language. Al et an me en la enthume d'elt e

De la nuque, ou chaignon du col couvers de poil.

Comme Ariftote en fa Physionomie témoigne, ceux quont la partie postreiure du col councrte de poil font lib. raux, &t tiennet du naturel des lions mais is faut directed le Gree liberaux au lieu de libera & ailleurs quand il factle description de la figure du lion, il dit la mesme chois, Admantius tient apres luy que si le col est autour de la redu couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais que l'autour de la couvert de poil épais de l'autour de la couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais, il dénote l'homme fort & degrand couvert de poil épais de l'homme fort & degrand couvert de poil épais de l'homme fort & degrand couvert de poil épais de l'homme fort & degrand couvert de poil épais de l'homme fort & degrand couvert de l'homme fort de l'

#### DES OMOPLATES.

#### CHAPITRE XXIX.

Ous auons desia parlé de toutes les parties superieures infques au thorax, & quels prefages elles donnent des mœurs & du naturel de l'homme. Maintenant nous allons traiter de la troissesme partie du Corps qui est le thorax. Aristote au Liure des Animaux nomme thorax, cette partie qui commence depuis le col & s'estend iusques aux parties honteufes: il consiste en la partie de deuant & de derriere. Nous commencerons par celle de derriere: car les omoplates suigent aussi tost la nuque ou chaignon du col ce sont deux os larges qui depuis la nuque s'estendent de costé & d'autre jusques aux épaules : Celsus les appelle spatules councres; les Grecs omoplates: depuis la nuque ils se terminent à la neufiesme coste : ils font les épaules larges en forme triangulaire, & vont en descendant depuis la nuque comme en de petites collines. Quelques-vns appellent les spatules ou omoplates, épaules. Aux animaux on les appel le épaules, c'est en latin arms.

303

Des omoplates larges, grandes, er diflantes.
En la figure du Courageux, Artifoto luy donne les omoplates larges 9 Ocianon & Adamantius en celle du viril, tenduës en largeur: ce que Polemon en la figure du Courageux a aufli emprunté d'Ariffoto. Il femble que Virgile vielle dire qu'elles fignifient la force, en parlant ainfi,

Telse fait voir Dares, qui s'offre le premier, pour entrer au combat, Gemonstre vn port altier,

vne teste éleuse, & des épaules larges. Bren autre lieu, il dit.

Ayant dit ces paroles, il fait voir la grandeur de ses larges épaules.

Platon fut ainfi nommé, à caufe de fes épaules plates ou lages Premièrement c'effoit vn tres-fort & robulte Athles tagui par apres addonna fon efpeit à la Philosophie: Platurque rapporte en fa vie que ce furnom luy fut donné paracquedant che Arifton, qui enfeignoit à luitter en Argos, pour apprendré cètre fotte d'exercice de Corps, & comme lamoit vne taille fort robulte, vne force merueilleufe, & les épaules fort larges, dont il furpatioit de beaucoup tous fas tôpagnons, le furnom luy demeut a de Platon. L'Emperiur Tibere autoit les épaules larges, auce une égalité & comenance tant de la poictrine que de tout le refle des autres membres intégues aux servémitez des pieds.

Des omoplates éleuées en haut.

Atistote en le figure de l'éhonté luy donne les omoplates beaucoup éleuées.

#### DV DOS.

## CHAPITRE XXX.

L'E dos est composé, comme le fonds d'un nauire, & soulitient sermement toute la masse du Corps, la remuant & tournant de que lque costé que ce soit. Il est composé 30

de quatre os : & comme nous auons dit depuis la marginafques aux omoplates, de vings-fept-depuis les omoglatisques aux dernières colfect, de doule. C'ette partie el de nière la politique aux de fe nomme, Metaphrenerdepuis lade nière la politique de fe nomme, Metaphrenerdepuis lade nière colle il y a cinq autres vertebres qui font les lumbs qui font les plus grandes & le spins grofiles de toutes, de flote au Liure des animaux dit, que la nature a fabriqui. Promme le dos à la fimilitude du fonds d'un aviillan à d'un appuy. Car par fon aide nous nous tecnos doits, de d'un appuy. Car par fon aide nous nous tecnos doits.

## Du dos grand & fort.

Comme témoigue Ariftote en fa Phyfionomie, ceux que ent le dos grand & robufte, ont l'ame genereule, & tien ent du ceux malle; comme difent Polemon & Adamstius, le dos large & robufte el tru figue qui dénote te cur genereux & magnanime. Polemon en la figure du genereux de la vigue de la vigue

O bons Dieux, quel grand dos, quelle large poistrine

## Du dos estroit er imbecille.

Le mesme Autheur en sa Physionomie tient que con qui ont le dos estroit & debile, sont mols & esseminez equi'ls tiennent du naturel des femmes. Mais Polemodis Adamantius par la forme contraire à celle-cy, en disea autant du figne, scauoir que le dos giroit & debile estra marque de timidite & d'imbecilité. Mais nostre Philosophe écriuant à Alexandre dit que le menu est le signe antaurel discondant (s'epenie qu'il veut dire malin) & pour estre l'a fil dit ainsi, & il en fait comparaison au dos dinge & du chat, dont tel est le naturel, car ils Pontelhoi & debile.

### Du dos maigre.

En la figure de l'Ingenieux, Aristote ne luy donne pas le dos charnu-

# Du dos connert de poil.

Quand l'homme a le dos couuert de poil, selon se fentimant d'Ariftote en sa Physionomie, il el de naturel rustique, & tient de celuy des belles » D'autres disent qu'il a perdu la honte; mais il faut dire plustost aspre or under car le naturel des aniunaux est d'estre plustost undes & cruels oréhontez.

# DV METAPHRENE.

# CHAPITRE XXXI.

Alien au Liure intitulé Des Parties Interieures, dit que les sanciens ont appellé, l'extremité de la poiétrine de bas, qui eft tout proche l'effomach, le phenou. Le diaphragme eft yne membrane qui diuife les parties vitales d'aucc les naturelles, eftant iointe par dedans depuis le phrenou aux dernières coîtes: a'où vient que le metaphrene est la partie de derrière, opposée au phrenon qui est deunar, aintíque les Grecs l'appellents; d'autres l'appellent la partié de des dious les omoplates, parce qu'elle est placée au misjeu entre le dos & les lumbes tout proche des reins. Cette partiedepuis l'extrémité inferieure de la nuque insques aux lumbes, a douze vertebres, comme nous autons dis; l'omponitus auricus a interpreté ignoramment du Grecomoplates au lieu du meraghrene.

Pour Voir le metaphrene grand, articulé, & bien chatnu, mui auons fait mettre cette figure en ce Chapitre.



# Du metaphrene maigre, inarticulé, & foible.

Ceux qui ont le metaphrene debile, maigre & inarticulé fant foibles de cœur & de courage, & tiennent du naturel des femmes, comme dit Ariflote, e Miennent du naturel des femmes, comme dit Ariflote en fa Phyl. Polemon dit que ceux, a dont cette partie est foible & petite, Adamanius dit graifle, sont timides & de peu de cœur : Albert est dopinion que le dos different deceluy dont nous venons departer cy-dessitus, est vel que l'ont les femmes.

## Du metaphrene large.

Selon le fentiment de Polemon & d'Adamantius le metaphrene l'arge eft yn ligne de grandeur de courage; pour may le dirois que l'homme qui a cette partie de cette forme tient du naturel des lionssparce qh' Aristote en la figure de FHomme donne au lion le metaphrene large, on luy denne aussi la magnanimité : comme on peut voir en ce pusage.

# Du metaphrene charnu.

Comme difent Polemon & Adamantius, le metaphrene qui a beaucoup de chair, qui le fait paroistre gros, dénote le manquement de sens.

# Du metaphrene maigre:

Selon ces mesimes Physionomes, le metaphrene qui a peu dechair & paroit décharné, dénote l'homme fol. La presenve figure tant de bhomme que du obeual, est isy exposéa pour monstrer le metaphrene courbé en dedans.



Du metablrene étené.

Aristote en sa Physionomie dit que ceux qui ont le metaphrene élené sont glorieux & dépourueus de sagelle & qu'ils tiennent du naturel des cheuaux: Sueffan interprete, metaphrene courbe en dedans er toncaue, & dit que ceux qui l'ont ainsi, sont effeminez & sans esprit, tels que les chemaux, qui l'ont cane, & qui au temps de l'accomplement deuiennent fols. Mais o quelle indigne interpretation & difcours pour vn figrand Philosophe. Le Paon à le metaphrene éleué, comme aussi la partie posterieure du col haute, & entre les oyfeaux il excelle en esprit, gloire & vanité:quand on le lone, il déploye son plumage estincellant de mille couleurs, & comme diapré de pierreries éclattantes, il se HVMAINE. LIVREII.

fon iour, & prend. le Soleil. & l'ombrage qu'il faur pour le faire niteux paroiftre, & releuer l'éclat de les viues conleurs, dont les vues brillent plus au folci, & les autresé Jombre : il déploye fa queuë en rond, & en arrange les plumes, pour en charmer duantage la veue de ceux qui les contemplent. Pline dit que cét oy leau fait para de fon beau plumage, perend plaint de le mirer dans ses plume-déployées en éuentail , & que si quelqu'un pour sa beauté lay donne des loitanges, il l'érit paroible autre encor plus d'orgueil si on ile blâme ou méprile il replie sa queue & témoigne fa traine & son dépit contre celuy qui l'a blâme, Yoyez Oppian.

Du metaphrene fort courbé ; des épaules resservées vers. La poietrine, & du corps comme sout brisé.

Adamantius tient que si toutes ces parties sont constituées comme cy-dessus, c'est signe que l'homme est addonné au lucremais Polemon adiouste qu'il est peruers & en-

Du metaphrene qui tient le milieu entre le conuexe

Puique felon le fentiment d'Ariftote en la Physionome ilne faut pas que le metaphrene foit beaucoup courbé ay concaue, celuy qui tiendra le milieu entre ces deux fera de bonne conflitution. Polemon & Adamantius expliquent ette mediocrité entre le beaucoup courbé & conuexe, & difent que s'il eft, vn peu rond en long, il dénote l'homma pudent, gracieux & rectratif.

Cette figure represente le dos de l'homme connert depoil à la similitude des oyseaux, comme vn chacun le peut voir.



# Du metaphrene counert de poil.

Ceux à qui l'on voit les épaules & le métaphrene conuert de poit tiennent du naturel dos oyfeaux, ayant dehauts defiens & de grandes penfées, comme difent Polemon & Adamantius au chaptire des cheueux.

# J DES BOSSES.

# CHAPITRE XXXII.

QV and il arrine au dos ou au metaphrene du defaut par les omoplates, alors le dos denient bollu, se les épaules sot enfiées, c'est ce que cause le defaut de la nature, oule maunais foin des nourrilles, qui contraignent les enfans enor trop tendrelets, de marcher, & les foutijennent mais cer alors l'os de l'omoplate en la partie inferieure affez foible qu'il eft, cede facilemement au mouuement immoderé, & s'éleure en haut, & fait vne éminence, & donne lieu aux mutéles de s'éleure,

## \*Du dos bossu.

Polemon & Adamantius tiennent que l'Homme bosse n'a aucone bonté en luy, sice n'esse que cela arriue de foiblesse ou de delicatelle, & que le restle des signes y comitenne-Sect dit que le dos bosse d'inclus & de grandemennoire. Pour moy le tiens tous ceux qui sont mutilez ou timpartais de Corps, méchants, & principalement les bosses qui sont les pires de tous : veu qu'ils ont yn défaut de nature autour du cœur , qui est le principe de tous le Corps.

# De la poistrine bossuë.

Scot remarque que si la bosse est seulement sur la partie dedeuant du Corps, elle dénote l'Homme d'une Ame double, & plus simple que sage.

### DES COSTES.

# CHAPITRE XXXIII.

A Riftote au Liure des Animaux dit que les coffes communes aux parties inférieures & Inpérieures font luité de rang elles font appellées coffes, parce qu'elles gardent les parties interieures, on parce qu'elles font toutes enfemble : elles feruent comme de rempart aux parties vitales. Elles comprennent en la partie de LA PHYSIONOMIE

denanteout ce qui est depuis les clauicules iusques sinc tilage, qui a la forme d'un bouclier : la partie de derien contienteoure la rangée des costes, qui s'estend depui les vertebres de la nuque.

# De ceux qui ont les coftes fortes

Ceux qui ont les costes fortes, sont forts de cœur, & tiennent du naturel mâle & viril: en la figure de l'Homme enclin au couroux, Aristote dit qu'il les à fortes, & m celle du fort, il luy donne les os, les costes, & les extremitez du Corps fortes & grandes, comme il dit en sa Phyfionomie. Adamantius & Polemon en la figure du fort, disent qu'il a les articules & les costez forts & robustes; mais Polemon en celle du prompt à courousser dit qu'ilest fort de costes. L'on rapporte qu'on trouva aux ossemens du cadaure de Rotophanes Magnelien, qui fut trouté des rechef fous l'Empereur Hadrian, vn grand os feul continu qui luy prenoit depuis la gorge iusques aux flancs, & luy seruoit de costes; ce fut luy qui dans les combats Olympiques sortit vainqueur à mesme iournée tant de la luice, de la course, du gantelet, que des autres exercices du Corps, qui se faisoient en ces Ieux. Quide, parlant d'Hercule mourant, dit,

Il découure, en souffrant de rigoureux tourmens; Ses membres déchire, ou ses grands offemens.

# De ceux qui n'ent pas les costes fortes.

L'Homme qui n'a pas les coftes forres est effeminé, & tient du naturel des tenmes, e folon Ariflore en la Phyloagmie: selon Polemon & Adamantius les coftes gailles & debiles, dénocent la crainte & l'imbecillité. Rhafes, Albert & Conciliator difent que les graifles & foibles se gnifient l'imbecillité du cour & de l'Ame,

# Des costes menues & vuides.

Siles coftez font beaucoup graifles & vuides, ils dénonat l'Homme de peu de cœur, malin, & gourmand; nais Polemon a transpofé ce figne ailleurs; quand il parleda ventre, ce qu'Adamantius a fort bien remarqué & muis en fon lieu.

# Des costes enflées.

Quand les coftez font un peu enflez, comme s'ils eftoient busionièr, ils fignifient l'Homme babillard & conteur étorties, & qu'il tient du bœuf & de la grenoiille, qui le ont ainif. Polemon & Adamantius difent que les coftez largestout autour & comme s'ils parolifoient enflez, défigueat l'Homme méchant & qui s'amnfe à des bagatelles : Conciliator dit aufil qu'ils aiment bien à vuider le gobelet.

## Des costes charnues en dures.

C'est figne que l'Homme est incapable des disciplines; flont Polemon & Adamantius quand it a les costez chardmes & durs: en autre lieu ils difent que les costes charmiés spisient l'esprit groffier: khales tient que la largeur des obles & qui lomb tien charmiés, est vue avaque de lourdife. Albert dirque les costez remplis de châtr qui est d'ure, émotent le naturel indocile : il consond touteriois ce signe sue le precedent, & ditque les grenositiles les ont anis.

# Des costes dénuées de chair.

Aristote en la figure de l'ingenieux prend ce signe par le contraire du precedent, & luy donne les costes dénuées de chair.

# DES LVMBES.

# CHAPITRE XXXIV.

Les vertébres des lumbes, qui sont einq, sont les pin dans leurs nœudes eltroits ou leurs spondyles beaucoup dans leurs nœudes eltroits ou leurs spondyles beaucoup de moëlle: on nomme lumbes, la partie depuis la ceinne infones aux reins s'est là le sege de la luxure. On liebas la Sainte Ericture, cés termes, que voi lumbes siement un sont autour. Les Egyptiens, comme dit Orus en ses lier rogliphes, voulant fignifer quel est l'estate & condition de l'Homme, dépengent les lumbes ou les os de l'épine da dos : il y en a qui difent qu'en esset la semence s'écouled cette partie : ils font à l'opposite du ventre, & ce sont exterpartie : ils font à l'opposite du ventre, et ce loute qui dans le coit operent & trauaillent beaucoup. Perisa dit, en sa Satyre,

Lors que leurs fales Vers , qui chatoùillens les Ames, Penetrent infqu'au caur , ) font naistre des stames, Excitent tous les fens à la lubricité , Et donnent du prurit pour l'impudicité.

Des lumbes forts co- gros d'ossensens.

Polemon & Adamantius tiennent que les lumbes robufles & forts d'offemens, d'énotent la virilité & force de l'Homme.

# Des lumbes petits & débiles,

En la figure du timide, Aristote luy donne les lumbes petits & foibles: mais Pol. & Adam. les luy donnent longa

## Des lumbes charnus.

Aristote en la figure de l'Homme rude & malfaçon-

## Des lumbes charnus & mols.

Le fentiment de Polemon & d'Adamantius est que les lambes charmus fignifient le naturel esteminé. Albert dit occés l'épine de non pas les lumbes, de que quand fa partie inferieure est portée sur des fesses arges, de est enuironnée de chair molle, c'est signe que l'Homme est essenific.

#### Des lumbes aigus.

Comme difent Polemon & 'Adamantius, les lumbes abmillans en pointe, dénotent l'Homme addonné aux famnes, intemperant, & craintif. Albert tient que quand cute partie est longue & aigué, c'est figne d'intemperance, de crainte & de lubricité.

# Des lumbes tremblans.

La Physionomie d'Aristote donne à l'Homme impudique les lumbes qui ont deux démarches ? Pour moy ie croy qu'il a deu die fajam brais au lieu de pussians. Comme il stite parlant des genoux : Polemon '& Adamantius en l'aussime figure appelle les lumbes tremblais : Polemon parlant du col, nomme les lambes craan. Adamantius, hautes mousans, & comme dit Aristote; ceux qui se fertent aute vehemence du moumement des lumbes, comme aufficeux qui vont à cheual, ont le Corps plus disposé à la famence & preparé au coit, & à raison de la chaleur & del ragitation , ils sentent les mesmes moutentaiss que

278

s'ils effoient dans l'action, & deuiennent plus enclins le paillardife, c'est ce qu'il témoigne en ses Problemes ains les Tisserandes deuiennent aussi en estet plus lasciues, pur ce que soument elles remuent les lumbes & le croupion.

# Des lumbes ronds en long, or graifles.

Ceux qui sont graisses mediocressent par le milieu du ventre, sont amoureux de la chasse & tiennem du natud des lions & des chiens, caire nesse tou voit que les bos chiens de chasse en celte ou voit que les bos chiens de chasse en tes lumbes serrés. Mais l'ancient translation est contraire à celle cy; car elle dit que ceur qui ont les lumbes grands , aiment la chasse maissile dite autrement, & plustost finicients & graisses que grands. Les excellents chiens de chasse ont est lumbes un pur longs, durs, graisses, nerueux, ronds & modérement grands. Albert consondant les signes du dos & des lumbs, dit que ceux qui ont le dos courbé & principalement qui dit que ceux qui ont le dos courbé & principalement qui la chair en est molle, estroire & resterrée à l'endroit des flancs, comme s'il estoient ceints, ont de l'auantage cu toute chose & principalemet pour estre portés à l'achaste.

#### DES ESPAVLES

## CHAPITRE XXXV.

Es épaules sont les parties desquelles les bras penden, Lon les appelle, comme dit Festus, en la Latin aus parce que sont elles qui seruent à porter les Armes: mântenant c'ell'viage d'appeller ainsi les épaules des animaux par ce messime mot, en Latin armi,

### Des épaules fort

Suluant Popinion d'Adamantius, les épaules fortes dépotent l'Homme de naturel robuste : ce mefine Authetir, comme auffi voltemon, a donné à l'Homme fort les épaules noufies & à l'Homme enclin à se courousser, la session nefaut pas neatmoins fuine Adamantius, qui dit, le vaire large, les épaules vinides, les omoplates sontes mais on doit dire, le ventre large en vuides, les épaules sortes mais on mégletes aussi, Conciliators y adiousse des mais, ce qui ne se trume pas dans les Liures Greces. Ciercon failant mention debenus, dit que le dos grand leur est donné auec les fraules sortes & l'arges pour tirer la béanné : de comme dir Arillote en la description du lion; il les a sortes & robufets. Leodamis considerant la formé de celles d'Vilise, lay remonstre fa force, & dit ainsi chez Homere;

Autant qu'on peut commisser aux membres que su portes ; A tes bras si nerueux , à tes épaules fortes ; Tune peux pas autir le courage si bas.

EtVlysse reprend Leodamas & Iny dit: Sila Parque te donne In Corps si Vigoureux, Edesmembres si grands, n'est su pas genereux?

Des épaules inarticulées & debiles:

Cens qui ont les épaules foibles & inarticulées, font effeninés & mols, se tiennent du naturel des femmes éconmedit Aritote en fa Physionomie. Polemon & Adamanins difint que les épaules vuides dénotent les effeminez 
& timides: Conciliator trient que les articules & les neuds 
mai feparés, délignent la folie, mais buy mefme il auoit 
ainfi les épaules & les articules, qui a etté fi fol que de ne 
pounoir pas transferire bien ce que tant d'excellents Autieurs on pdit.

# Des épaules mal dénouées.

Ceux qui ont les épaules mal dénotiees & contrainte, font chickes, & onne tire qu'à force d'eux; l'eur natur de leurs meurs le font bien connoîfre, comme di Musicene, car les anares, qui ne veulent pas donner active de refferrent les épaules. Autant en dit Couciliator me pour mot.

# Des épaules la sches:

Albert prend le figne par son contraire, & dit que les épaules lasches, dénotent la foiblesse & la crainte,

#### Des épaules dénoilées.

Si l'Homme a les épaules bien dénouées, c'est signe que selon son naturel il est liberal, ce que ses mœurs apparentes font connoistre, parce que la liberalité consient à la forme apparente, bien constituée, & proportionnée. Aristote en sa Physionomic prouue cela par raison & par regle commune, & dit que la perfection est en la forme bien constituée: & le défaut en la mal proportionnées d'où il faut inferer que la liberalité convient à la forme apparente & bien constituée : & à la mal ordonnée , la chicheté: on peut aussi referer ce signe aux lions, qui ont les épaules & tout le Corps bien dénoiié, & font liberaux. Muricene Philosophe, dit que le naturel & les mœurs font paroistre cela : car ceux qui sont liberaux en donnant de nouent leurs épaules & les ont libres. 11 me souvient d'auoir souvent veu dans les Galeres, que les Forçats nuds tirans la rame, estoient estimés les plus forts aux prix des autres, quand ils auoient les épaules bien dénouées & articulées. Cela se remarque aussi visiblement aux boulangers, qui en paitrissant leur paste de leurs poings, plus HVMAINE. LIVRE IT.

ils ont les épaules dénouées, ils sont d'autant plus fort en comparaison des autres; il me souvient d'avoir admiré plusieurs fois nostre tres-Illustre Prince d'EST, en ses épaules bien dénouées, qui en sa démarche se remuoient doucement & auec grace.

## Des épaules amples ; diftantes ; ny dénoisées, My refferries.

Comme dit Aristote en sa Physionomie, quand il décrit en la figure du fort, la forme parfaicte des épaules : car fi elles font amples & distantes , non beaucoup resserrées, ny entierement dénouées, elles dénotent, dit-il, l'homme fort.

# Des épaules graffes.

Onne fait aucune estime des épaules graffes, comme dis fent Polemon & Adamantius: Albert dit affez groffierement que les épaules groffes & solides désignent la force.

# Des épaules extenuées & dont le sommet. est en pointe.

Quand l'Homme a les épaules grailles & aigues , felon le sentiment de Polemon & d'Adamantius, il est doisé de tres-mauuaifes mœurs : Conciliator die qu'il ne fait pas bon fe fier à luy, caril tasche de surprendre autruy: Albert tient que quand les épaules sont meaues & éleuées en pointe, elles ont le mesme signe.

# Des épaules graifles & resserrées.

La Physionomie d'Aristote en la figure de l'ingenieux; luy donne les parties d'autour le col & les épaules fort graifles & raffemblées.

Des épaules élenées.

C'est signe que l'Homme est de naturel grossier, & plein d'insidelité, quand il a les épaules éleuées: Aristote en sa Physionomie les luy donne éleuées en haut.

Cette figure d'Homme qui a la fimilistude des oyseaux, a lu. épaules councrtes de poil est representée, pour faire Voir les épaules Vellies.



Des épaules Velües.

l'Ariftote écriuant à Alexandre dit que files épaules font couvertes de béaucoup de poil, c'eft vn figne de folie & de faculté & en fa Phylionomie il dit que ceux qui les ont velites, font inconftans & fe plaifent au changemènt; & qu'ils tiennent du naturel des oyfeaux. Polemon & Adamantius au Chapitre du poil, difent que ceux qui ontles épaules & le metaphrene couverts de poil épais, tienneur

annaurel des oyfeaux : car ils ont de hauts desseins & de grades pensées. L'on tient que Socrate les auoit vessiles: & comme tapporte Hieros me à Iouinian, Socrate auoit oustume de dire luy messen de les semmes, que na elles le querelloient, qu'il estoit laid & dissorme, ayant les nationes camuses, la telle chaute sur le deutant, les épaules velies, les iambes crochies en dehors. Luucnal dir à cessiles de la commentation de la commentation de la confict.

A ses membre: Velus, au dur poil de ses bras, Combien il est selon, ne le connoit-on pas ?

# DE LA POICTRINE

## CHAPITRE XXXVI.

A poictine a fa fination premiere, à commence depuis le col, & cft en éminence aux regions éet mannelles de colté & d'autre : elle fe termine en quatre parties , elle commence à la gorge, a aboutit wi ventre, & est entiernée des deux coltez. Elle est sinfi nommée, parce qu'elle est presse entre les manmelles.

# De la poictrine grande;

Or ceux, dont la polétrine est grande & articulée, sont la polétrine curr, & tiennent du naturel mâle; y nostre grand. Physionome en la figure du fort luy donte, la polétrine ample & charnuë, non pas beaucoup charnuë, mais ayant les ostremens bien ramasitez: & faifant la defecțion du lion, du naturel duque tels Hommes siennens, aqui illes compare, il dit, qu'il a la polétrine forte & robuste: ce que Suelian a mal interprete, l'appellant polétrine de tiumes. Pol. & Adam, ditent apres Aristote, qu'on mé di tiumes.

X

doit faire estime de la poictrine grande & forte, pare qu'elle dénote la vigueur & la force: & en la figure du fon ils la luy donnent robuste comme aussi le métaphene, Galien dit qu'il faut qu'elle soit ample, non pas large ou longue : mais quand il dit amples , il entend fort large & profonde en sa division, & il parle aussi bien de la poictrine, du col, que de tout autre membre. Albert & Conq. liator ont ignoré cette division de poictrine, dont Galin parle : quand ils ont dit que la poictrine large, est propre à l'Homme : mais elle est large ,quand les autres parties qui la composent sont largement disposées. Auicenne dit que l'amplitude de la poictrine, & de leurs extremitez, & leur remplissemet confiftet leur quatité, c'est ce qui marque la complexion chaude. Vegetius fait élection de la ieunesse pour les Armes qui a la poictrine large. Les Poctes dépeignent tousiours Mars auec vne poictrine robuste, à cause de sa force merueilleuse, & de son courage haut & hardy en guerre : C'est pourquoy vn certain Autheur de Vers impudiques a dit,

Aucun n'égalle pas en grandeur de poictrine ; Ce-Mars dont la Vigueur & la force est dinine.

Hercule gemissant chez Sophocle dit;

O Dieux ! quelle poistrine , & quel dos nous voyons !

Dares le Phrygien en son Histoire rapporte qu'Achille le plus sort de tous les Grecs, a uoit la poictime grande & large. Mahomer second Empereur des Trucs l'auoit.larg & les bras grands, il estoit doüé d'une incomparable vi gueur de Corps, prompt à tout, hardy, braue guerrier & d'un courage innincible.

De la poietrine graisle & débile.

Comme dit Polemon, la poi ctrine débile défigne l'Hom

HVMAINE. LIVERIL.

ne de peu de cœur & craintif ( nais Adamantius y adioufie graifle) ces mefines Autheurs en la figure du débile, luy Jonnent cette partie imbecille. Conciliator fondé fur l'authorité d'Anicenne dit que cette forte de poictuine dénote la complexion froide: Albert dit, que fi elle est graifle, die fignifie la débilité & le peude force.

# De la poistrine large & des épaules grandes

Lors que l'Homme a la poictrine large, les épaules groffe, & le dos, comme écrit Ariflote à Alexandre, c'elt figue de bonté, de hardiesse, d'entendement droit, & de figesse.

# De la poittrine estroite & du Ventre mediocre.

Le mesme écrivant à Alexandre, tient que la médiocrité du ventre & le restrecissement de la poiétrine, dénote vac haute intelligence & vn bon conseil.

# De la poictrine charnue.

Polemon & Adamantius ont opinion que la polétrine beaucoup charvuic, défigne l'Honme groffier & timide : Conciliator dit quelle dénote l'Homme ingrat, mais ie ne fay d'où il a tiré ce figne, si ce n'est de ces tres-excellens Conciles: Albert dit que la poiétrine qui est chargée de beaucoup de chair, figuifie l'Homme indocile & latche.

#### De la poictrine médiocre en de l'égalisé du dos.

La médiocrité de la poictrine & l'égalité du dos, est un signe tres-bon & bien approuné, comme dit Aristoteà Alexandre.

# De la poistrine rouge.

Si l'on voit vue couleur enflammée autour de la poien, ne, elle dénote la cholere difficile , & cela vient de la puffion car on voite qu' l'Homme qui eft en cholere, les parcies d'autour la poictrine s'enflamment. Adamantius reant des couleurs , dit que la poictrine qu' eft rouge, le gpifie que le couroux et enflammé dans l'Interieur ; equ'il a tiré d'Ariftote, comme nous auons dit cy-deum. Albert tient, que la poictrine entironnée de rougeum mortre que l'Homme eft enflammé de couroux.

# De la poictrine connerte de poil.

Selon l'opinion de Polemon, la poictrine counerte del le-meline de poil épais, défigne que l'Homme eft rulem fon confeil & de grand cœur; fon celle d'Adamantus, il n'eft pas de grand cœur; mais il a l'Ame double. Ceus qui font de temperament chaud & humide, ont en effet beaucoup de poil autour de la poictrine, des bras, de l'elpine. & enfin par tour le Corps: car la quantité du poil dénœ la force & la vigueur du Corps. Les parties honteuls font chaudes & humides, & font enuironnées de beaucon de-poil. Partiellement ceux qu'on chaffre, deuiennent fans poil, encoe qu'auparavant ils en euflent : c'eft pouquoy l'antiquité tant en Grec qu'en Latin appelloit fisales ceuxqui font charte quantillement.

## De la poistrine & du ventre connerts de poil.

Comme Ariftote témoigne écriuant à Alexandre, quand on a beaucoup de poil au ventre & en la potètrinc, celt le gue que l'homme fait horreur, ell d'vu naturel particulier, & fans beaucoup d'apprehéfon qu'il fe plaift aux innires. En fa Physionomie, il dit, que ceux qui autour de la poi-

#### HVMAINE. LIVE II.

étine & du ventre ont beaucoup de poil, ont auffi beaucoup d'inconflance en leurs operations, & tiennent du naturel des oyfeaux, dont ces parties font beaucoup counertes de dunet. Polemon remarque, que fi la poictirin & le ventre font beaucoup counerts de poil, ils dénotent l'inconflance & la legereté de l'efprit, & fon imbeellité; Admanatius ne dit pas imbeellité; mais luxure : céft pouquoy ie croy qu'il y a erreur en Polemon. Albert parlant de ces melmes parties, dit que fi elles font exceffiquement counertes de poil, c'elt figne de legereté & d'inconflance: c'elt ce que dénotent certains oy feaux qui n'ont ny femple, ny pieté.

## De la poictrine dénüée de poil.

Aristote en sa Physionomie témoigne que ceux qui ont la poictrine extrémement douce, ont perdu toute honte & tiennent du naturel des femmes : l'interprotation de Suoffan dit affez mal, rudes au lieu d'éhontés : car les femmes font éhontées & non pas rudes. Galien, affure que ficette partie est dénuée de poil, c'est vn signe de complexion froide, car c'est la chaleur qui engendre le poil, c'est pourquoy les euniques n'en ont pas: or le Corps doux au toucher est comme resserré de beaucoup de froid, la densité accompagne la froidure, & la douceur la denfité. Auerroés tient que le corps débile signifie la complexion froide du cœur, & le naturel timide. Aristote en sa Physionomie & Polemon , donnent à l'Homme enclin à se courousser , la douceur au toucher aux regions de la poictrine & des aifnes, La nudité de la poictrine & le peu de poil fignifie la complexion froide du cœur.

> De la poiltrine mediocrement counerte de poil.

puls qu'il n'est pas bo d'auoir la poictrine beaucoup velue,

ny beatteoup dénuée de poil & douce : la confliction qui tient le milieu entre l'vne & l'autre, est tres-excellente c'est l'opinion d'Aristote en sa Physionomie.

# DES MAMMELLES.

# CHAPITRE XXXVII.

L'éconflitution des Mammelles, est la plus molle de L'éconflitution des Mammelles, est la plus molle de pelle tetin : par ou le laict fort aux femmes, elles sont au des lus de la poictrine, comme Aristote au Liure des Animaux l'a décrit.

> Des mammelles pendantes, & de la poistrine ample & maigre.

L'opinion de Polemon & d'Adamantius eft, que ceux qui ont les marimelles pendantes, la poictrine ample & dénitée de chair, font adlonnez aux filles de ioye, & grands yurongnes : mais ils difert cela feulement des Hommes. Conciliator, parle des femmes, & dit que celles qui ont les mammelles (eparées de la poiétrine & grandes, font pareffeules & aiment bien à careffer la vendange de Bachus, mais felon l'opinion d'Albett, il dit, que celles qui les ont pendantes enuironnées de chair molaffe, on les fignes du naturel effeminé, de l'yurongnerie & de l'intempérante: P olemon n'en parle pas nettement. Martial dit ainfrides ces mammelles pendantes en raillant,

Ou vous portés au sein de fort grandes tettasses , Dont la chair est pendante , & les peaux sont mollasses.

Des mammelles petites & exteniées.

Conciliator dit que les mammelles petites & exteniées

#### Des mammelles mediocres.

Ce mesme Autheur fondé sur l'authorité de Galien dit que les mammelles mediocrement grandes, pleines & molles designent la parsaite complexion.

# DV VENTRE.

# CHAPITRE XXXVIII.

L'eventre, comme dit Aristote au Liure des Animaux, a L'pour sa partie premiere le dessous de la poictrine; sa racine est le nombril.

# Du Ventre ample & concaue.

Comme porte l'opinion d'Ariflote en sa Physionomie, ceux qui ont les parties d'autour le ventre, grasses, sont biensorts, & teinnent du naturel virlimais i entenda par ces parties d'autour le ventre, les costez, la poiétrine de les lumbes; de par grasses, il entéd grandes lesquels signes, sont curs de la oreceile messement de la grandes lesquels signes, sont eux de la forceile messement de les parties d'autour le ventre grand de restrete noy « Polemon de Adamantius en la messem signe disent que l'homme fort a le rentre large de concaue; Conciliator, tient que si les paries d'autour le ventre, sont charnutés, elles sertient à la force.

# Du Ventre grand, charnu, mol, & pendant.

Selon le fentiment d'Aristote à Alexandre, quand l'homme à le ventre grand, il doit estre reputé pour lourd, orgueilleux & luxurieux; & felon celuy de Polemon, s'il est

mol & pendant, il dénote les sens hebetez, l'yurongnerie & l'intemperance : mais Adamantius dit qu'il faut qu'il sait grand non concaue. Ces mesmes Autheurs en la figurede l'homme groffier le dépeignent ventru : comme ils fontle Fol méchant, qui est remply entierement de vices. Galim dit à Thrasibule, que ceux qui ont le ventre ainsi fortgra, n'ont pas l'entendement bien subtil. Albert tient que celup qui l'a grand, est indiscret, lourd, superbe & luxurieur Rhafes, est d'opinion que le ventre trop grand , dénote l'homme excessiuement enclin à la lubricité : autanten di Conciliator:Pline, estime que quand le ventre est fort gras, il signifie l'homme non pas beaucoup prudent & aduilé Albert dit que si la region du ventre est cousserte de beaucoup de chair & ferme, & s'il y en a trop en comparaison de la taille & proportion des autres parties, c'est signe que l'homme est malicieux, & non pas gourmand & luxurieux. Ainsi que Maxime Planudes le décrit : le bon homme Esope estoit grandement ventru. L'Empereur Neron auoitle ventre vn peu en éminence ; il estoit furieusement enclinà la paillardife, comme aussi l'Empereur Pertinax, ainsi que le rapporte Suetone. Plaute décriuant son ruffien plein de méchanceté, luy donne entr'autres belles marques le ventre fort grand: il décrit aussi en sa Comedie Asinaria Leonida quelque peu ventru.

## Du Ventre maigre.

Ceux qui n'ont pas les parties d'autour le ventre, graffes font mois & effeminez, & ne tiennêt pas de la bien-feanc, car pour la bien-feance il faut qu'il foit grand : célt pour cela, auffi qu'il faut que la chaleur qui est autour, foit grande & forte, qui est le fondement de la force.

#### Du Ventre dur.

Sileventre est rassemblé sous vne chair dure, e'est selon Polemon, signe de gourmandise & d'esprit grossier : mais Adamantius dit, non pas esprit grossier, mais cauteleux.

#### Du Ventre mol.

Albert remarque apres Loxus, que le ventre vn peu mol & déprimé, dénote la force & la grandeur du courage.

#### Du Ventre mediocre.

L'homme qui a le ventre mediocre aucc la poictrine retréie conuenablement, comme témoigne Artifotte étriunit à Alexandre, est de grand entendement, & de bon concilià felon Polemon & Adamantius le ventre vuide fignifie la bonne fanté de l'esprit, & la grandeur de l'entendement: il ne faut pas fuiure Polemon, qui au lieu de dire fanté de l'esprit, dit maladie. Sfortia, comme tapporte Joulus, auoir le ventre si resserté & estroit, qu'il semblois ellre ceint tres-estroitements-éthoit vn capitaine fort & de grand cour. Nous auons dit au Chapitre precedent ce que guinfe le ventre couvert de poil: Albert est du messer a fancar qu'artitote.

#### DV NOMBRIL.

# CHAPITRE XXXIX.

E nombril designe, par vne marque assez bien-seante, presque le milieu de la region du ventre, au dessous de la poietrine, De l'espace depuis le nombril iusques au pubis plui grand, qui celuy depuis le nombril iusqu'au bas de la poistriue.

Ariftoteen ses Problemes dit que ceux qui ont la patie de dessus la nombril plus grande que celle de dessus dant vers la pocictine, sont de courte vie & deblies de socs. La raison est, parce que le ventre à caut de sa brience de stroid, car comme il a peu de chaleur pour fairela cuison, il est trop propre à receuoir la superdicté de excremens : ceux-là sont aussi beaucour suices aux malées, qui ont le ventre de cette constitution: Conciliator dit apres luy, que ceux qui ont cette partic, qui prend depuis le nombril tendant en bas insques à l'extrémité & à sa bais, plus grande que celle qui tend vers la posétrine, sont à reputer imbecilles & de courte vic.

De l'espace plus grand depuis le nombril iusques à l'extremité de la poistrine, que celuy depuis le bas de la poistrine iusques à la gorge.

Or ceux qui ont l'espace plus grand à prendre du nombri insquà l'estrémité de la poiétrine, que n'est pas celuy depuis l'estrémité de la poiétrine insques au col, sont gourmands, grands mangeurs, & insensibles : grandmangeurs, parce qu'ils ont le ventre grand, cequi les sittemager beaucoupsinfensibles, parce qu'ils ont la partie du ses estreite de relierrée par celle qui reçoit l'aliment, de sont que les sens sont aggranez par la qualité & complexiondes alimens ou par leur indigence : l'héti auflie na la signe de grand mangeur, que ceux qui ont cét espace qui prend du nombril à la poiétrine, plus grand que celley de la poiétrine au col,mangent beaucoup. Polemon & Adamantusifent apres luy que ceux qui ont ce messe parce plus grand, sont gourmands & grands mangeurs : il faut suiture plussoft Adamantusis que Polemon: En ce signe Albett

HVMAINE. LIVEE II.

cent que quand l'espace du ventre surpasse en estenducelay de haut, e'est signe que l'homme est paillard & addonné aux voluptez; mais cet Autheur n'a pas entendu ces diuisons, parce qu'il n'en fait que deux de tout le corpsimais il sut entendre que c'est de l'espace du ventre depuis le nombri lusques au bas de la posetrine, dont il est quession maintenant.

De l'espace ig al depuis le nombril insques aupubis, & d'icilny insqu'a l'extremité de la positrine, & delà insques à la gorge.

C'est vn signe qui dénote vne parfaite excellence d'esprit & vne tres-bonne constitution de corps en ceux, qui apres la dimension faite, ont les espaces égaux, à prendre du nombriliusques au pubis, & du mesme nombril iusques au bas de la poictrine, & celuy qui est entre le bas de la poictrine & la gorge , la dimension estant également separée en trois: c'est ce que Conciliator approuue auffi. Albert n'est pas éloigné de cette opinion apres Polemon qui dit qu'il faut mesurer l'espace qu'il y a du nombrilau pubis, & du mesme nombril insques au commencement du col en la fourchette, car cela fe treune naturellement égal, en l'homme bien proportionné en fon corps, & fices espaces sont égaux, ils dénotent qu'il a vue louable excellence d'esprit, & vne merueilleuse disposition de corps: mais comme nous auons dit il a ignoré la vraye dimension de ces parties.

# DES PARTIES HONTEVSES.

#### CHAPITRE XXXX.

J'Anois iugé qu'il estoit expedient de passer cette partie fous silence, puis qu'à peine on n'en peut faire aucune

mention deuant les orcilles chastes auec honnesteté; & fant parler par respect toutefois parce que l'ordre des choses dont nous deuons faire la description nous y contraignoit. De peur que cette partie ne manquast & ne fut retranchet, il m'a semblé necessaire d'en parler en peu de mots, & nous l'allons trancher court. Galien dit que de quatre parties du Corps, quatre affections de l'ame prouiennent: Scauoir que du cœur fort la cholere, du cerueau, l'esprit, du foye, la loye, & des parties honteules, la luxure : cette partie inferieure tant en l'homme qu'en la femme, en laquelle naist du poil, se nomme penil. En effet les parties du corps ont entr'elles mutuelle correspodance; pour exemple l'ouuerture & fente de la bouche, & la groffeur des lévres ou leur petitesse dénote quelle est l'ouverture & fente des parties honteuses, aux femmes & la grosseur ou petitesse de leurs levres: comme aussi le nez monstre quel est le membre viril: Le penil estant grand fignisie l'homme fort, & qu'il tient du naturel viril, ainsi que celuy qui est gras & mol dénote l'home imbecille & qu'il tient du naturel des femmes; si cette mesme partie est connerte de beaucoup de poil & frise, c'est signe que l'homme est luxurieux & feeond : fi le poil y est clair, délié & droit ; l'homme n'est ny luxurieux, ny fecond. On dit que le membre viril qui est grand dénote l'esprit dur & lourdement stupide à la similitude des asnes dont il tient du naturel; car entre les animaux celuy-là est tres-bien fourny de ce membre. L'Empereur Commodus auoit vn homme, dont le membre viril estoit long à merueille, que luy mesme il appelloit asne. D'où vient qu'on nomme en grec ceux qui en sont des micux fournis onobeles, qui veut dire fléche d'afne. L'on tient que le membre viril panchant du costé gauche engendre des enfans mâles, parce qu'il iette la semence en la matrice de la femme au costé droit:s'il panche du costé droit, qu'il engendre des femelles : c'est la commune opinion des Medecins : ce que i'ay remarqué estre faux. Si les genitoires sont petits, comme dit Conciliator, ils dénotent de mau-

uaifes meurs, s'ils font grands c'est figne que l'homme est Aupide & lasche:mais moy ie soustiendrois qu'ils dénotent la force : veu que les Philosophes sont d'opinion que la force de l'homme consiste en ses testicules. Pour preuue de cela, quand on les couppe à l'homme, il devient effeminé, & femble comme estre changé en la nature de la femme; veu que tels chaftrez n'ont point de barbe, & font prinez d'engendrer & de pounoir auoir lignée, ils n'ont point la voix male, & ne sont pas éloignez de la façon d'agir du fexe feminin, dans la pluspart de leurs affaires : & l'on dit vulgairement que ceux qui font foris ont de grands teficules. Le principal organe de la generation suit la proportion du nombril : d'où il s'ensuit qu'apres que l'enfant eftforty du ventre de la mere, il luy faut diligemment couper le nombril & luy laisser vne éminence raisonnablementlongue:mais s'il est resserré trop aux femmes, il peut restreindre l'effort de leurs accouchemens pour se tenir troplong temps de bout. Ainsi la matrice, qui au dedans est lasche, dénote la femme insatiable en la conion ction charnelle, telle que l'ont les icunes pucelles : fielle eft inégale, c'est signe qu'elle aime fort le plaisir de Venus & qu'elle est babillarde. Conciliator dit que si l'espace qu'il y a entre l'yterus & le fondement, fort en dehors il dénote que la femmeeft folledans le coit

# DES BRAS.

### CHAPITRE XXXXI.

Cops qui est aussi à la quatrieme partie de & les iambes: Artiste e me parle point en la Physicanic; car parlant des hanches & des iambes, il veut que catende qu'il. parle des bras, & il dit au Liuredes Anmaux, que les iambes ont vn commun rapportaues bras; cat ceux qui ont les couldes courts, ont aussi les fes courtes; œux qui ont les pieds petits, ont pareillement les mains petites.

## Des bras, de leur longueur, des couldes robustes & bien arricule?

Polemon affeure que les bras longs & robufte & le couldes bien articulés defignent l'homme de bien Adimantius dit qu'on approune fort les bras & les coulded cette foruse: Ariflote parlant des jambes (ce qu'il aduet tit denoir eftre referé auffi aux bras) dit que les iambs robuftes articulées & nerueufes dénotent l'homme de grande force de cœur, & que c'est tenir du male naureflement. Hercule gemiffant chez Sophocle dit ainfi,

# o Dieux ! quelle poittrine, er quel dos, er quels bras.

C'eft à dire pleins de nerfs & de muscles élenez, & de gros moignons de chair. Leodamas à la corpulence d'Vlyf se présageoir quelles forces il pouvoir auoir, difant cha Homere. Non, cet hofte n'est point d'un cour lache, ny b. A voir se membres forts, ses épaules, ses bras.

Ciceron au Liure de la Vieillesse, rapporte les paroles que dit Milon Crotoniate, qui estoit delia plein d'années. & qui regardoit les athletes dans la lice , ou ils s'exercoient : après auoir ietté les yeux fur les bras denuez de vigueur, il fe mit à dire en iettant des larmes: Hela ces bras le font de sta morts : Dares le Phrygien dépeint Achille douié d'une grande force de bras. Cefar auoit les membres ronds en long & forts. L'Empereur Vespasien estoit composé de membres raffemblez & robuftes, ce fut luy qui fut choifi a cause de son grand courage pour la conquette de la Iudée, comme Suetone le décrit : Georges Scanderbeg anoit les membres fi robuftes & fi charnus , que du grand & pefant routelas dont il fe fernoit , il fendoit les ennemis infques au nombril par le milieu, les coupoit en deux de travers, &c leur aualloit aisément le col, les épaules, & les bras tout ensemble d'vn feul coup : Mahomet Empereur des Turcs oyant parler des grands coups & des grandes playes que ce Scanderbeg faifoit auec tant d'effort, fouhaita voir ce prodigieux contelas, & obtint de luy qu'il luy enuoya à Constantinople. Cefar Borgia Duc de Valence auoit vne grande habilité de corps, & les membres, tres-robustes pour la liaison & le ferme assemblage de ses nerfs, tous ses membres estoieut extrémement bien proportionnez pour former vn corps parfait. H eftoit fort adroit à toutes fortes d'exercices d'armes tant à cheual qu'à pied, & à toutes fortes de icux: En la luitte il iettoit bas le plus robufte qui fut, & d'yn coup d'espadon il aualloit le col à yn taureau en courant dans la lice.

Des bras er des couldes menus.

Selon Popinion de Pol. & Adam. Jes bras & les couldes memus feront contraires à ceux dont nous venons de parlet, & ils font le figne du naturel imbecillé. Albert dit que les couldes memus defignent les imbecilles, confondant le refene Chapittre auec le fuitant affez ambiguément.

Des bras fort charnus.

Comme témoignent les mesmes Polemon & Adamantius, les bas beaucoup charmus dénotent l'homme piné de discipline & de sens : Aristote en la figure de l'Homme groffier, luy donne les parties d'autour le col & des bras, beaucoup charmué, Albert tient que les couldes pleins son vn figne que l'homme est groffier & indoction

## Des bras longs infques aux genoux.

Aristote écriuant à Alexandre, dit que quand les bras s'estendent de forte que les mains puissent atteindre iusques aux genoux, c'est marque d'vn homme de bien, & qu'il est hardy & liberal : les bras ainsi longs, comme dit Polemon, c'est signe de force & de chaleur : mais Adamantius dit de force & de felicité: Rhases tient qu'ils designent la grandeur de l'ame, l'arrogance & le defir de regner ; & dit que cela prouient de la chaleur & de l'humidité du cœur: Albert écrit que c'est signe d'humilité & de force, quoy que l'extremité du doigt du milieu ne touche point les genoux, & qu'il s'en faille l'espace de quatre doigts. On lit qu'Aristote auoit les bras longs : Alexandre estoit pourueude mains longues, & partantil estoit hardy, bon & liberal. On rapporte qu'Artaxerxes estoit surnommé longue-main, parce qu'il avoit la droite plus longue que la gauche : celt pourquoy il surpassa tous les Roys de Perse tant en facilité, humanité, que grandeur de courage.

Des bras si courts, qu'on est contraint en mangeant de panchet la teste, pour aider aux mains.

Quand les bras font extrémement courts, comme dit Aristote écriuant à Alexandre, c'est signe que l'homme aime la discorde & l'iguorance, & comme dit Polemon si les

#### HVMAINE, LIVRE II;

ins font fi courts, qu'ils ne paruiennent pas infques aux enoux, mais qu'on foit contraint en mangeant d'allet au denne des mains attec la telle, c'elt figne que l'homme eft malveillant, qu'il perde plaifir au mai d'autruy, & qu'il et ennieux: Mais Pol., adioufte tres-mejéenis, ey qu'il fe mains. Alles fient que fi les bras font fort courts ils griffent que l'homme eft timide, & atime à faire mal : & cut die que fuinant la raifon cy-deffits alleguée cela promient du froid & du fee. Albert dir que quand leur longur fetermine à la cuillé, ou vn peu deuant, c'elt figne que l'homme a manualfe volonté, qu'il prend plaifir au mal'autruy, & c'elté cqu'on appellecunier. Se de plusif die que ceux qui en mangeant auec grand appetir eftendul a bouche pour aller au deuant des mains, sont fuiers è ex melmes vices, mais cét autheur confond tout.

### Des bras pleins de Veines.

Polemon en la figure du Luxurieux, luy donne aux bras les veines apparentes & visibles.

#### DES MAINS.

#### CHAPITRE XXXXII.

Le grand Prince des Peripateticiens dit au Liure des L'Animaux que les parties de la main sons, la paulme, ou marciere, les doigts & la iointure, auce qui le poignet ou earpe est conioint La partie du dedans s'appelle, la paulma, 18 metacarpe, celle du dehors le dessa, ou sont les neriss

# Des mains grandes, articulées & nerueuses,

Quand Aristote en sa Physionomie a traité des pieds, il a voulu qu'on entendit que c'estoit aussi des mains, parce que ces parties ont mesme rapport ensemble : c'est pour-

#### LAPHYSIONOMIE

quoy les mains grandes articulées & nerueules dépoisse les hommes robbilées pource qui chié d'ame, & qu'il tain nont du naturel viril, & en la figure du fort & du consigure, il donne à l'un'a l'autre les extrémites du cops ne se & grandes, à et in l'entend par extrémites grandes, à tre chofe qu'e les mains, les pieds. & l'emblables partie et de l'entende de des les mains bien articulées. Softria audit main ample & fort longue, & les doigs en leur affembla main ample & fort longue, & les doigs en leur affembla ge, & l'aidnoi fremes qu'il pouvoir tompyre en deux vaist de chetal, & éleute en haut une fort longue lance des su al auec fon talon. Selim fils de Baialet, anoit la main las ge. & les membres longs en rond ; il ethoit tres vailla guerrier, sil n'ethoit tamais laffé aucunt rauail de corp, ou d'esprit, ny meline affolibly.

# Des mains petites, graisles & inarticulées.

Le mefine Author au mefine paffage entendant paint de mains, die que fi les mains font petites, grailles & maiarticulées elles lont pluffeld agreables à voir que robbités, & que c'elt tigne que l'homme est effemine quant l'ann, & ciner du naurel des fennesses Le mesine, en la figure de l'imbecille luy donne les extrémitez du corpsimbediles, de décrit les mains du Timide, grailles & longues : autaut en font apres puy Polemon & Adamantius.

# Des mains delicates, & molles,

Nots donnerons aux mains, ce qu'Ariflote & les aures Physinonnes donnen à la chair paree que nous auons couftume, de porter les autres parties du corps countres, comme aufil tout ce que donne, qui que ce foit qui pouns toucher les mains auce plus d'honneferté en exerganta Physinonomie, Ariflote dit au Liure des animans que ceux qui ont la chair dure, font d'elprit Incepte. & que ceux qui qui ont la chair dure, font d'elprit Incepte. & que ceux qui HVMAINE, LIVRE II.

font molle, ont beaucoup d'esprit, selon la translation de Suestan, il dit en sa Physionomie que si la chair est dure & demeure en fa durcté naturellement, elle dénote l'infenthle : que si elle est douce & debonne constitution , elle fenific l'insensible & l'inconstant, fi ce n'est en vn corps fort & qui ait les extremitez jures que cela arriue : mais à eine peut-on coniecturer ce que toutes ces choses signifent tant à caufe de la munaise interpretation de Suessan: qui tasche d'accommeder le sens à sa version & tombe dans de grandes réneres & lottiles, mais il faut ainlientendre Aristote, & direque la chair douce dénote l'ingenieux, que la dure & de bonne constitution, c'est à dire superflue. gnifie l'infensible : si ce n'est que cela arrine à vn corpsrobuste & qui ait les extrémitez grandes. En la figure de l'Ingenieux, il luy donne la chair vn peu humide & molle, son pas superfluë, ny graffe beaucoup & la peau déliée &c. Galien & Rhases disent que la peau déliée est le signe du Corps bien temperé. Polemon & Adamantius tiennent que les mains delicates & fort molles font vi témoignage on tres-excellent efprit, & en la figure de l'Ingenieux, ils ly donnent la chair molle & de mediocre conflitution: cest dequoy nous tascherons de donner raison. On lit dans l'histoire naturelle qu'il y a eu plusieurs Autheurs qui ont jugé que la subtilité de l'esprit ne consiste pas en la subtilité du lang, mais de la peau ou des autres convertures du Corps, & partant que certains animaux sont plus oumoins brutes, felon la dureté de leur peau ou la couuerture de leur corps : pour exemple les huistres, les tormes, la peau des bœufs & des pourceaux. Mais Aristote étrit au second Liure de l'Ame, que l'homme a le goust plus certain que tout autre animal : Le goust en effet est vne espece de toucher , & partant parce qu'il a le toucher tres= libtil, il faut conclure que c'est le plus prudent de tous les animaux : d'où il s'enfuit qu'entre les hommes il y en a qui ont la chair dure, & sont hebetez: il y en a qui ont la chair molle, & font ingenieux: Or ceux qui l'ont ainsi molle, ont le

toucher meilleur, & ensuite meilleure faculté de sens, d'air par consequent ils ont meilleur entendement; parce que l'excellence des sens est vne disposition à l'excellence de l'entendement, & l'excellence du toucher est dériuée du bon temperament, & comme nous auons dit fort souven l'excellence & la noblesse de l'ame suit la bonne complexion:d'où il faut inferer que ceax qui ont le toucher plus excellent & fubril, ont auffi l'ameplus noble & plus excellente, & l'esprit plus penetrant & lus subtil Mais on dia que les enfans & les semmes ont la thair molle, & toutfois le mesme Aristote dit qu'ils sont foibles de iugement & d'esprit : à quoy il faut répondre que la mollesse arrive pour deux causes, ou de la bonté de la complexion, qui el excellente & bien disposée, ou de la redondance du phiegme, dont la chair des enfans & des femmes est composée, C'est pourquoy Fabius dit en son personnage Delicat qu'il est fain, comme s'il entendoit dire qu'en la chair molle, rare & delicate, il y a vne excellente fanté d'esprit, c'est à dire vne merueilleuse prudence & vne grande subtilité d'esprit : Pline n'approuue pas l'opinion de ceux qui tlenient que la subtilité de l'ame ne consiste pas en la subtilité du sang, mais qui iugent que les animaux sont plus ou moins brutes, selon la dureté ou mollesse de leur peau & counerture de leur Corps: & il dit pour raison que la peau des bœufs & la soye des pourceaux empesche & met obstacle à la fubtilité de l'esprit, qui y entreroit dedans, & qu'il n'y peut pas penetrer pur & liquide: La peau des Elephans est pareillement couverte de soye impenetrable, & toutefois entre toutes les bestes à quatre pieds, la subtilité de l'esprit penetre principalement aux Elephans. Ainsi en estil des Crocodiles, qui ont le corps counert d'vne peau tresdure & d'écailles épaisses, & qui toutefois ont vne grande subtilité d'esprit, desquels animaux les Naturalistes de fent des merueilles.

Des mains dures & charnues plus que de raison.

De tout ce que nons auons remarqué cy-deuant fur les difours d'Ariltote en la Phylionomie, nous auons enfeigné que les mains dures & excelliuement charnués dénotent lespit mal-façonné & groffier. De la lí faut remarque les Railteries de Plaute qui dit en les Comedies, 7toi mailtre ouvert de la peau d'un Elephans, n'eft pas a luy, cor a pas plu de leg effe qu'un peirer. De arc edificurs il dénote que la meted e la peau ell vn figne de lourdife & rufticité. Et les Grees appellent les fols & les hommes lourdement ruftiques groffe peaux.

Des mains grandes er dures.

Adamantius tient que les mains dures & grandes dénotent l'homme fort, non pas toutefois affez propre aux difciplines.

Des mains fort courtes.

Polemon & Adamantius, & apres eux Conciliator estiment que les mains fort courtes designent la folie.

Des mains groffes.

Si les mains font groffes felon adamantius, c'eft figne de méchanfeté: Polemon a erré quand il a dit legeres, au lieu degroffes.

Desmains fort pleines anec les doigts longs.

Les messnes Pol. & Adam. remarquent que les mains fort pleines, & qui ont les doigts vn peu longs, denotent Phome Harron. Conciliator dit que si elles font grosses des doigts courts outre mesure, c'et signs e qu'il est trompeur, cauteleux, larron, & qu'il ne faut pass se fer à luy: Albert parle des doigts non pas longs, mais courts.

Des mains eftroites er graifles

C'est marque que l'homme est tres-infidelle, selon pole. mon qui a les mains estroites & graisle; selon Adamantin qu'il est tres-addonné à rapiner ; Conciliator dit affer meptement qu'il est fuiet à se courousser & lourdement Stupide.

Des mains fort petites.

Si les mains sont fort petites selon Polemon & Adamantius, c'eft figne que l'homme eft fin & rufé, & se plaist au larcin.

Des mains graifles en contorfes.

C'est figne que l'homme s'amuse à des badineries & est gourmand quand il a les mains grailles & crochues: c'est dequoy Polemon ne parle point: Conciliator apres Albert, dit qu'elles dénotent l'homme gourmand & babillard.

Des mains longues qui ont les doiets longs.

Aristote faisant la description de la main tres-excellente & de bonne qualité dit écriuant à Alexandre, que les mains longues & les doigts longs fignifient l'homme habile à toute sorte d'arts, & principalement aux mechaniques, sage en fes actions, & de bon regime ; Conciliator en dit autant apres luy.

Des iointures des mains fortes.

En la figure de l'Ingenieux, Polemon & Adamantius luy donnent les jointures des mains & des pieds fortes. todic Author certiani à altravert, a albert e

#### Des jointures des mains, lengues, grosses, & rudes.

Polemon donnant au fol & a Unifenté la forme de la maia tres-maussife dit qu'îl en a les jointures rudes, groffeæ un peu longues. Adamantius parle de sextemitéergoffes & rudes: pour moy le fuis de Popinion de Potron.

## Des mounemens des mains débiles & déronées.

Arithote en fa Physionomie en la figure de l'Impudique luy donnent les mouuemens des mains foibles & imbecilles, Polemon au Traité du col., luy donne les mains dénoitées, Adamantius ne dit pas dénoûées, mais restertées.

### Dela collifion & frottement des mains

En la figure de l'Auare Polemon & Adamantius luy donsent la collision & frottement des mains épais.

### 

Ainfigur Ariflote dit écrimant à Alexandre, celuy qui fer rumié fouvent & parle auce mouvement des mains, elt lumonde, bien difant & trompeur: autant en dir Albert agres luy : mais moy ie dis plutfoft babillard que bien difant.

# De ceux quiparlent sans remüer les mains.

Celuy qui s'abstient du mouuement des mains en parlant, comme dit Aristote écritant à a lexandre, & albert, a

### LA PHYSIONOMIE

l'entendement parfaictement bon, excellente disposition & est de sain aduis.

### Des mains connertes de poil.

Scot tient que les mains qui sont conuertes de beaucop de poil dénotent la luxure, ce que apres auoir aussi éprené par vne longue experience, nous auons mis icy.

### De ceux qui se seruent de la main droite, ou gauche.

Nous n'auons pas iugé à apropos qu'il falloit oublierà dire quel presage on peut tirer des mœurs de celuy, qui est gaucher & droictier:non pas de celuy qui l'est par coustume, mais qui est ainsi naturellement né : veu qu'on voit souvent plusieurs personnes qui se servent des deux mains, voire de la gauche au lieu de la droicte. Les Grecs appellet ambidextre celuy qui se sert de l'vne & de l'autre, au lieu de la droicte seule. Homere, Aristophane & Hipponax, le nomment aussi ambidextre & ambigauche, ou gauche des deux mains : mais auparauant cherchons la cause, que les Medecins en ont donné en leurs Ecoles, afin qu'en ce faisant nous puissions trouuer le presage assuré qui par là ca est signifié. Ceux qui traitent des causes naturelles, disent que l'Homme devient ambidextre pour cette raison, parce que la chaleur du cœur se tire abondamment au co-Ité gauche, & celledu foye au costé droit : or de ce que l'Homme se sert de la gauche au lieu de la droicte, ilsont dit que la cause procede du cœur aussi bien que du soye, quand la vertu & faculté de ces deux intestins s'écoule & passe plus abondamment au costé gauche; & que cela arriue , lors que le cœur aussi bien que le foye se trouve situé au costé gauche. Hippocrate dit que la femme ne peut deuenframbidextre, ce que Pline rapporte au Liure Septieme, à raison de la depilité de la nature; fi en effet les

HVMAINE. LIVEE II.

Monmes fe servent à cause de la force de leurs nerfs , des deux mains comme de la droicte; pour tres-iuste raison aucune femme ne s'en feruira, mais c'est assez pour elle, si elle se set de la droite seule comme il conuient, voire auccmediocrité. L'on tient que les Amasones auoient coustume de se brusser la mammelle droite, afin que plus d'aliment passaft en leur main toute proche, & luy donnast plus de vigueur & de force, laquelle main est naturellement foible; pour moy ie ne tiendrois iamais ceux qui ont aissi les mains pour Hommes d'Ame droite & de grande probité; parce que ce qui naist contre l'ordre de la nature, dénote vne défectuolité naturelle, & principalement à l'endroit de deux nobles intestins, scauoir le cœur & le foye; de plus ie dirois pour raison, qu'à cause de la chaleur superabondante ils sont enclins au couroux, cauteleux, iniurieux & trompeurs; & l'experience ne m'aiamais fait tromper en mon opinion, quand i'ay veu de tels hommes: & les pires de tous , ce sont ceux qui se seruent seulement de la main gauche. Ismaël Sophy Roy de Perse se seruoit de la main gauche plus agilement & auec plus de force que de la droite; à cause de quoy il estoit ardant en gruauté, mais pour fort peu de temps, & enclin aux plaifirs de venus.

### DES DOIGTS.

### CHAPITRE XXXXIII.

A Ristote dit au Liure des Animaux, qu'il y a cinq doigts A en la main:que la partie du doigt qui se ploye, se nom-menœud ou iointure: celle qui est droite, & roide s'appelle l'entredeux des nœuds ou des jointures.

Des doigts gros courts. Comme dit Aristote à Alexandre, la grosseur des doigts & leur briéueté est vn signe de folie & de lourdise : Pol. en la fin de son ouurage dit que les doigts courts & gros autat des mains que des pieds marquent la lourdife & stupidité,

# LA PHYSIONOMIE

duquel défaut nous disons que ceux là sont exempts; qui ont le Corps ny gras ny court; Albert, tient que les doigts qui font petits & gros, désignent que l'Homme est en weux farouche & hardy.

# Des doigts courts comenus,

Albert écrit que les doigts courts & menus tent la folie.

# Des doigts longs de la main.

Comme nous auons veu au Chapitre precedent, Avillote écriuant à Alexandre, dit que les doigts longs auec les mains longues signifient l'Homme propre aux arts méchaniques, sage & de bon régime: & quand il décrit l'Homme de bien , il luy donne les mains longues & les doigts pareillement allant en s'amenuisant : Pline apres Aristote dit que c'est signe de courte-vie quand on a les doigts fort longs.

# Des doigts longs, mols, & distans les Vns des autres.

En la figure de l'Ingenieux, Polemon & Adamantius luy donnent les doigts simples : Adamantius mols, longs, & distans les vns des auttes. Pline faisant description des pieds, dit que celles qui apprennent plus aisément à parler, ont cinq doigts aux pieds. Sclon Solin & Apulee, entre les Nobles & les Roturiers le nombre des doigs met de la difference : ceux qui excellent en Nobleffe de cœur , ont au pied les cinq doigs de rang fans estre separez: les autres trois. Dares le Phrygien écrit que Polyxene auoit les doigts fort longs, mais qu'elle effoit d'vne Ame simple, prodigue & somptueuse.

# Des doigs retors & tourne Zen arriere.

Quand on voit quelqu'vn qui a les doigts combés en haut, c'est à dire, retors & tournez en arrière, ( ainsi narle Scot , barbarement) c'est figne qu'il est liberal , de capacité tres-bonne, officieux & de bon entendement, encor qu'on appronue moins sa doctrine. Nous auons remarqué fort souvent que cela n'est pas éloigné de la verité, tant pour raison que parl'experience que nous en anons faite : on peut tirer le raisonnement par signe contraire, des oyscaux de proye : car tels, oyscaux, comme Pautour, l'aigle, le faucon, l'épreuier & autres semblables, qui ont les ferres crochiies font beaucoup addonnez à la ioye : ce que le naturel apparent fait meline connoistre, car ceux qui sont prodigues, ont les mains ou-sertes & les doigts retors & tournez on arrière : les aures requins & chiches & gens de butin ont les mains refferres & courbées en dedans. Ainsi les doigts de nosfre Prince d'EST : dont la munificence eff fans pareille, font formez, ils font ouverts, & renuerfez en arriere, de forte qu'ils font vrayement l'image de la liberalité mesme.

# Des doigts superflus aux mains.

Coux qui ont six doigts aux mains; ou quarte, comme foument celar coultume d'arriners; comme aufil les boiteux & les boilis sont vn pen sinjetes & leur méchanlers; parce que défaut de nature leur est arriné aux parties moins necessires : en efte cela est, comme nous aunos dit foument, contre l'ordre de nature. Volcaius Sedigitus elbit tenu pour tres-habile Poète : on dit que parce qu'il suoit fix doigts en chacque main, il estoit funommé s'édigius; s'anis les filles d'Horace estoient elles furnommés s'édigius; pous leurs s'édigis.

# D'agiter & remuer les doigts.

Celuy qui en parlant agite se doigts, est de vehement nature. Socrate auoit coustume de resuite rougent se doigts en parlant & de se titre se scheueux, ce que la vehe mence de son discours causoit, comme Zopire le Physionome l'a aussi fort bien remarqué. C'estoit chez Cieron yn signe de molesse, que de gratter sa teste d'va doist.

### DES HANCHES.

### CHAPITRE XXXXIV

Les deux grands os placez proche de l'os qu'on appelle de l'os qu'on appelle de l'os qu'on appelle de l'os par leurs grandes forties ou aduancement en dehorts, felon leur dimerfe confitution, & l'auofinement des parties, desquelles ils dépendent, ont diurcrés dénominations: car en cette partie, en laquelle ils reçoiuent les cuisses en leurs iointures ou emboittements, ils sontonmés banches; en haut en la partie ou ils sont larges, tirant vers les flancs, on les appelle les os de l'illion, vulgairement banches, desquelles il est à present question : si c'éten dedans tirant vers les parties honteules on les nomme les os dan pubis. Il is sont plus droits aux Hommes y un peuplais courbés tirant vers l'exterieur aux semmes, pour n'empessement de l'enfancement.

### Des os des hanches apparens en dehors.

Rhases & Conciliator apres luy disent que les os des hanches sortant en dehors : désignent la force & la virilité.

## Des os des hanches graifles.

Les hanches graifles en l'Homme fignifient qu'il est moureux des femmes, c'est aussi figne de débilité & de rainte, selon Conciliator apres Rhases.

### DES FESSES.

### CHAPITRE XXXXV.

ENIa derniere partie de bas du thorax sur le derriere; L'Homme seulement a les sesses décemment rassembles & fort propres pour servir à se soir, comme dit Anistote au Liure des Animaux: & servent aussi à la partie expultrice comme de loge ou de coussin. A ristote en sa Physionomie, Polemon & Adamantius leur donnent diuers noms, qui significant la mesme chose, & partant nous sugeons qu'ils ont parlé de la mesme chose sous des noms differens. Onpent voir en la figure de la Fémme, qui est icy remise, lu fesses fore charries er graffes.



# Des fesses grasses.

Comme tient Ariftote en sa Physionomie, ceux qui ont les fesse charnies & grasses, sont mois & esseminez, Les femmes les ont excessimement grasses, comme disenvellemon & Adamantius. Conciliator appelle les fesses, sancs, & dit que si elles sont entourées de chair molle, dites signifient l'Homme de naturel esseminé; a autant en dit Albert.

Cette figure de deux Homme , est encor icy exposée pour montres les sesses or aigües.



# Des feffes offices & aigües.

Celuy dont les fesses sont aigües & ossiues, selon Artloce en sa Physionomie, est fort; Polemon & Adamantius difent que se les les conuienner aux Hommes: Artitote en la figure du sort les luy donne resservés Ismesines Autheurs les luy donnent dures. Conciliator, & apres luy Albert disent que les stanes durs, solides, & spares d'ossemens (ains nomment-ils les sesses) désignent Homme farouche & guerrier, & qu'il tient du naturel dation, à qui il est comparé.

# Des fesses graisles ou comme desseichées.

si les fesses sont moderement charmies, comme desse cles dénotent l'Homme malin, & qui tient de l'espit des singest l'olemon dit graisles & charmies medioremen: Adamantius adiouste ridées, comme toutes dénitées degraisle, & que c'est signe que l'Homme est cautelux crains les singes ont les fesses. Conciliator, & comme lay Albert, dit que les slanes herisses depoil, ridez, & qui l'individue de l'est de la charmie de l'est de les singes à qui il est comparé; s'appellent comme nois auons dit les fesses, slanes.

#### Des fesses ny ridées, ny douces au toucher.

Arillote en la figure du fort luy donne les feffés ny douctany beaucoup coupées de rides : «Il laut referer cela à la caufe naturelle : la chair deuient douce au toucher à suffe de l'humidité, & les rides viennent de la ficcité cieux dont qui les ont tenant le milieu entre les ridées & les douces font de complexion temperée entre l'humide & la fiéthe, a ceu il d'énoc la force,

#### DES CVISSES.

### CHAPITRE XXXXVI.

A Liure des Animaux Ariflote dit, que l'affenbisgé de la litifon du membre inferieur eft de deux parties feauoir la lambe & la cuille, qui a deux telles; l'appare inferieure de la cuille eft iointe aux iambes ; la fuperieure aux hanches ; l'est Hommes on les cuiffes charmies, ence que les autres animaux les ayent déniées de chair : elles font netueules , fortes d'offemens, & roides ; la railonque IH-homme feui-entre les animaux et droit, a fain quelle parties inferieures de fon Corps puillent ailément foutenir les parties inferieures de fon Corps puillent ailément foutenir les parties fisperieures, la nature a offe à celles de bas. Polemos & Adamant, n'en parlent point, & quand ils traitent des imbes, 'ils veulent qu'on entende que ce foir aufit destuilles s'elles de veulent qu'on entende que ce foir aufit destuilles.

# Des cuises fortes d'offemens & nerueuses.

Si l'Homme a les cuilles fortes d'offemens & de ners, felon l'opinion d'Ariftote en fa Physionomie, il est fort, & tient du naturel viril.

### Des enifes molles & inarticulees.

Or cetts qui ont les cuilles offlèes & charmules, font mollement effeminés. & tiennent din naturel des femines mais la ne faut pas fuiure ce que dit Ariflote en fa Phylonomis, veu qu'il a deu dire graftes ou in arculées & non as offieir car ces fignes là approchem du naturel de la femine, à qui il les sefres. Polemon & Adamantius parlant des iambel, & vool lait qu'on entende que e foit de cette partie aufi, differt que les cuilles molles & mal articulés, à défiguire

#### HVMAINE. LIVER II.

ine grande foid beffet ees mefines Autheurs en la figure du foit méchant luy donnent les cuifies groffes. Les parties interieures aux femmes, font pour la plus part plus groffes: aux Hommes et font les finerieures à la cauté de cela promient du froid & de la chaleur : car en la femme de complexion fort froide, la moindre portion de l'aliment, d'où le Corps prend fon accroillance, eft fournie aux parties imprieures, ee que peut faire la chaleur par fon operation & la vern qu'elle a d'éleuer. L'aliment donnequi de meurre aux parties un ferieures les rend plus groffes & leur donne dantaige d'accroiffance & de corps, il n'en eft pas le mefme des Hommes, cat par l'abondance de la chaleur vine gande partie de l'aliment eft portée en haut & fait la yn plusgrand effet, & y erend les membres plus chartus.

### Des cuiffes médiocrement charniles.

Polemon & Adamantius en la figure de l'ingenieux luy donnent les iambes & les cuisses non pas beaucoup charaires, c'est à dire bien nontries.

# Des cuiffes or des lumbes couners de poil.

Ces mesmes Physionomes sont d'opinion que cenx dont les cuisses & les lumbes sans les autres parties du Corps, sont couuers de poil désignent l'Homme enclin à la luxure.

### Des cuisses courtes.

si les cuiffes font courtes elles dénotent l'Homme malvillant, qui prend plaifr au mal d'autry, & conicus: comme nous auons dit en parlant des bras, & comme nous appreuons de Polemon qui dit, qu'ils fignifient l'Homme tre-manuais & qui fe plaift à faire mal. L'on tient que Selim, fis de Baiafet X. Empereur de Tures, auoit la taille fort haute, mais les cuiffes yn peu courtes, il fe reflouuenoir 360 LA PHYSIONOMIE des iniures qu'il auoit reçeües, il eftoit d'un esprit perfide extrémement porté à la paillardise rasfauline, & il se sernont rarement de ses concubires.

#### DV GENOVIL

#### C HAPITRE X X X X X VII.

Es genoux sont loints au cuisses, & là il y a vne vente pre, qui quand on se sied ou marche se sieche qu'elle a la figure de cette lettre Grecque +, au derriere de le laret: au deuant la rotule ou palette, de qui est l'osse de conferuér la iointure, de seruir au sechissement & ployement des parties, & d'en rendre le mouuement plut facile.

### Des Genoux ebarnus.

Si l'on voit que l'Homme ayt beaucoup de chairen fes genoux, c'eft figne de débilité de vertu naturelle à de mollesse, & qu'il tient du naturel des femmes, qui ontles genoux gros; comme di Ariftote à Alexandre.

### Des genoux qui font bruit.

Ceux là font impudiques, à qui les genoux font brulta? Ariflote en la Physionomie, refere cel à l'apparente conuenance: Suefan a interpret l'Autheur affez ineptemni, caril dit, grot genoux au lieu de dire faifans brait : Ariflote entend par ceux là, ceux qui en marchant, craquent & fort entendre le melme bruit, que font les mains dont on presse les iointures. Polemon en la figure de l'impudique, unt qu'il a les genoux faifans bruit; ainsi que dit aussi Adamantius en la messe figure.

Des genoux qui se courbent en dedans, & se se heurtent l'vn l'autre.

Selon l'opinion de Polemon, fi les genoux panchent en dedans, (Adamantius adioufte comme fe heurtans I'vn Pattre) dénotent l'Homme addonné aux femmes & effeminé: Conciliator dit, comme aufli Albert, que s'ils fe ployent en dedans, de forte qu'ils fe chocquent I'vn l'autre, ils fignifient le nature l'effeminé.

# DES IAMBES. CHAPITRE XXXXVIII.

A lambe est au desfous du genotiil, d'où elle prend son principe, & se termine au talon : se Hettuviers appelloient la iambe iibie, parce que des os de cette partie ils faisonn des instrumens de Musique, qu'ils appelloient ribite que nous appellons se lengée, & se signifient aus illi iambe s; elle correspond en tout au bras, comme la cuisse à la longueur du bras, de sorte qu'on comoit la cossituitain naturelle de la beaucé de l'une par celle de l'autre de l'une par celle de l'autre de l'une par celle de l'une

### Des iambes articulées, nerueuses & fortes.

Ainfi que tient Ariftote en fa Phyfionomie, ceux qui ont les iambes articulées arcurelles & robultes , font forts de tœur & tiennent du naturel mâle & viril. Bé écriuant à Alexandre, il dit que leur groffeur dégne la hardieffe & la force, & entend par la groffeur, felon la barbare interpretation, les articulées, robultes & neuveulés. Polemon & damantius difent, que ceux qui les ont articulées ; folides & grandes ; font d'une excellente genérofité de naturel, Adama, y adioufte bonté & convenance: ces mesmes Autheurs donnent au fort les iambes charmües. Homere d'écriuant VIIIe, dit.

Ses iambes & ses mains, ses cuisses & bras forts Font connoistre qu'il a dela vigueur au Corps.

Louius décriuant Sfortia, dit qu'il a les iambes fort god fes, charnités & va peu rondes en long, principalement ven le mollet, c'eftoit vn Homme d'vne force merueilleufe à de grand cœur.

# Des iambes inarticulées er molles.

Ceux qui ont, comme difent Polemon & Adamanies, lambes au contraire mal articulées & moiles sont in mides & imbecilles: Conciliator dit apreseux que felle, font moiles, c'est vn signe d'estiminé. Zenon Cuttien comme Diogene rapporte, les auoit enslées, débiles, & infirme.

# Des iambes fort menies.

Les iambes fort menties, dénotent felon l'opinionde Polemon & d'Adamantius, la timidaté & la méchanfré, Ariflote en fa Phyfionomie, en la figure du minde, lesbu donne courtes : & ils ont pris de luy ce qu'ils en ont air. C. Caligula les autoir de cette forme, & choit extrémentat timide, comme nous auons ditunais cét Autheur écriuant à Alexandre dit que c'elt ce figne la squand elles foat graifles; mais Ariflote a efté mal verty en la translation Arabique: car comme nous auons dit, fi la groffert denote la forte ? prénant le figne par foa contraire , elles fignifient la crainte & l'imbecilité, fi elles foat graifles.

# Des iambes graisles & nerueuses.

Comme témoigne Aristote en sa Physionomie, celuy qui alesiambes graisles & nerueuses, est luxurieux & tient de la nature des oyfeanx : & comme difent Polemon & Adamantius, c'est signe d'immodestie & d'intemperance excesque : Mais Polemon en la figure du Luxurieux le dépeint anec les iambes imbecilles & nerueuses , & qu'il tient en tout du naturel des oy seaux: Conciliator dit que si les sambes font menues & nerneuses elles dénotent l'homme portébeaucoup aux plaisirs de Venus, puisque leur humidité autritiue le conuertit en femence. Aristote Prince de Peripateticieus, comme Diogene le décrit, les auoit fort graifles & estoit addonné à la luxure. Caligula auoit la nuque ou chaignon du col fort grand & les iambes graisles ; d'où vient qu'il n'épargna pas sa pudicité ny celle d'autruy. Comme rapporte Suetone , l'Empereur Domitian effoit difforme à cause qu'il les auoit fort menues, qui toutefois luy demeurerent long-temps en bonne fanté: pour moy i'sy plusieurs de mes amis qui les ont excessiuement graif-les, de sorte qu'elles ressemblent plustost à des iambes d'oyseaux ou de cigalles qu'à des iambes d'hommes, aussi font-ils immoderément addonnez à la luxure & ne penuents'y raffafier.

# Des iambes & des talons gros.

Ariflote en fa Phytionomie en la figure de l'homme groffier luy donne les i ambes autour de lutt emboisture, groffes, sharmie & rondessidaquel fes il lultres fucceffeurs en cette feince ont emprunté ce qu'il i difent, quand ils parlent des iambes, car i elles font groffes & les talons audis, coloni iambes d'efclaues, & elles denotent l'homme indocile. Polemon en la fin de fon difcours les donne ainfi groffes prés des talons à l'effeniné : & en la figure de l'homme groffer

ces melmes Autheurs les luy donnent groffes, mais non pas iusques aux talons, & parlant apres Aristote ils donnes les mesmes iambes au fol & à l'insense : mais de peur que les Lecteurs ne soient abusez, ou il faut adiouster pris des talons, ou bien entendre qu'elles sont grosses depuisle genotiil iusques aux talons. Conciliator dit apres eux que fi elles font groffes & les cheuilles auffi, & mal compofées, elles dénotent l'homme hebeté & éhonté.

# Des iambes charnues à l'endroit des talons

En la figure du Fort Polemon & Adamantius, luy donnent les iambes à l'endroit des talons charnuës, & non pas groffes.

# Des iambes veluës.

Celuy qui a les iambes herissées de poil, est addonné à la paillardife, autant qu'vn bouc, selon le sentiment d'Aristote en sa Physionomie : en effet les boucs par cette chaleur immoderée dont ils sont épris, s'effarouchent & deuiennent furieux,& ceux qui auparauant estoient compagnons & paissoient en vne longue & mutuelle concorde, au tens qu'ils sont en rut & en chaleur, tombent en discord, & par la rage qui les emporte pour la copulation, l'vn attaque l'autre : des le septiéme iour qu'ils sont nez, ils entrent en chaleur & commencent de s'accoupler, & encor que leur semence soit sterile, ils ne laissent pas d'entre tous les animaux à quatre pieds de s'accoupler le plusfost de plus s'ils sont nourris trop copieusement par le desir immoderé de copulation ils montent sur leurs meres. L'antiquité a feint que les Satyres estoient couverts de poil, avoient des cuifles de bouc, estoient tousiours preparez à la paillardise, & que mesme ils monstroient qu'elle est la vertu de Venus, car ils portoient tousiours le membre roide & bandé. Aristote en fes Problemes dit aussi que les hommes velus & les

HVMAINE. LIVRE II.

oyleaux sont les plus enclins aux plaisirs de la chair, la cause est qu'ils sont naturellement humides & chauds: lesquelles deux qualitez font à la verité necessaires au coît, car la chaleur a en foy la vertu expultrice, & l'humeur est expulsée: mais Polemon & Adamantius ont dit que le signe dela luxuren'est pas les iambes veluës, mais les lumbes & les cuisses: En la figure du Luxurieux Polemon dit qu'il a les iambes veluës, & au Chapitre du poil ces mesmes Autheurs les donnent couuertes de poil épais & vn peu long àceux qui sont de naturel grossier & rustique, & non pas luxurieux: ainsi Albert fondé sur l'opinion de Loxus dit que celt figne que l'homme est indocile & farouche, quand il/2 le corps velu.

### Des boiteux des jambes.

Aristote au Liure des Problemes dit que les boiteux sont addonnez à la lubricité, & il en donne la raison : car comme peu d'aliment leur descentd aux parties inferieures à caule du defaut de leurs iambes, il feur en monte beaucoup aux superieures, qui se conuertit en semence. Comme rapporte l'interprete de Theocrite, Antiauira Reine des Amasones, disoit en parlant des boiteux, qui sont tres-habiles à accomplir les actes Venereens: Le boireux disoit-ell s'acquite tres-bien en la copulation charnelle, & y Va comme il faut, de là est tiré ce brocard, comme on pense, contre les boiteux lubriques & chauds, qu'ils paffent, effant inutiles che eux, les journées entieres, à eftre prefque touffours attache, ou à penser aux plaisirs de venus, Comme rapporte Hierosmea Iouinian, Socrate auoit les iambes crochues en dehors: Il n'y a perfonne qui doute que les boiteux ne foient méchants : parce qu'ils sont desectueux en vn grand membre : & c'est vne maxime tres-excellente choz les Medecins, scauoir, qu'il n'y a si bonne com-plexion, laquelle si elle est racourcie de quelque mem-bre, ne change sa bonne constitution en une

pire. D'autres disent qu'ils sont infortunez en l'operation de la nature superieure, à cause dequoy il se faut principa. lement donner de garde de ces infortunez & racourcis de membres: parce qu'ils peuvent faire à ceux qui agiffen auec eux du dommage lors qu'ils y pensent le moins : & l'on pelit se tenir plus afscuré d'vn ennemy, que d'vn amy ainsi afflige & malheureux. C'est pourquoy Aristote entre les preceptes dont il se faut souvenir, aduertit Alexandre Roy de Macedoine qu'il se donne de garde de l'homme infortuné & racourcy en quelque membre, autant que d'yn ennemy ; mais pour ceux qui estant boiteux, parsoin & diligence ont changé leur defaut de iambe non pas en lafciueté, maisen vertu, nous en anons recueilly ces exemples des histoires. Androclites de Sparte, estoit debile d'une jambe, & comme il fe mefloit auec les guerriers, quelques vns voulant l'en empescher, parce qu'il sembloit fort peu robuste, il leur respondit, qu'il faut que ceux-là viennent à l'armée, qui pensent au combat, & non pas à la suite. Horace Cocles Romain, luy qui deliura la Princelle des Nations de tout le monde, quand on luy reprochoit le vice de sa iambe boiteuse, disoit qu'à chaque pas qu'il faisoit, il effoit aduerty de son triomphesparce que la resistance opiniastre qu'il auoit faite à couper le passage sur vn pont aux Hetruriens, qui venoient auec grand effort, luy auoit caufé ce malheur.

# DV MOLLET DE LA IAMBE.

# CHAPITRE XLIX.

TL y a vne partie en la iambe qui enuironne l'os , elle est fur le deuant, & est mince & dénuée de chair, & se nomme la greue; au derriere elle eft charnue & enflée en forme deventre, que les Grees par leur terme nomment le ventre de la sambe, nous l'appellons le mollet ou le gras.

### Du mollet fort gros.

Selon Ariftote, celuy qui a les iambes exectifiuement gottles auce fiperfuité de chair, comme fi elles effoient un perprite à la conuenaire apparente. Polémon & Adamantius diffen apres luyque fi les iambes font foré tenffées & grof-fiftent fur le milieu , elles dénotent Phomme abominable, fast hoite & luxurieux : Conciliator tient que fi elles font affez éminentes, comme fort graffes, elles fignifient Phome me flateux, intemperant & luxurieux : Albert dit qu'il est willin & qu'il a les mœurs feruilles.

# Du mollet resserré de haut en bas.

Le mollet ainsi resservé de haut en bas & qui va en diminant de grosseux dénote l'homme fort. Arissoc en la figure du fort le luy donne resservé de haut en bas. La grosfeur du mollet prouient de l'humidité, comine on voit aux semmes qui four humides, & qui ont le mollet de la iambé otre grossy il est resservé ava en dimindiant de haut en bas, cela prouient de la chaleur, ce sont celles qui consienneis aux hommes. Par ces signes Leodamas remarquoit chez Homere la force d'V lysie, & luy disoit ainsi,

Autant qu'on peut connoistre aux membres que su portes, A son mollet de sambe, à ses épaule fortes.

### Du mollet s'amenuisant par le baut.

Prenant le figne par son contraire, le mollet qui s'amenuit de bas en haut, comme dit Aristote en la Phylio368 LA PHYSIONOMIE mic en la figure du craintif, à qui il le donne ainfi, designe la timidité.

Du mollet des iambes mol.

Selon Albert, celuy qui a le mollet mol, est ésseminé, à tient du naturel des semmes.

Du mollet de grandeur moderée.

Quand il est de grandeur, & de plenitude moderée, serme & bien separé de l'vn à l'autre, c'est signe d'vn sprit tres-bon,

# DES TALONS DES PIEDS.

# CHAPITRE

On appelle pied par vne certaine commune dénomination tout ce qui est contenu en cette partie depuis Pextrémité de la iambe insques au bout des orteils, comme dit Atistote au Liure des animaus : il est composé de beaucoup d'os, sa partie posterieure est le talon, dont nous allons parler : nous discourerons par apres de celle dudeuant,

# Des talons nerueux & articuleZ.

Comme dit Ariftote en fa Physionomie, ceux qui ontles parties d'autour le talon nerueules & articulées, sont fotts de cœur, & tiennent du naturel viril: ce messen Autheur écrituant à Alexandre, dit que la largeur des talons & des fambes dénote la force du corps. Les deux interpretes de cét autheur difent que les talons bien separez (Polemon adioulle, & Golides) dénotent l'homme genereux na la

359

figure du fort, ils luy donnent les parties d'autour les talons robustes, & à l'ingenieux, les talons forts.

Des talons mal articule 7 er charnus.

Celuy qui a les talons charnus & mal-articulez, eftmol da cœur, & tient du naturel des femmes, comme dit ariffemen fa Phyfionomie. Adamantius fon interprete dit qui fis font mols & doux, ils fignifient l'homme effeminés Rafes dit que quand ils font graifles c'eft figne de crainte, utanten dit Albert qui eff fon vray finge, & qui l'imire en cost.

Des talons fort graifles.

Commetient Adamantius, les talons trop graifles dénotunt Phonme timide & intemperant: mais Polemon dit finaldieux & intemperant, & s'elt tronpé à la conformité ets termes Grees. Le talon est en Pextrémité des parties, figuedqu'un les a graifles, c'elt figue qu'il est timide & imbeille & non pas in auduleux?

Destalons gros & rudes, des pieds charnus, des doigts courts, & du mollet de la iambe fort gras.

Quandi Homme a les talons fort gars. & rudes (Adamantur ditegros) les pieds fort charmus, les doigts courts, les iambes fort großes, c'est figne que tres-fouuent i est fol, surieux, & comme adioutie Polemon, démoniaque, Albert dit que l'extréme-paid & le talon font long & charmus, ils dénotent le fol & l'infensé; & il rapporte que fort foutuent Polemon a experimenté que c'est m signe fortestificace, s'il arriue que l'Homme ay les orteils va-fes & déprimer. Mais Polemon ne dit rien autre chosé que ceque nous ayons dit.

### DES PIEDS.

### CHAPITRE LL

Ous anops dit au Chapitre precedent ce que c'est que les pieds, & quelle est leur denomination

Despieds bien formeZ, grands, arriculeZ or nerueux.

Selon la Phyfionomie d'Ariflofe, ceux qui ont les piets bien formez, grands, feparez en leurs iointures, & nement font forts felon l'ame, & tiennent du naturel vinil. Mai felon Polemon & Adamantius, s'ils font nerueux & articulez ils dénotent que l'homme eft inigne en noblèile d'extraction & de mœurs: Polemon adioulte, rels que les auoit Hercule: & en la figure du Port ils juy donnent les pieds bien articulés. Conciliator dit que fi leur extremité est feparée & articulée elle fignifie l'elprit illuftre, genereux & male. C'est ce que dit auffi Albert. Darse l'elprygien dit que Polyxene auoit les pieds de tres-bonneous fittution, & cfott d'uve ame fimple & fomptueuse.

# Des pieds petits, graisles, & mal articule ?.

Or comme tient Aristote en sa Physionomie, ceux qui ont les pies petris, graisles & inarticulez, plus agnables à voir, que robuites, one l'ame molle, & tiennent du nauvel des femmes: comme dit Adamantius, s'ils sont tendre & ven peu charmus, ils signifient l'homme du nauvel vnpe mollaile & effenince mais Polemon adiontie s'il y a d'ait tres signes qui y conviennent. Rhase & Conciliator disma apres eux que si les pieds sont petits & beaux, c'est signe

#### HVMAINE. LIVER II.

que l'homme est paillard & recreatif. Homere donne des pieds semblables a Telemaque.

# Des pieds charnus @ gros.

Les pieds charmis & gros fignifient l'homme fol, & qui fe plaif à faire injure, comme dit Arifote à Alexandre. Polemon & Adamantinis cur la figure du fol Méchane luy doment les extrémites des pieds & des mains graffe & dures. Rhafes & Concillator tiennen que s'ils font charmis & durs ils dénotent l'homme d'en entendement dépeaué, & qu'il elt fol & nonchalant. Comme apporte Arifote, le Chancau & l'Outrie ent les pieds chârmis, éch pourquou mcheminant long-temps fans eftre chauffez leurs pieds ente ou un consideration de la difference de la diffe

### Des pieds pesits en graffes.

Gomme écris Ariftote à Alexandre, les pieds petits 86 doux fignifient la hardielle & la iorcemais il ne faut pas fuiure en céparticle la traulation Arabique qui amanqué, & ceque Polemon & Adamantius qui l'ont interpreté, diffintel flusrationnable les pieds petits, Polemon y adiouile, grailes, dénotent l'homme fin & cauzeleux. Albert dit que s'ils font fort menus & courts, c'est figne que l'homme situation de la courte de la courte

## Des iointures robustes des piedes Te

Polemon & Adamantius en la figure de l'Ingenieux, Iny donnent les iointures des mains & des pieds, fortes, c'est à dire bien nourries, ny trop éleuées ny déprimées, mais fort bien constituées & formées,

# Des pieds courts or gras.

Ces deux inclines Phylionomes tiennent que ceux qui ont les pieds fort courts comme s'ils efficient mutles, & gras foin raturellement inhumains: Albert dit ques'ils font gras & beaucoup courts, ils dénotent l'homme jeuxde, tenant du naturel de belte fauuage, il ne faut dire foi ms, cari il y auroit erreur comme ie penfe.

## Des pieds vn peu longs.

Polemon & Adamantius difent que les pieds vn per longs dénotentl'homme qui machine beaucoup de chois, & cell artifan de plufieurs malefices: Conciliator & Albert tiennent que s'îls font fort longs ils fignifient la fraude & la méchanfeté Plaute décriuant fon trompeur, qui machinoit beausoup de chofes contre vn ruffien, luy donne lecors grand & vattle, les pieds grands: Auquel le ruffien répordant dit, le finis perda, puilque un ar parl é deme pieda.

## Despieds courbés & caues par dessous.

L'opinion de Pol. & d'Adam. est que les pieds bossus par desse & caues par dessous-denotent l'homme mantais mais Adamantius en la siguire de l'essemité, luy donnels pieds concautes & formez en saçon d'esquit. Conciliator & Albert tiennent que quand las sont courbes & concaussis font de tres-manuais présage, & dénotent l'esprit rulé & malin.

# De la plante du pied qui est plane, & demeure telle en marchant.

Chez Aristote au Liure des Animaux, il y a vn passage ou il dit que ceux qui ont la plante du pied au milieu non con-

HVMAINE. LIVRE II.

eaue, mais si plane & égale qu'en toute sa démarche & veliège elle touche à la terre, sont rusez, & frauduleux, autant of dient Pol. & Adam. In e faut pas suiture ley Pol. qui au lieu de plane, dit molle; par dessons le messeme Pol. en la sin de son Liure l'à repeté. Ceux qui n'ont point devanité au pied, & ont la plante égale en marchant sont frauduleux, & tiennent du naturel du renard, qui marche ajins: Albert dita messeme chose apreses d'autheurs. Plante autoit sinsi les pieds formeze d'où le nom luy est dériuée ar de la planeplate de se pieds il sur appelle Plaute; il estoit auparauant nommé M. Plote, comme Sextus Pompée le rapporte: & l'on voit briller en les Comedies sa finesse de firbilité meruellieuse.

Despieds qui ont mediocre cauité...

Albert parle affez incorrectement fur ce figne : mais antant que le le puis iuger, voil a fon opinion; il dit que le cirqui des pieds dont la cauté est mediocre, defigne l'homme homelte & circonspect.

DES DOIGTS DES PIEDS, OF ORTEILS.

### CHAPITRE LIL

A Ristote au Liure des Animaux, dit que les orteils sont vne partie du pied ; ils sont diussez en cinq & seruent plustost à l'apparence qu'à l'vsage.

### Des orseils courbe .

Ceux dont les orteils font courbez, font fans honte, & tiennent du naturel des oyleaux, dont les ongles font crochus. nous estimons que ce font les corbeaux, les estourneaux & autres semblables, qui ont les doigts de leurs pieds crochus & font impudens.

Aait

# Des orteils fort refferre & comme amoncele ?.

Celuy dont les orteils sont clos & resserrez est timide, & tient du naturel des cailles, & des oyfeaux dont les pieds font estroits qui demeurent dans les lacs & marescages, mais il y a icy erreur au mot de cailles, & il faut parler d'autres oyleaux, car les cailles ne sont pas oy seaux de marefcage : & la pluspart de ceux qui en sont, ont les doigts des pieds estroitement reflerrez , & n'ont que comme une membrane, lesquels oyseaux pareillement sont timides apres quay Polemon ne s'est pas mieux explique, quand ila dit que ceux, qui comme les oyseaux de marais, ont les pieds eftroits, font fols & craintifs : & vn peu auant la fin il dit que ceux dont les orteils font peu fendus, & ressemblent aux oyfeaux dont les pieds sont eftroits, sont impudiques. Mais Adamantius appuyé fur la grandeur de sa doctrine excellente conclud apres tout que les orteils qui font adherans & conioints denotent l'homme envieux. l'ay remarqué en plusieurs de mes amis, des orteils qui avoient vie membrane qui les fermoit presque insque aux premieres iointures, ou elle s'estendoit & ils estoient trestimides.

### Desorteils raffemble To compactes.

Pol, dit que ceux qui ont les orteils raffemblez font enclins à la luxure; et tennent du naturel du pourceuir, adamantius leur donne les meurs du pourceux et falles, Conciliator dit qu'ils fonçintmendes. Carcomme dit Ariflote au Liure des animaux; le pourceau et douteux entre les animaux qui ont les pieds pleins fans fourcher & ceux qui les ont fourchused qui Pline emprunte & dit que les pourceaux l'ténnent de l'vin & de l'autre (feauori de ceux qui offr les pieds fans fourcher, & de ceux qui les ont fourchus). & pattant leurs falons four visians.

### Des orteils resserreZ.

Celuy dont les orteils sont resserrez', est cauteleux & de nes mauuailes mœurs, comme dit Polemon : Adamantius stiouste qu'i est auare. Conciliator & Albert disentque lesaulin.

## Des orreils mediocrement diftans.

Albert est d'opinion que quand les orreits ont peu de disance, c'est signe que l'homme est leger d'esprit & babillard.

# Des orteils courts & fort menus.

Adamantius remarque que les orteils qui font plus courts call ne faut & menus, dénotent que l'homme a fort peu emendementimais Adamantius dit long & a failly, & il fut dire peius, veu que la longueur des orteils, comme nous verrons par apres dénote autre chofe, Conciliator fent que fi les orteils font petits & menus ils fignifient l'homme fol.

# Des orteils courts er gros.

Les orteils fort racourcis & gros, felon l'opinion de Pokmon & d'adamantius fignifient que l'homme est temesire, impréuoyant & de naturel favouche. Aiftote écris untà alexandre dir qu'il est fol, & lourdement stupide.

# Des orteils longs & graifles.

Les orteils yn peu longs & graifles felon Adamantius, denocast. Phonume d'yn ciprit, tort groffier & lourd: Polemon adioufle; faleur & yagicuru; Conciliator ditque s'ils fant troj longs & menus ils fignifient qu'il est bien eloigué de la lageller, abret dit le mesne, mais il a mal adioust woifin se van des autres. Des orteils moderement grands es bien compage?

Si les orteils font de grandeut moderée & bien compafez, felon Adamantins, ils font le plus à effimer de tous pelemon adjoulte qu'ils font de forme agraeble. Conciliato dit que quand ils ont yne belle apparence, & grandeu moderée, c'elf. figne que l'homme est doite de tres bonns moutts. Albert dit le mesme.

# DES ONGLES.

# CHAPITRE LILL

A forme des ongles est ronde en long, ils embrassen par leurs conuertures concauses le haut des doigts, & feruent en partie à Contregarder les doigts: Leur substance est plus dure que la chair; plus molie que l'os. Pol. & Adam, disent que d'eux mesmes ils sont de nature infirme, c'est à dire la moindre de toutes les paties du Corps humain: Pol.n est pas correct en cétendoit.

### Des oneles crochus.

Ainfigue nous apprenons d'Arifote en fa Phytecus que ent les orteils & leurs ongles crochus, font impudents, & tiennent du naturel des oyléaux dont les ongles font cochus. Les corbeaux font naturellement enclins à la tapace est s'ils font apprinoifez, ils eachent des pièces d'arguets toute autre chofe qu'ils peunent'e emporter des mislons dans les iardins & dans des trous & creux. Pol. & Adam difent, que les ongles fort tortus dénotent l'homme aildon not application de la rapine, mais Adam, apres l'authorité d'arift. Aidoult impudens, & fort à propos-albert tient que l'homme qui de l'application de la rapine, mais de la rapine, al conservation de l'application de la rapine, mais de la rapine de la rapine, mais de l'application de la rapine, mais de la rapine de la

### HVMAINE: LIVET II:

les ongles crochus & ployez est addonné à rapiner & impudent, & s'ils sont maigres, qu'ils dénotent qu'il est prest de tomber dans la phthise.

### Des ongles eftroits, longs & crochus.

Pol. & Adam. font d'opinion que les ongles eftroits, yn peu longs & crochus, fignifient l'homme mal pourueu de fens & doité de naturel fauuage: Dequoy Georges Valla allegue la raifon dans fes Problemes; quand il dit qu'yn daeun connoit que la nature des ongles est au nombre des ingerfluitez. Car le progrez & accroiffance de la naturea conflume d'accompagner l'eftreciffement des ongles, parceque ne un la chaleur est deblie, & ne fait pas grand progrez & extension, par lequel progrez & extension les superfluitez peument estre chendués & dilatées : c'est pourquoy cars qui on tre put de chaleur font hebetez & lourdement supides, pui que toute froidure cause l'engourdissement, & supidue toute froidure cause l'engourdissement, et lupidité : c'est d'où vient, qu'on voit que les ingenieux n'ont pas les ongles estiroits.

# Des ongles ronds.

Selon Pol. & Adam. les ongles qui font beaucoup Fonds; dénotent l'homme addonné à la paillardife, c'elt aufii l'opinion d'albert, qui dit que s'ils font ronds, l'homme a grande inclination à la copulation charnelle.

# Des ongles charnus.

Selon Adamantius les ongles qui font attachez à la chair fignifient l'homme hebeté & de naturel fauuage. Des ongles courts, passes, & rudes.

L'opinion de Polemon eft que les ongles fort coms a noirs ignifient Phomane fiir et ruite : mais celle d'Adams tius eft que s'ils ont fort courts, ils dénotent l'homme in de ruife et pareillement s'ils font palles, noirs, ou enfuferen que les ongles ropcourts, pades, noirs de ruides, montifieren que les ongles ropcourts, pades, noirs de ruides, montifieren que l'homme est malin : pour moy le dirois qu'ils tonnen du naturel des ingesteur comme dir Pline, les finges le con alles exclus de roulss, mont est per l'ince, les finges le con alles exclus de roulss, mont est per l'ince, les finges le con alles exclus de roulss.

Des begles lurges, blunce, & vn peu inunes, man

Polemon & Adamantius décritant la plus excellente forme des ongles, difent que s'ils font larges, blanes & vn pen iaunes its fignifient que l'homme est de bonne coults tution & bien composé, dequoy la raison naturelle peut eftre, parce que les ongles lucides & diaphanes, representent fort bien la couleur de la peau: si donc ils font voir la couleur blanche & vn peu iaune, ils dénotent quel'homme est de tres bon temperament, comme nous auons dit, quand nous auons parle de cette forte de couleur. Albert eft d'opinion que quand ils font blanes, planes, mols, minces, vn peu rouges, & bien reluifans, o'elt figneque Phomme est doué de tres bon ofprit, & c'est un des signes qui en tre tous autres trompe rarement: car ils ne font iamais tels que la complexion ne soit tres bonne. Nostre grand & tresvigilant Prince d'EST a les ongles ainsi formez & de cetse couleur ce qui dénote la merueilleuse excellence de son efprit, dat atherque win win england an antigen

DEES, DEFENO C" BORDS

# THE P. E. A. D. E. M. A. R. C. H. E. S. J.

# tin of ques ils in a courts, ils contract horms

A Pres les pieds fait la démarche ; en icelle on confideare honourement & le temps. Pour exemple, les pas long denoten de l'efficace à agir ; les tardifs ; le confeij; les courts , le peu d'effet ; les prompts, l'inconfideration, s'on ioint ces qualitez deux emfemble ; il y aura quatre allemblages. Le pas lent & halté fignifie la qualité de l'efpitic elt pourquoy M. Tullius au premier des Offices aduertit qu'il ne faut pas que nous foyans mols en notre demarche, de peur qu'il ne femble que nous allions comme companye, ce qu'on dit toutefois icy du moumement des imbes, doit ettre aussi entendu de celuy du bras & du coulde, comme Arislotte le recommande en fa Playsionamie.

# De ceux qui marchent à longs pas.

Marcher à longs pas, e'estifigne d'efficace aux actions, Mamantius de après Aristote en la Physionomie que ceux qui marchent ainsi accomplissent & perfectionnent leurs affaires & qu'ils ont grand cœur. Albert dit le messine

# De ceux qui marchent lentement:

Ceux qui marchene à pas lents font penfils. Arifloté d'àleu fa Phylonomie; & en fes Morales à Nicomachus qu'à l'Homme de grand ceur la démarche tardiue conuient hien: & aux figures du recreatif & du modeffe; il leur donnels mountement tardif; ce que Pollemon & Adamantius

confirment aux mesmes figures. En effet marcher leng. ment, & ne fe haster point, sied bien aux Dames : cel pourquoy Apulée décriuant Venus en sa démarche, de qu'elle marchoit lentement, & fans haster ses pas. Mis auoir le mouuement fort tardif, c'est signe que l'Ame de molle, comme dit Aristote en sa Physionomie, ce que l'on croit pronenir de froide complexion. Inlius Firmicus, & que ceux qui marchent mollement, & retiennent leurspa témoignent par là qu'ils ont regret d'estrenez Homme. C'est le propre des femmes, d'auoir le pas tardif & de marcher lentement. D'où-vient que Seneque tres critique censeur des mœurs, au dernier Liure des Questions Naturelles dit , qu'anoir la démarche molle & lente, c'est fe promener, & non marcher. Albert tient que celuy qui naturellement marche lentement, est pareffeux; fi cen'el qu'il y ait des signes plus puissans qui y contreniennent,

## De ceux qui marchent à pas longs er tardifs.

Celuy dont les pas sont larges & tardis, amade la prosperité en toutes ses actions, comme dit Aristotes anna à Alexandre; & dans la Physionomie, Il tienque celuy dont les pas sont longs & tardis (ellans certainment ennuyeux pour sa tardineté) perféctionne ses actions car comme nous auoss dit, marcher à longs pas, elligaç que l'Homme est efficace : à pas tardis, cela dénote qu'il ell'pensif; & si on ioint ces qualitez deux ensemble, il est fort les effets que nous auons dit ey deuant de l'appendic de l'appendic pur ous auons dit ey deuant pur la comme de l'appendic pur ous auons dit ey deuant pur la comme de l'appendic pur la comme de l'appendic pur la comme de l'appendic pur la comme de la com

#### De ceux qui marchent viftement.

Les mouuemens prompts & viftes dénotent l'efint chaud, comme dit Ariftote en la Physionimie: carl si ffesse du moument prointenn de la chaleur des épitisais maux. & an Chapitre de la démarche, la vitesse du montre l'Homme expeditif : en la figure de l'estionté, Aristote le fait prompt en se monuemens.

### De ceux dont les pas sont courts.

Les pas courts dénotent les parelleux & la schess car s'ils'
thisient longs ce seroit singe d'estiexe : les courts désignetent l'inessicace, comme dit. Afficace : les courts désignetent l'inessicace, comme dit. Afficac en s'aphylonomiexe,
sons luy Adamantus dit que ceux qui ont les pas courts,
sons la vapine, a unterse, s'equ'is sont des complots cadez. Nous auons dit premierement que les pas larges simisent la consultation & le conseil. Mais Aristote écrisint Alexandre dit que celuy qui coupe ses pas courts,
et imperneux, trauasilé de soupeon, impuissince na ses
sétions, & d'en nauuaise volonté : Albert adiouste que
sécont des Artisqus, ils unt l'esprie obseur.

### De ceux qui en marchant coupent court, vont Vife.

Comme dit Aristote en sa Physionomie, celuy qui marthe vifte & coupe court, eft ennuyeux & n'est point expeditificar nous auons dit que les pas tardifs dénotent la confultation dans les actions: les longs, l'efficace: fi l'on ioint maintenant ces deux qualitez ensemble, du pas prompt & court, qui est contraire à ceux que nous auons dits, c'est ce qui fait que l'Homme n'est point expeditif, qu'il est paref-leux & ennuyeux. Adamantius dit apres luy que celuy qui marche promptement & coupe court, est addonné au lucre, médifant, & extrémement craintif. Albert en fa mauuaise translation dit, qu'il est malin, imbecille, & timide. S. Ambroise aduertissoit son Clerc qu'il ne machast iamais deuant luy, parce que par sa démarche insolente & déreglée à chacque pas qu'il faisoit, il blessoit les yeux, comme d'autant de coups , de ce tres-Sain & personnage : lequel Clerc se retira à l'instant de l'Eglise, car il faisoit voiren fa démarche vne certaine legereté d'esprit, & qu'il se plai-soit à dire des mots pour rire & à railler.

### Du pastantost prompt, tantost lent.

Salluftre entre autres chofes a blafmé Catilina, de ta qu'en fa demarche il effoit tantoft prompt, & tantoft tar dif : de quo ou coniceturoit que fon el prie choit incaftant, diffimulé, & temply de toute forte de méchanies Polemon & Adamantius donnent au diffimulé la démache qui tourne aifement ça & là, & s'adiufle à fa forma mignonne & polic.

### De ceux qui en marchant coupent court,

Ceux qui marchent lentement & coupent court, comme dit Ariltote en la Phylionomie ne font pas expeditifs, & font parelleux & ennuyeux.

### De ceux qui marchent à pas longs & prompts.

Ceux qui ont la démarche longue & prompte, ne sont point ennuyeux & font expeditifs, parce que la viteffeap porte l'expedition , & la longitude l'inefficace. Adamantins qui s'accorde à cette façon de marcher, dit que la promptitude au monuement fointe auec la rectitude & ornement signifie que l'Homme a de la perfection en son conseil, & que les œuures qu'il commence, il les acheue: la louable démarche, comme rapporte Ambroise au Liure premier des Offices, est celle, en laquelle il y a comme vne apparence d'authorité, dont le pas est graue & tranquille. Apulée décriuant la Démarche, dit de quelque cofté que le pas se tourne, pour estre charmant, il faut qu'il soit apparament beau & sans interruption, c'est à direqui ne foit point coupé par affectation ny fulpendu, en quelque part que le pied le tourne. Il est dit aux decrets du Canon : que les Prefres foient aduertis de fe bien comporter

mleurs pas, qu'ils marchent auec grauité, er montrent par l'a lematurité de leur esprit. Les manuais comportemens & mouuemens du Corps montrent quel est l'esprit, comme dit Auguste. Heraclides auoit la démarche & le mouvement venerable, austi estoit-il Honune de fort excellent efrit & discipline. Le pas reglé est vn signe de la tresbonne complexion du cerueau, fçauoir de la feiche. A fiymbe Viliumcassan dans font monuement faifoit voir vine gande grauité & non pas fouere, mais accompagnée de douceur, c'est pourquoy il estoit clement, desireux de loire , guerriere, & il montroit vne merucilleuse serenité conferer les benefices.

Deceux qui allant viftes , ont peur à la rencontre d'vn autre ramaffent toute l'estendue de teur Corps de haut en bas & Go racourciffent oux mesmes Dille A 31

Adamantius demeure d'accord qu'il y a plusieurs sortes dedémaches fort necessaires, & que si coluy qui marche promptement, est furpris, a peur, ramasse toute l'estenduë de son Corps de haut en bas , & fe racourcist for melme, c'est signe assuré d'auarice, de pusillanimité, de manuais conseil, & de chicheté. Albert n'explique pas nettement ce figne , quand il die , que fi quelqu'vn fe remue promptement , baiffe les yeux , & fereffeire, atlonge k vilage & plie rout font Corps ; il est timide, chiche ; confeil, & que ... ich et en saus

De ceux qui marebent promptement auec les yeux laimo 100 8 tous troublés; la refte mul arreftée, sons troublés; nuite. Apalee door a sing insuffer on the queton of the queton of the que le paste trum of pour offre constant il tout the que le paste trum of pour offre constant il tout the queton of the paste trum of trum of trum of trum of

laderiniste demartche, comiser

Si auec le prompt mouvement du Corps, il y a du trouble dans les yeux, & de l'inconfrance de tefte, & grande difficulté de respiration, c'est signe que c'est vn Homme qui fait beaucoup de maux, & qu'il en faut fuir land

## 384 LA PHYSIONOMIE compagnie. Albert dit qu'il est hardy, cruel, & Homès qui peut faire de grands carnages & ranages.

De ceux qui marchent lentement, s'arrestent & dementente chemin de leur gré, & regardent de costé en d'autre.

Celuy qui marche lentement, s'arrefte de son gré, démere en chemin, & regarde de collé & d'autre, comme di Amantius, est golreux & ininirieux, sporetie & adulte. Albert dit affez ineptement apres luy, que c'elt signet. Albert dit affez ineptement apres luy, que c'elt signet a s'arrefte quelquesois, retire le col, & regarde ca & la s'arrefte quelquesois, retire le col, & regarde ca & la

#### De ceux qui marchent en tournant les pieds & les iambes.

Comme dit ariftote en sa Physionomie, ceux qui marchent en tournant les pieds & les iambes, sont estemine, & tiennent du naturel des femmes, qui marchent de la forte.

### De ceux qui tordent leur Corps de costé & d'autre

Le mefine Ariflote en fa Physionomie dit, que celir qui tord fon Corps de cofté & d'autre & se sortet, et stateur, & ce signe seresere à la passion naturelle. Ais mantitis dit apres luy que ceux qui se destordent eux mes es se sonchent sons stateurs à ains fait e chien en sis tant & caressanchen sons stateurs à ains sin le chien en sis tant & caressanchen sons since sur que ceux qui se panchent & semble trier mal agreablement leur Corps, sons sis es et de l'autre des chiens stateurs.

De ceux qui se remiient de tout le Corps, tant aux épaules, qu'aux autres membres.

Adamantius dit que ceux qui se remiient de tout le Corps, des épaules & de chacque membre, sont effeminez, cet le naturel manifeste des semmes.

> De ceux qui en marchant ont le Corps droit.

atiflote en la figure du fort & du prompt à courouffer; luydonne le Corps droit. Polemon & Adamantius aux meifines figures & à celle de l'ingenieux leur donnent la mefine posture. Scot dit que ceux dont le Corps et droit, comme vne laueline, sont hatrids. Barthelemy Coleon mouit la taile droite & bien faire, & effoit grand guerrieg & fort, il surpaffoit vn'ehacun; au iect de l'Homme armé ou au palet, à la courfe, à fauter, & à luicte, il auoit mill fespir hardy.

### De ceux qui panchent le Corps.

En la figure du timide, du honteux & du doux, Aristote leurdonne le Corps panché. Polemon & Adamantius en elle du timide & du fol méchant, en sont autant.

#### De ceux qui se panchent en marchant, du costé droit.

Ceux qui en marchant se panchent du costé droit, combre dit Aristore en sa Physionomie sont impudiques, cette e que les mœurs apparentes sont connossitre. Adamantius dit apres luy que quand dans le mouurement. PHomme se panche du costé de la 186 LA PHYSIONOMIE

main droite, il est esseminé. S'il faut rapportere signe à la caufe naturelle: l'Homme est chaud au pris de tou les autres animans, c'est pourquoy il marche droit, cer la nature de la chaleur, comme dit Aristote au Liureda Parties, est d'éleure en haut.Le costé droit est plus chal que legauche; a'où vient que celuy qui a en 6 y de la rilité éleure le costé droit en haut, & celuy qui se pandre de costé droit en marchant fait voir qu'il est de completion froide & humide. Il dit aussi en autre lier, qu'il y adur forte de démarches, l'une droite, l'autre panché : courait en marchant se panchen tont inpudiques, parce qu'auné en marchant se panchent sont inpudiques, parce qu'auné de deleux molles es, ils ne peuvent marcher droits.

### De ceux qui se panchent du costé gauche.

Adamantius tient que ceux qui en marchant le panelen du costé gauché sont dépoureus de fagesse: albert, di que ceux qui en teut temps se remiient, & se spanelent a gauche, qui est la partie la plus molle, , sont reputer son

### De ceux qui en marchant ont le Corps suspendu, & éleuent le Visage en haut.

Alexandre aphrodifée en fes Problemes dis, que ceus qui ont peu de prudence, marchent le Corps fufpendu & le vilage éleué en haut : il apporte la comparation du Nautonnier qui n'eftant pas affez robufle; ne conduit | pa fa barque droit : ainfil ame débile regit mal le Corps, e tableau est la figure de l'Hemme & du cheual, qui ont



De ceux qui en marchant sont droits, & portent la nu que du col droite, & sereniunt des épaules.

Scion l'ancienne translation d'Aristote, ceux qui se remient & ont les épaules droites & estendites en marchant, font foir lois et et de la completie de la peine pour l'expliquer, quad il a dit que cét Autheun entendoit parlie de cus appellos barbes ou genessissuellans n'a pas entendu Aristote, & s'est donné bien de la peine pour l'expliquer, quad il a dit que cét Autheun entendoit parlie de ceux qui su le leux trop cours, en qui sont de print tralle, & il le proune aims, car il les refere aux cheuaux, qui sont peuts, & qui marchent ayant les épaules droites. Gallien le servann des paroles d'Hippocrate, entend par la signification du Grec, qu'il soit parlé en cét article, des Hommes, qui n'emp pas le branbien montris, en les parties d'autonie-bra n'appen par le branbien montris, en les parties d'autonie-bra n'appen par

fles, comme les chats les ont , felon l'interpretation d'He. fichus. Cornarius croit qu'Ariltote parle de la hoffe du coulde felon la version, ce qui ne connient nullement à ce signe, Plucarque au Liure d'Ilis & d'Oliris, qui font les Dieux des Egyptiens, felon le Greg die, que Mercure auoit le Corps droit, la nuque du col haute, & seremuoit des épaules, qui estoient droites & meniles. Le ne Coay pourquoy Celius Calcaginus en l'Opufcule de l'Estar des Egyp. tiens, entend qu'Aristote ait voulu parler, (comme il l'in. terpucte) du blane du coulde, ce qui ne convient pas aufi. gne. Les Grammairiens qui ont auffi cherché l'étymolo. gie du texte Grec, ont dit qu' Aristote parle de ceux quient le coulde plus cours qu'il ne faut. Et pour confirmer leur discours, ils difent qu'Ariftote parle à meline temps de ceuxqui ont le col fort long con graifle, & qu' Aristophane appelloit les enfans du Poète Cratinus, Hommes au col long comenne parce que ces iennes Hommes auoit le col fort long &la nuque graisle & estroite, Mais nous, apres tant d'Authours qui ont erré en ce pallage , nous y allons remedier & l'expliquer clairement, & nous paclons apres Adamantius, qui en fa Phylionomica transcrit ce pallage d'Arillote, ains qu'il fait presquetout le reste. Nous dirons donc que celuy qui se remue un peu des épaules, qui marche droit, or ala ruque Vn peu éleuée, a de la complaisance en soy & est glorieux, & qu'il tient du naturel des chenaux, principale. ment des barbes ou genefts , qui marchent de la forte t ainsi donc en ce figne tout ce qu'Arittote a dit correspond à ce que dit Adamantius : & le cheual est naturellement gloricux & ambitieux : Elianen parle ainfi, Entre tous les animaux, le cheual a l'ame grande & haute, & en effet auec fa grandeur, & l'eminence de lon col, qu'il porte haut, nemarche t'il pas beaucoup audacieusement, ne fait il pas parade de foy & ne le comporte t'il pas anec inforence la sument qui a de grands crins sur le col, est orgueitleule, & ac fouffre qu'à grande peine destre faillie des ainest ce que reconnoillant ceux qui veulent auoir des mulets, tondent

serins fans artifice à leur inment, & par apres elle fouffed'eftre faillie des afres ; & fi auparauant elle les auoit mepris on honte à cause de leur vilité & baffeste, quand den'a plus les crins, elle en endure plus facilement la coulation. Sophocles fomble s'eftre fonueun de cela albien qu'Albert, qui dit, que celny qui marche en remant les épanles, est tenir pour superbe, & organt Henry Tibere marchoit le col roide & de traners il afforgeoit le ulage fourent fans dire mot, if he parloit pas meline, ou an rarement à ceux qui eftoient les plus prés de luy, & cheitle plus founcet, quand it anois efte long temps meenx fans parler , & celane fe, failoit pas fans viro certine commence-& gesticulation molle des doigts qu'il muioit alors : toutes lesquelles saçons d'agir déplaisantes apleines d'arrogance estoient remarquées en luy mais Auguste Pexcusant an Senat & chez le peuple Romain advoloit que c'eftoit des vices de nature, & non pas de l'of the Massin dall's boat a Anthony in

De ceux qui ont les épaules courbées en de dans, & les remuent à chacque pas.

Ceux qui ont les épaules coubées en dedans & les rement yn peu en marchant, ont le cour haut, & tiennent unaturel du lion : quand Aristote décrit la figure du lion. Iditqu'il marche lentement aucopompe, & bransle les paules en fa démarche, c'est à dire, comme ie pense, qu'il bremue à chacque pas. Il dit ailleurs que son alleure est demarcher pas à pas, & cela le fait, quand le pied gauche nepasse point le droit, mais qu'il le suit Aquelle façon de matcher les Grecs appellent marcher selon la sambé, cét animalmarche lentement, & a les pas beaucoup distans. Adamantius dit apres luy, que celuy qui en marchant remue vn Pu les épaules, & allonge la teste, dénote la grandeur de on Ame & fa force:telle eft la démarche du lion : on peut ger des autres fignes en suite de ceux là. Albert décritant l'excellente demarche, dit que c'est, quand le moune, ment des pieds & des mains s'accorde aucc celuy de tout

Bb ij

le Corps, quand il fe comporte modérement & tranquillement, auce vn agreable panchement de tefte & de col, & ce figne dénote l'Homme de grand cœur & fort, tellecil la démarche du lion. Pline dit que ceux qui ont les épaules conrbées en dedans font le longue vie.

### DE LA GRANDEVR, ET petitesse des Corps.

#### CHAPITRE LV.

Nous auons parlé de chaque partie de l'Homme separément, maintenant il est question de tout le Corps ensemble.

### De coux qui ont le Corps fort petit.

Aristote en sa Physionomie dit que ceux qui ont le Corps fort petit, ont de la precipitation en leurs actions ; car par le moyen du sang compris en vn si petit espace, les mouucmens approchent fort promptement des parties, ou refident les facultez intellectuelles:la raison est, parce qu'ily a peu de distance dans yn petit Corps, du cœur au cerueau, ce qui fait que les esprits montent en peu de temps, & d'eux provient l'abondance de l'entendement : à cause de quoy ceux qui ont le Corps petit font fort prompts d'esprit & vifs en leurs actions. Aphrodifée dit que ceux dont le Corps est court, sont souvent plus prudents que ceux qui l'ont long:parce que l'Ame est comme resserrée dans tout le Corps:car la faculté mesme de l'esprit naturel est plus recueillie, & regit tres-bien les membres d'un petit Corps ainsi raffemblé, & pour ce qui est de l'entendement, elle l'illumine beaucoup plus, & luy fournit plus foudainement de moyen d'inuenter en ses pensées. De plus les animaux de petit corps ont de l'esprit, comme les abeilles ; les formis les aragnées. Auicenne dit que la nature supplée d'esprit,

quand elle a manqué au Corps. Aristote recommande à Alexandre qu'il ne faut pas mépriser les Hommes de petite taille, parce que souvent ils sont doués de sagesse, de conseil & de tres-bonnes mœurs. On lit dans les Histoires que ces personnages ont esté remarquables en force & confeil: Agefilaus auoit la taille petite, & la forme méprifable, mais lecœur imperieux, l'esprit releué, il aimoit la lustice, il ioignoit à ces qualitez tant par art que par nature l'amitié qu'il auoit enuers son peuple, & que le peuple auoit pour luy auec la benignité : la gayeté de ce personnage & son vrbanité, toutefois & quantes qu'il y avoit lieu, a fait que insques à l'extremité de sa vieillesse il a égalé les Hommes les mieux accomplis en forme & en beauté par ce mesme credit qu'il s'est acquis. Alexandre le Grand avoit la taille médiocre & a subjugué tout l'Orient & excellé par desfus tous les Roys. Vlysse l'auoit moderée : Aiax fort haute & grande, comme Homere les décrit au troisiéme de l'Iliade, celuy-cy excelloit en esprit & en vertu, l'autreestoit lourd & furieux, comme dit le mesme Autheur, Tydée estoit petit, mais plus fort d'esprit. Anthoine Caualla auoit la taille fort peu haute, & toutefois il vengea par vii sanglant carnage la mocquerie des Alexandrins, & mit aussi par ruse & par vertu guerriere les Persans en détoute:quoy que Marius approuue pour la milice la taille haute de la ieunesse, & qu'elle doit estre de six pieds, ou du moins de cinq & demy, entre les cheuaux legers, qui vont fur les aifles de l'armée, ou qui sont des premieres cohortes des legions: Vegetius dit toutefois que quand la necessité le requiert, il ne faut auoir egart tant à la taille qu'aux forces. Vn pen auant nos temps Nicolas Piccin en Italie , estoitainsi surnommé à cause de sa petite taille, c'estoit vn valeureux guerrier, qui se sitrenomer pour ses actions illufires, il auoit vne merueilleuse prudence, l'esprit chaud & fort adroit à se donner de garde des ruses des ennemis, & à découurir leurs stratagemes & embusches. Et s'il est loisiblede nommer les personnages qui se sont rendus recom-B.b. iij

mandables par feur esprit & leur éloquence , & qui onten la taille petite : Cornelius Licinius le chaune l'auoit ainfi petite : c'est pourquoy à cause de la petitesse de fon Corps: Catulle l'appelle le bead de coulde, ie dirois plustoft le bean racourcy : Il excelloit en Poefic , & chez les anciens il a effe mis au nombre des plus habiles Poetes. Anius effoit affez petit, comme Pline le rapporte, & les anciens l'onttenu pour vn des premiers écriuains en Tragedies, car fonciprit estoit vif. Horace auoit aussi le Corps court & gros & les yeux chaffieux. Marfilius Ficin auoit la taille fi petite qu'apeine estoit te vn demy homme, mais il estoit doile d'vne fi grande force d'esprit & possedoit si merueilleusement bien I'vne & l'autre langue qu'il fe faifoit admirer. Incques le Febure de Stapoul, pour fa taille fort baffe n'eftoit que la moitie d'vit homme, mais sans doute il allois depair ance les plus excellens esprit. Aurelius Augurellus Pocte, auoit en yn petit Corps, yn fort bel efprit.

### De ceux qui ont le Corps petit, la chair seiche, &

Or ceus qui font de petite taille, qui ont la chair féicht, la couléur liante, & coutés les autres choies que la complexion channel y pete antier, viten font pas qu'elque-lès plits aduantagés au regard de l'efprit y car y a yant moutment en vien de la channel de la ch

Ly a deux caufes coniointes au Corps, l'yne qui concerne le Corps, parce qu'il eff petir. J'Autre qui regarde la complexion, parce qu'il est fleiche & chaufe, amis à caufe de la petirelle du Corps, le mouuement des elpits est court, & à caufe de la complexion chaude, il est prompe : & part. l'entendement en deuient misables car les esprits fle changent : aupagnarair enfe l'entendement foit affuir de fonophilon, albuyer de setting autre l'entendement foit affuir de fonophilon, albuyer de setting autre l'entendement foit affuir de fonophilon, albuyer de setting autre de fonophilon.

De ceux qui ont le Corp petit , la chair humide , en la couleur dénotant l'humidité.

Ariflote en fa Physionomic, die que ceux qui ont le Cops petit, la chair humide, & la couleur dénotant l'humidice à cause de leur complexión froide font expeditiés, car s'il y a monuement en va petit Copps, & s'il se fair auce difficulté; le mobile elt temperé par la proportion & peur fort bien accomplis fon mouutement.

### De ceux qui ont le Corps mal

Cure dont le Corps est ainsi mal proportionné, sont users: leurs mœuts apparentes le font parositre, ce ils tiement de celles des femmes : or il laut rapporter la bona en proportion des Corps au bon mouvement ce à la bona en aissance, mais uon pasà la forme que doit autoir le malle, comme nous auons dit au commencement, selon le mesme Autheur en la Physiconomie.

## De ceux qui one le Corps forz

Ceux qui ont le Corps fort grand, comme dit le mesure Atist en sa Phys, sont tardis : car le monuement du sang qui occupe yn grand lieu, approche lentement des parties. intelle cuelles. Aphrodifée dit que dans les grands Copp, l'Ame s'eftend i utque à l'extremité de fon espace 1 la gruë est vin grand oyseau, se estimide, comme dit Eustathius. Comme nous auons dit 3 Homete décrit Aiax auc la taille exectlememen haute: 8 et nomme le haut Aiad Greze, & it dit qu'il·les surpasse de toute la teste. Chezie mesme Autheur, Viysse reprodué à Eury alus, qui elloit grand & infensé, se liv dit ains.

Si les Dieux s'ant pourueu de ces membres si grands, D'eu vient que son esprit est dépourueu de sens.

O. Caligula effoit d'vne taille fort éminente, d'une forme de Corps prodigieuse, il auoit les iambes & lechaignon du col extrémement graisle;

De ceux qui ont le Corp grands , la chair humide , e la couleur qui dénote l'humidité.

Orceux qui ont le Corps grand, la chair humide, & la couleur qui dénote la complexion froide, ne font point expeditifs. Car comme il y a mounement en vn grand Corps & humide, à cause de sa complexion froide, les esprits ne montent pas infque aux parties intellectuelles, comme dit Aristote en sa Physionomie, les plus grands Hommes font fort timides, comme les austruches, du naturel desquels ils tiennent. On rapporte que Louys Roy de Pannonie & de Boheme, au fortir des entrailles de la Mere, avoit la reffemblance du fan d'vne ourle, il estoit presque sans forme, & sans veritables lineamens de visage, & il crust d'vne taille démesurement haute & plus qu'humaine : & il n'auoit point l'esprit vif & illustre pour regir decement les membres de cette grande masse de chair: il auoit aussi le visage fort gros & gras : & il ne pouuoit estre tellement excité par ses nourrillons & Maistres d'Academies , qu'il peuft s'addonner aux disciplines des bonnes lettres & aux exercices des Armes. La nature luy auoit donne anin le Corps grand, mais fans cœur & fans esprit,

395

De ceux qui ont le Corps grand, la chair dure, & la couleur qui dénote bhumidité.

Les hommes qui font de haute taille, de chair seiche, & ont la couleur qui marque la complexion humide, sont expeditis, & pourucus de bon sens: car comme il y a mouuement en vn grand Corps , & qu'il est tardif à cause de sa complexion froide, cela ne fait rien pour approcher & faire monter les esprits aux parties intellectuelles. Car eneffet la chaleur a causé cét excez de grandeur, de chair & de couleur, de sorte qu'elle est proportionnée pour perfectionner.Comme dit Arift.en fa Phyl.& en fes Problemes; les hommes , les oyfeaux & toute espece d'animaux forts ont le corps fort dur : la raison est, parce que l'animosité estiointe auec la chaleur; & la crainte est en effet vn refroidissement : ceux dont le sangest plus chaud, sont plus forts & plus courageux. Car le fang tient lieu d'aliment au Corps. Il y a beaucoup d'hommes, qui excellent en forces de Corps & en esprit, dont la taille est fort haute, mais elle est contemperée aux membres & à la complexion. On lit que chez les Grecs Titormus Bouuier auoit la taille excefsuement haute, & estoit doué de grandes forces : Milon Crotoniate qui l'auoit rencontré, desira experimenter ce que pouvoit faire fa hauteur & fa force, car il disoit qu'va grand homme ne pouuoit rien faire : Titormus prit vne pierre fort grande & groffe, que premierement il attira à soy,par apres il la poussa, & fittrois fois la mesme chose, puis il la leua sur ses genoux, enfin l'ayant chargée sur vne épaule il la porta l'espace de cinquante pas,& la ietta bas: à peine Milon pouuoit-il la remuer de sa place, tant elle estoit grosse: delà Titormus s'en alla à son troupeau de bœufs & demeurant de bout & ferme, il prit par vn des pieds de derriere vn taureau le plus grand & le plus farouche de tous, & le retint sans se remuer de sa place, quoy que tout furieux qu'il eftoit,il taschast de toutes ses forces & en vain de se deliurer de la main de Titormus.Comme

rapporte Plutarque, Thefée auoit le corps fort grand, ance vne belle prestance, & digne de la grandeur d'en conrage merueilleux, Cimon l'auoit trouué en son sepulchre, Palamede effoit long & graifle de corps, d'un esprit fage, magnanime & traitable : Antenor l'estoit pareillement, il auoit les membres legers , mais il effoit fin & rule. Agamempin audit le corps grand, les membres ronds & longs, & eftoit prindent & d'vn cœut noble. Neftor l'auoit grand, long, & large, & effoit de prudent confeile Neoptoleme, Caltor, Pollux & Helene amient la taille haute Polyxene estoit haute & d'vne ame simple, prodigue & somptueuse, Ainsi estait Priam & Machaon, qui estoient forts, prudens & pitoyables, Comme dit Dares le Phrygien , Troile eftoit grand, fort beau & affectionné à la milice comme rapporte Plutarque, Romule excelloit en grandeur de corps & en prestance. Domitian estoit de riche taille , agreablement beau & honneste ; principalement en fa iennesse, en tout fon corps; il estoit doilé d'un fort rare esprit, bien disant, adroit à tirer de l'are, & à la milice. Cl. Cesar avoit le corps haut &non pas menu; C. Cefar l'auoit aufli, mais fes membres estoient ronds & longs, fon vifage yn peuplus plein, fon esprit grand, fon entendement merueilleux & ion cour doue de vertu. Tibere comme remarque Suetone anoit le corps ample & robuste, la taille plus grande que de mesure large par les épaules , & la poierine , il estoit égal & proportionné en fes autres membres, iulqu'à l'extrémité des pieds; d'où vient qu'il estoit fort. Mansole effoit haut & prudent. Georges Scanderbeg effoit de haute taille, plein de gros muscles, de forte qu'il avoit la façon d'vn grand heros, il eftoit merueilleusement doisé de force & de vertuguerriere, & comme les histoires témoignent, il tua plus de deux mille barbares en diuers combats, de sa main, il les fendoit chacun par le milieu à chaque coup qu'il donnoit, Georges Fronsperg Suedois effoit fort pefant de corps, mais il auoit les membres fi roides, qu'eftendant leulement le doige du milien de fa main giroite, il faiHVMAINE. LIVEBIL.

foit fortir de sa place, le plus robuste qui fut quoy qu'il fe tint bien fermet s'il prenoît la bride d'vn cheual courant il l'aireftoit tout court, il pouffoit, ou il vouloit, vne piece d'artillerie d'une épaule feule. Godefroy de Bouillon hiv qui estoit chef de la Croisade contre les Turcs estoit de haute vaille, & d'vine excellente beauté de corps, fort experimente à la milice, zelé pour la religion, il auoit peu de discours, mais il effoit remply d'autant de sentences. Charles Roy de France auoit la taille éminente, le corps ample, les membres à l'aduenant, le vifage fort beau, il fut furnomme Magne, à cause de ses vertus & actions herosques, zoute sa prestance, estoit auguste. Othon estoit de haute xeille, & vaillant guerrier: ainfi effoit le grand Sfortia, comme auffi Confalue de Cordouë , comme rapporte Journs, Mahomet fecond Empereur des Turcs effoit de riche taille, il auoit la poictrine grande & les bras grands, iteffoit naturellement guerrier & valeureux , tres prudent, subtil à inventer des machines de guerre , experimenté aux plus difficiles chofes & les plus cachées. Jean Affymbe Vilumeaffan avoit vne merneilleufe grandeur de corpsiy de l'affection à la guerre & à la gloire. Zenyal Perlan fils de Caffan effoit haut de taille , il amoit les yeux grands , beaucoup de vaillance , & de la hardieffe dans les combats , il estoit adroit à cheual Ria la lance. Tamerlan Empereur des Scyches, auoit le corps grand; nerneux, fi ferme & les bras fi gros & fi forts, qu'il bandoit la corde d'vn grand arc à la mode des Scythes au delà de son oreille, ce que fort peu pounoient faire : il perçoit d'vne flesche vn mortier do eniure qui feruoit de but à tirer de l'arc : il estoit doué d'vne grande vertu guerriere & d'vn courage indomptable. Il y a eu aussi des Philosophes de cette taille : Zenon l'auoit fort haute, comme rapporte Platon en fon Parmenides, il estoit pourneu de grand esprit, il inuentà la Dialectique : il fe monstroit tres habile tant en la Philosophie qu'au gouvernement de

la republique, comme témoigne ses Liures si remplis de fagesse. Zenon Cittieus, comme rapporte Diogene apres Appollonius Tyanée auoit le corps haut & graisle.

> Du Corps mediocre, de sa chair & de sa chaleur.

Nous auons dit comment les Corps sont imparfaits & passaits, ceux qui excedent en grandeur; & ceux qui sont defectueux en petitefler vn chacun accorde que la nature de cux qui tiennet le milieu est la meilleure & la plus accomplied toutes, pour ce qui concerne les fens. Car n'y ayant pas beaucoup de mouuemens, les esprits montent plus aicment à l'entendement, & s'ils sont ausilien nombre, ils vont au delàr-cest pour quot pa la plus parfaits grandeur doit estre moderée, pour accomplir les choses qui sont proposées, comme austi pour les fens. Ruellius Gallus esloit de taille mediocre, & tres-heureux en ses écrits. Laques Triuultius estoit plus bas qu'il ne faut, ou plustos de taille quarrée, mais de grand esprit, & plein de vigueur, c'estoit vn des plus eclebres Capitaines de l'Italie.

### De ceux qui sont bien proportionne de Corps.

Si cuts qui font mal proportionnez de copps fout rufez, cetts qui font bien proportionnez de copps fout rufez, comme dit Ariflote prenant le figne par fon contraire; & écritanat à Alexandre, il dit, qu'il fant que l'homme foit de bonne taille, put trop lour, prop cour. Polemon & Adamantius en la figure de l'Ingenieux, huy donnent le Corps degrandeur medioret. Simonifes chez Platon & Ariffotto auoit couftume d'appeller homme quarré, celuy qui effoit auoit couftume d'appeller homme quarré, celuy qui effoit avict me de l'ingenieux en l'appeller homme quarré, celuy qui effoit avict put de l'appeller homme quarré, celuy qui effoit avict put de l'appeller homme quarré, celuy qui effoit avict put de l'appeller homme quarré, et que celles de Hermes ou Metterier, que chez. Les Grecs on failoit de figure tetragone out quarrée, au ce des lettres quarrées & des hiftérs s'illufres, quarrée, au ce des lettres quarrées & des hiftérs s'illufres, au forme de l'appeller homme quarrée s'ette s'efficie s'illufres, au forme de l'appeller per l'appeller le figure tetragone out quarrée, auce des lettres quarrées d'es es hiftérs s'illufres, au forme de l'inspire de l'appeller le figure tetragone out quarrée, auce des lettres quarrées d'es es hiftérs s'illufres, au forme de l'appeller le figure tetragone out quarrée, auce des lettres quarrées d'es estifies s'illufres, au forme de l'appeller le figure tetragone out quarrée, auce de lettres quarrées à de s'entre de l'appeller lettre de l'appeller lettre quarre l'appeller lettre de l'appeller lettre quarre l'appeller lettre de l'appeller lettre que l'appeller lettre quarre l'appeller l'appeller lettre quarre l'appeller l'appeller lettre quarre l'appeller l'appeller l'appeller l'appeller l'appeller l'appeller l'appeller

n'ont point esté dédiées par les anciens pour autre suiet, comme l'estime, que parce que cette forme , qui seule est parfaite, est tres-accomplie : voulant par là fignifier que la vertu & sagesse des grands hommes n'est point perissable ny changeante. Celsus au second Liure de la Medecine nomme le Corps de taille mediocre, quarré, & dit qu'il eft tres-excellent, s'il n'est ny trop graisse ny trop gras, car le corps graisle est infirme ; le gras est hebeté. Columelle parlant des chiens approuue ceux dont la taille est quarrée, plustost que longue ou courte : Ainsi en est-il des poules. Homere dit qu'Vlysse dont le corps auoit la taille mediocre, estoit tres-ingenieux & fort: ainsi Dares le Phrygien le décrit-il, auec vn Corps mediocre & ferme, mais eloquent, fage & fort. Aiax Oileus l'auoit quarré, les membres robustes, la couleur brune, il estoit recreatif, fort & prudent. Ainsi Diomede auoit le corps & estoit fort, tresprompt & vif en guerre, & fouuent rufé, impatient & hardy. Menelas estoit mediocre de taille & de corps, beau, doilé de grand esprit & de forces Briseis estoit moderée en sa taille & en son corps : douce, honteule, simple & pieuse; comme écrit Dares le Phrygien, Enée estoit quarré, fort, pieux & prudent. Iustin rapporte que Ninus fils de Semiramis auoit la taille mediocre. Auguste estoit court, son corps auoit cinq pieds & trois quarts de hauteur, laquelle taille en sa composition & égalité de membres seroit cachée, si on ne la comprenoit par la comparaison de quelque autre plus grande. Galba auoit aussi la taille juste, d'où luy prouenoit cette tres-grande liberalité & iustice: Ainst Vespasien l'auoit quarrée, les membres rassemblez & fermes, il estoit liberal, magnifique & fort, comme Suctone l'apprend. Plaute en sa Comedie Asinaria décrit son Leonida de bonne taille, & homme d'intrigue, & d'intelli-

### De ceux qui ont le Corps velu!

Polemon dit que ceux qui ont tout le Corps courert de poil rude & épais, font parelleux & lasches Adaman tius dit qu'ils tiennent du naturel des bœufs. Atiftote au Liure des Problèmes demande pourquoy les oyseaux de les Hommes velus font beaucoup portez à la paillardife: & il en donne la raifon, parce qu'ils ont beaucoup d'hu-meur, & que ces deux elpeces, sçauour les Hommes & les oyseaux font la concoction de beaucoup d'humeur, à cause de l'abondance de chaleur, ce que le poil & la plume font connoistre, & de plus il dit que si l'humeur n'estoit pas surmontée par la chaleur, les plumes ne viendroient iamais aux oyleaux, ny le poil, aux Hommes. Or la femence peut estre abondamment engendrée ; soit par la nature du lien, ou l'espace de temps, ou autre moven. comme dans l'air, au printemps: car fa nature est chaude, & en la figure du luxurieux, il le décrit velu. Il y avne espece de liévre qui a du poil en la gueule & sous les pieds, comme disent Aristote & Pline : le lievre est le plus velu de tous les animaux, ce que Trogus considerant en cet animal, à son exemple ; dir que ceux d'entre les hommes qui font les plus enclins à la paillardife, font velus. Scot dit quand on voit vn homme velu en fa chair , aux jambes & au ventre, & n'eftre point luxurieux, qu'il en faut remercier Dieu. Caligula avoit le poil clair, le sommet de sa teste en estoit entierement deniie, il estoit velu par tout le reste du corps, il auoit tres-grande inclination à la lubricité, il affectionna beaucoup d'hommes pour le mutuel commerce de la paillardise, il s'estoit de plus rendu abominable par l'inceste de ses sœurs, & il n'épargna aucune illustre famille, comme rapporte Suctone. Marsias avoit le visage farouche, semblable à celuy d'vne beste fauue, cruel, couuert de poil picquant, la barbe grande & touffue, & le corps herissé d'autant d'espines que de poil, comme seroit

HVMAINE. LIVEB II.

manimal faunage, c'estoit va vray miroir de folie, il eur l'effronterie de se preferer à Apollon, il se louoit luy mesme de ce qu'il avoit le poil renversé sur le derrière de la tefte, vne vilaine barbe & la poictrine herissée : & blafmoit au contraire Apollon de ce qu'il auoit des vertus toutes contraires ; parce qu'il avoit vne grande cheuelure pendante, & le Corps denué de poil. Enfin ce Marsias estant venu auec Apollon au combat de la sluste, sut vaincu & paya bien cher fa temerité brutale, car il y laissa fa peau pour prix de la victoire, ayant esté écorché tout De ceux qui n'ont point de poil.

Aphrodifée demande en ses Problemes, pourquoyles femmes & les cunuques n'ont point de poil : les femmes n'en ont point parce qu'elles font froides, & elles ont les Pores trop épais & trop reflerrez : car la vortu du froid est derefferrer & de confliper, c'est pourquoy le poil ne troune point d'iffife : les eunuques n'en ont point , parce qu'ils font plus humides qu'il ne faut, & redondent de beaucoup d'excremens. C'est la cause pourquoy les parties beautoup. humides , non plus que les beaucoup feches & dures ne peuvent engendrer de poil. Pline dit que l'homme seul porte du poil par se corps, que fi cela n'arrivoit pas, il feroit fterile en la generation : d'où vient que' ceux qui sont déniez de poil, font reputez approcher du naturel des fem-Moral march also have being because and the

### Fin du second Liure, a diament of the about the bound of the first buy it is



# PHYSIONOMIE HVMAINE

DE

IEAN BAPTISTE PORTA NEAPOLITAIN.

LIVRE TROISIESME.

PREFACE.



E difcours des yeux deuoit suiure ey deuant apres le Traité des sourcils, Geleur place y essont des source qu'on les tient pour les plus nobles partits du Corps, G qu'en eux la puissance de la confisse principalement. Nous, l'ausous ven-

noyé en ce present Liure. C'est le dire des plus prudens perfonnages, que comme le visage est l'image de l'Ame, de mesme les yeux indiquent quel est le visage. D'autres ont appellé les yeux, Les Poëtes de l'Ame, parce que par les yeux elle fe fait voir dehors. Comme dit Polemon : Les yeux rendent les secrets du cœur manifestes, d'autant que les liones qu'on voit dans les yeux, sont les images des affecuons du cœur. Loxus, comme rapporte Albert, écrit que toute la perfection de la Physionomie confise dans les yeux, or que les fignes qu'on en the font plus puissans que tous les autre qu'on voit sans le visage : & il ait que fi les indices des yeux confirment ceux des autres membres, alors ils font certains & veritablement affeurez : s'il y a de la contran rieté, les signes des yeux emportent l'anantage, Co ceux des autres parties sont de moindre efficace. Comme dit Pline you ne peut tirer d'aucune autre partie, de plus grands indices de l'ame en tous les animaux , voire me fine en l'homme que des yeux, c'est à dire, les signes de la moderation, de laclemence, de la pieré, de la haine, de l'amour, de la seiflefje to de la ioye : Certes l'ame fait fa demeure dans les yeux; c'est d'où ces larmes qui témoignent de la compassion, prennent leur fource; quand nous baifons les yeux à quelqu'vn, il semble que par iceux nous en touchions l'ame: c'est par l'ame que nous regardons, c'est parce que neus veyons les obiects qui se present à la veue: Les yeux, comme feroit une tuble rase con transparente, regoinent la partie rissible de l'ame & la font paffer au dehors, amfi arrive-t'il que la grande penfee rend les yeux comme aucuyles, parce que la veue le retire au dedans : il en va de mesme en ceux qui sone affectez dumal caduc, car les yeux font ounerts one Yoyent vien : & l'ame est dans ya ébloniffement. Comme

dit Aphrodifee en ses Problemes ; à ce suiet , quand nous auons honce, nous abbaiffons les yeux : parce que la nature les a construits pour seruir de miroir à l'ame : c'est pourquoy nous connoissons außi par les yeux quelles sont les affe-Etions de l'ame, scauoir quand nous souffrons quelque angoiffe, quand nous fommes en colere, o quand nous auons honte; ce qui contraint les muscles de tirer tes paupieres de haut en bas, comme pour cacher la partie, par laquelle la faculté visuelle a conflume d'estre administrée, c'est quand l'ame s'abstient de regarder librement quelque personne pour qui on a du respect, o à qui on n'ose parler hardiment. Galien appelle l'œil, membre diuin, & penfe que la nature a forme la teste pour les yeux, veu que l'ame se voit toute en eux, & elle les a conioine au cerueau, auquel reside la principale faculté de l'esprit, elle les a cachez en une vallée concaue, o a placé les souveils au dessus en éminence comme pour seruir de rempart en les environnant & pour conrregarder & défendre les parties les plus précieuses qui foient en tout le corps, qui font les yeux : ce font eux qui par d'ofage de la lumiere distinguent la vie d'auec les tenes bres & la mort.



### DE LA QUANTITE

#### CHAPITRE I.

D'Autant que la consideration des yeux est diuerse, tant pour leur quantiéque leur fination, couleur, moutament, forme, & reçard : on leur donne diuers noms, commeil y en a de pluseurs formes, les yeux sont nommer faronches, les autres afreux, adans, pedans, obliques, de tra-wirs, abb aissez, humbles, doux, attrayans, & d'autres semblables noms qu'on leur donne. Nous commencerons à paule de leur quantité : Les yeux comme dit Artist. at Litudes Animaux sont au desse sour contrait de l'ust en de la vient de l'ust en de l'est en de

Nous anous fait mettre ies ce portraid pour representer les sous du bout, afin qu'à teur exemple on puisse plus commodiment consecturer ce que présegent ceux de bbomme qui leur sons seublab ce.



Desyeux fort grands.

Ariftote du Liure des Animaux, & pareillement Galien apres lity au mefme Liure, n'approune pas les yeux trop grands: en tant que les meurs de l'ame l'uj uent la tenige rature du corps. Ot en fa Phyf. il dit que ceux qui ont les yeux grands font parefleux. & tiennent du naturel des bœufs; à autant en dit Galien. Si la grandeur des yeux beauté & politefle ell'à defirer, comme auffi la faculté de fonctions naturelles, y c'et harque, pour certain qu'il y beautomp de fubflance, & que toute bois elle elf mai temperée. R'hafes & Conciliator fuitrent les mefmes fentimens d'Anfacte. Le poisson appellé vulyait enent agrandeur ments d'Anfacte.

ouveillet en grec melanure à les yeux fort grands, à proportion de la grandeur de son corps, Oppian dit qu'il est imbecile & timide, infque là qu'il est le plus timide de tous les poissons. Cét antre nommé hepatus est lache, & pour la gainte dont il est tousiours sais, il ne s'éloigne iamais de coux de son espece, il a les yeux plus grands que ne requiert laproportion de son corps. Mais voyons ce que les plus doctes amateurs des belles sciences ont dit de la cause pourquoy les yeux font grands. Democrite l'Abderite dit que la canse pourquoy ils sont grands provient de l'humidité superflue, & qu'elle leur donne cette vaste grandeur, & que ceux qui font pourneus d'yeux de cette forte de grandeur, font aussi douez du naturel que nous auons dir. Or Herophilus affeure que cela est caufé par la chaleur, & ditque c'est le propre de la chaleur plustost que de l'humidité d'amplifier, & que par la vehemence de la chaleur, qui en la premiere formation se portoit en haut plus abondamment & tout ensemble, non seulement les yeux ont efté formez, grands & amples , mais la bouche mesme, & les autres conduits, Galien dit au Liure des Temperamens, que les opinions de l'vn & de l'autre sont éloignées de la verité, en premier lieu, parce qu'ils ont ofé parler de tout lecorps à l'occasion d'une petite partie toute seule : en second lieu parce qu'ils ont fait fort peu mention de la faculté formatrice de la nature, laquelle faculté est artiste ouuriere,& forme iusques aux moindres parties selon les mours de l'ame. Aristote a douté d'elle, si elle n'est pas d'une origine plus dinine que les autres parties. L'Empeteur Domitian auoit les yeux fort grands, au rapport de Suctone, mais leur prunelle estoit vn pen hebetée : c'est pourquoy il n'auoit pas grande force d'esprit ny discipli-

Des yeux grands & livides.

Arist. écriuant à Alexandre dit que celuy qui a les yenx grands, eft enuieux, chonte, parelleux, & delobey lant, 32 principalement s'ils font liuides,

Des yeux grands, polis, & bien composet;

Le melme Autheur écriuant au melme personnage dit que les yeux tres-excellens & d'vne louable nature, font grands & qu'ils tirent fur la rondeur. Galien au Liure de la Medecine, dit qu'il va de la grandeut des yeux, comme de celle de la teste, qu'elle peut dénoter quelque chose de bon ou quelque chose de mauuais : car si à la grandeur des yeux la politesse, la bonne composition , & la faculté des fon-Gions naturelles sont iointes, c'est marque de la multitude de la substance bien temperée, dont ils font formez. Homere dit que les yeux font beaux, quand ils font grands, & qu'ils approchent de ceux du bœuf, & en grec il en dérino l'Epithete qu'il donne souvent aux Deesses à cause de la beauté de leurs yeux. Le cerf a les yeux grands, polis & bien composez, & entre les animoux il est doué d'esprit, Pol. raconte que Socrate auoit les yeux grands, éleuez & Brillans: mais Platon en son Theetetus dit qu'il les auoit fortans à fleur de teste, & que partant il estoit iuste, prudent, studieux & plein d'amour ; c'est luy qu'Apollonius a appellé le plus fage de tous les hommes. Comme l'on apprend de Dares, Neoptoleme auoit les yeux ronds & estoit tres-grand guerrier. L'Empereur Tybere les auoit fort grands, lequel aussi (chose merueilleuse, & qui n'est iamais arrinée à aucun homme, ) estant éneillé de nuit voyoit toute chose pour vn peu de temps, en la mesme façon qu'il eut peu faire en plein tour, puis ses yeux petit à petit se reconuroient d'obscuritéil auoit le corps ample & robuste, & vne merueilleuse viuacité d'esprit dans les disciplines & la milice: le diray aussi de moy que la nature m'a donné des yeux pareils à ceux dont nous parlons , ce que Plinedit n'estre iamais arriué à aucun mortel, sinon à Tybere: car estant éueille, dans l'obscurité de la nuit ie vois tout clairement pour vn peu de temps, & la lumiere s'éuanouiten après petit à petit. Tels sont les yeux de nostre tres digne, I rince d'EST, ils font grands, brillans, & bien compofer,

#### HVMAINE. LIVE III.

tont vne tres-grande faculté des operations naturelles, de forte qu'il peur voir toutes les chofes éloignées aufit bien que les proches : c'eft d'où huy vient la compaffion, la lufice, la prudence, le ingement, & qu'on voit briller en luy des mœurs fi excellentes & fi rares.

Dani la crainte que l'ay eut que les trep frequentes reprefentations de ces portraits : qui ne son pas prepares, pour faire vicles frames co s'envir de toites aux ensans, on ne charges, son pol le Liure ou ne dannassem du déposs, au Lesteur, je les aurois retranchées, si en aurois conneu qu'ils sont necessaires principalement aux presente exemples.



Des youx fort petits.

Arift.au Liure des Animaux impronue les yeux forts petits, comme eftant les moindres : autant en fait Galfen au mesme Liure : mais ceux qui ont les yeux petits tels que les singes, comme il dit en sa Phyf. sont publianimes, & ce signe se refere aux meaurs apparentes. Mais Galien dit que si auce leur petitesse ils sont accompagnez de certaine Bauuaise composition, & que le vice des son citons naturel-

CC III

#### LA PHYSIONOMIE

les y foit ioint, cela marque le peu de matiere & qu'elle est vicieuse: Pol. & Adam. en la figure de l'Auare les luy donnent petits. La tortuë les a petits & est rusée & cauteleuse.

### Des yeux petits, mignons & bien composet.

Comme Gallen na delapproute pas las grands yeur, aufiline mes-eftime t'il pas les petits, qui font mignon bin compofez, de dout la inculté des font time naturelles de bonnecar ils témoignent en effet qu'ils ont peu de finblance, mais qu'elle el bien temperée, égevil is en font bien formez. Comme Diogne témoigne, fondé qu'il eft fur hautiorité de Timochie l'Arbanien au Littre des Vices, Adrice molte plus aution petit les autior petit les auties petits les aut

### Des yeux mediocres.

Arifiedie au. Liure des Animaux, comme auffi Galen apres luy, qu'il ne faut pas que les yenx, pour effre bien cellimez, foient ny grands, ny petits + Or il dit en fa Ppi, que la condruction det yeux qui tient le milieu, quon apronue beaucoup, eff celle quí a vne certaine exacte me diocrifé en fa grandeur; pareillement cértinant à Alexandre, il dit que celuy, dont les yeux font de grandeur moder cés c'irant fur la conteur du ciel, on fur le noin, a l'entire de content de la figure de l'homme, luy donne la prunct, le lumide, les yeux for ny cranda ny petits.

### DES ANGLES OF DES COINS DES TEVX.

### CHAPLTRE II.

L'faut maintenant traitter des parties des yeux, & prefinéte ment des angles ; or les angles sont come dit Arfôte au Liure des Animaux, vne partie de le paupiere de haut & de bas. Chaque eril a double angle : l'un vis à vis du nez; qui est le grand ou l'interne, l'autre vis à vis des temples, qui est le petit ou l'externe.

### Des angles des yeux , longs.

Si les angles des yeux sont plus longs qu'il ne faut; c'est signe de manuaites mœurs, comme dui Parilote au Liuge des Animans, Gallen; se comme duil Paline, apres Brogus, Tours ceuxqui ont les yeux longs, ont les signes qui denocent le naturel mal faistne, mais ce qu'Arilote a di des angles des yeux, Pline l'a dit affez mal à propos des yeux en s'emocquant de luy, mais luy il donne affez de fuiterde se faire mocquer luy mesme.

### Des angles des yeux, courss.

Galien infere de ce que desse, que si les angles sont courts & qui tiennent comme le miljen entre ceux doné nous venons de parler, ils sont de lotable nature; mais Abbert dit mal propos qu'ils dénotent la malice de la nature dispositrice.

### Des angles des yeux , charnus.

Arift.ioint à l'article dessa cité que si les angles des yeux, qui vis à vis du nez le contoignét, tont charmas et le que les ont ceux qui ont les yeux sémblables à ceux de bout ils défiguent la maliceice que Galien & Pline ont transcrift de luy. Claudius Cesar auoit les yeux autour des angles rempis d'une blanchenr charmé, & de parten autre de veines de sang. Suctone le décrift addonné aux débauches, à la luxure, & aux leux, & creatistifs, Albert dit que tes la negles, qui ne ressemblent pas à ceux qui les ont comme ceux du boute, mais comme on les voit aux yeux du milân, détance ni glancife de la ruse.

### DES PAUPIERES OF TOVES DES YEVX

### CHAPITRE III.

Nous appellons paupieres ou ioites, ées parties qui me fi elles floient retenujes par les ioûes : & quan dellous, comme fi elles floient retenujes par les ioûes : & quand elles fontent est comme des vesicules, elles dénotent l'Homme fommeilleux & yurongare. Albert appelle ces parties barbarement, les cils.

On peut voir à la figure du costé droit les paupieres sans celles de bas que de baut enstées.



De paupieres de bas.

Quand on voit pendre aux yeux de queiqu'vn comme des vesicules, c'est signe qu'il est bon biberon, & ce signe ferefere aux mœurs apparentes, comme dit Aristote en sa HVMAINE. LIVER III.

Physionomie c'est à dire, la paupiere de bas s'enste aisement à guste devencules. Le vin en effet, s'elon l'opinion de la débilité du cerueau : d'où vient qu'à raison de la débilité du cerueau on voit pendre les paupieres de bas à ceux qui se gorgent devin auec trop d'exces. Suefsin pense mai à propos qu'Aristote a parsé des chassiles & s'imperfluitez des yeux, comme des vesseules qui fortent des peux. Polemon & Adamantius disent, que quand on voit des vesseules au dessous des yeux, ces est signe d'yurongaetie. Albert disque c'est quand le cil de bas est gros.

### Des paupieres de haut.

Aristote dit au mesme article, que quand les paupieres de haut tombent beaucoup fur les yeux comme des vesicucules , c'est signe que l'Homme est pesant & endormy : & ce signe se refere aux mœurs apparentes : car à ceux qui s'éueillent du sommeil on voit pendre les paupieres. Si les paupieres de haut sont enflées, elles désignent l'Homme sommeilleux. Albert dit que quand le sourcil de haut est comme enflé & tombe vn peu sur l'œil, il dénote l'Homme endormy. Les Medecins estiment que cela prouient de la superfluité de l'humeur, ou de soy mesme, ou quand on vient de s'éuciller du fommeil : par l'vn & l'autre raisonnement ils nous persuadent que l'Homme ayant ainsi les paupieres ayme à dormir : ce que Galien eu son Art de Medecine n'a pas passé sous silence : car il dit qu'en effet le temperament du cerueau froid & humide rend. l'Homme sommeilleux & suiet aux fluxions de teste. Ouide décriuant ainsi le sommeil, dit,

A peinele sommeil, ce Dieu tant endormy, Pent il hausser seux, les ouvrant à demy, Que sentant retomber sa paupiere diuine, Et du bout du menton se frappant la positrine, Scc.

Adamontius inferede ce qui a efté dit cy-deffus, que fi les paupieres des yeux tant celles de deffus que de effous font enflees, elles fignifient les Hommes fommeilleux & fuiets aux fluxions de telle, Polemon ne s'explique pas nettement en cét article.

### Des paupieres ronges & grosses.

Ariflote en la figure de l'eshonté luy donne les paupieres groffes & de couleur de fang: Polemon & Adamantius difent ouuertes & groffes. Rhafes dit que celuy qui lesa groffes, est fans honte, & que la rougeur des paupieres comme bordées d'écarlatte, prouient du fang indigeste & épais, comme on voit aux vieillar ls & aux hanteurs du cabaret.

### De la paupiere de bas , courte.

Quand l'Homme, fuiuant l'opinion d'Albert, à la paupiere de bas retirée, qui ne puiffe pas comirir l'œil, d'est figne qu'il mourra de trop de secheresse, & si cela luy atsine d'instimité, qu'il est pres de son tombeau.

### DES PRVNELLES DES YEVX.

### CHAPITRE IV.

Les prunelles font auffi les parties des yeux, comme dit Aristote au Liure des Animaux. L'humeur des yeux, par laquelle nous voyons, est la prunelle; le cercle qui

#### HVMAINE, LIVRE III.

415

Penuironne, eft lerond; & la blancheur entoure le rond. Pine dit que la nature a mis la prunelle au milieu des yeux comme une feneftre, qu'il y a des nations entre les Triballes & Illyriens , felon l'opinion d'Ifogonus qui ont deux prunelles en chacque ceil; donne elles enforcellent ce qu'elles voyent, & font moureir ceux qu'elles regardent trop long-temps , principalement fileurs yeux fon en colere, & que la ieunelle dez, à 14, ans elt plus fuietre à fouffiir le mal qu'elles peunent faire. On l'appelle prunelle, finiann letémoignage d'Ifdore, parce que nous voyons depeties images; & les petits entans nous les appellons pipilles, onbien parce que la prunelle de l'œil eft pur & fans tache, comme une pueelle, c'eft en Latin pipilla.

> Nous representant la figure d'une brebis, aux genx de laquelle ou peut voir les prin lles larges.



Geux qui ont les peunelles des yeux larges, on peut dire qu'ils sont suiets à de mauvailes mœurs. Mais Adamantius dit que la largeur du pertuis des prunelles dénote les Hommes fols, (& ceauce beaucoup de raifon.) Car les brebis & les bentis & tous autres animaux fols, ont cous la prunelle des yeux large, ce que l'experience iournaliere m'a fait connoître.

Vaila que nous representon: Vn Ichneumon, ou rat d'inde, tivé au vif, sel qu'il se gande encor en vie, par le sein ex-curiosité de Terdinand nostre Empereur : auquel animal on Voir les gruuelles petites.



Des prunelles prittes.

Quand on verra à l'Homme les prunélles des yeux petites on pourra inger qu'il machine malignement quelque chofe de manuais, à la fimilitude de certains animaus, qui ont les prunelles effroites & font méchamment rufés, tels que font les ferpens, les rats d'inde, les finges, les renards & autres animaux qui ont ainfi les yeux, c'est ce que dit Polemon, & que confirme Adamantius. Or Albert dit que les ferpens, les hyenes, les finges, les renards, les huistres, ou les torties qui portent des peties ont les prus.

selles petites : & tel qu'est l'esprit & naturel de ces animaux, tel est celuy de l'Homme, qui a ainsi les prunelles. Mais au lieu du ret d'inde il parle affez ignoramment des luifres, ou des torsues, & fon exposition est d'autant plus rossiere. Mais il se rencontre que i'ay remarqué que ceux oui font fuiets aux falles & deshonnestes plaisirs de Venus atles prunelles petites , à l'exemple peut-estre des rats l'inde, des hyenes, des perdrix, des cailles, & des cogs ; er tous ces animaux font mal-faifans, vient d'embusches, & s'accouplent auec les mâles de leurs especes : comme témoignent Aristote & Aphrodisée. Ælian dit, que la naures donné cela au rat d'inde qu'il participe de l'vn & de l'autre fexe, qu'il peut par sa semence emplir les autres rats de fon espece & porter luy mesme; c'est ce qu'on a mffi écrit de l'hyene; ceux d'entre ces animaux, qui dans le combat, qu'ils ont coustume de faire, sont vaincus, resoiuent vet affront en cette guerre qu'ils sont reputez d'vn exe plus abiet qu'ils ne sont, & souffrent la mesme chose que les femelles; au contraire ceux qui sont sortis vainqueurs du combat, conurent les vaincus & les emplissent mesme temps de leur semence; mais les vaincus pour s'estre mal defendus au combat, ont cette recompense que de peres qu'ils estoient auparauant, ils deuiennent meres. Les perdrix ont vn desir extreme de copulation, durant que leurs femelles couvent les œufs, les mâles combatent entre eux à qui surmontera son compagnon, & le vainu souffre d'estre couvert du vainqueur, ce que Aristote & Athenée rapportent : & Trogus dit le meline des cocqs, tous lesquels animaux ont les prunelles des yeux estroites.

# Des prunelles des yeux, médiocres,

Adam, décrinant la tres-excellente qualité des prunelles dit,que ceux qui font doités de bonté d'esprit, eu égard aux yaux ont les prunelles de bonne constitution. & bien formés-Albert dit que ceux qui ont les cercles de la prunelle moderez, font forts. Des cercles des prunelles, inegaux.

Ceux là font lourds & stupides, qui ont les cercles des yeux dissemblables, comme dit Pol. Adamantius tient qu'ils font remplis de méchanseté; & auec plus de raison, Albert dit qu'ils sont méchanses.

Des cercles des prunelles , égaux.

Adamantius a tres-bien adjouté ce que Polemon avoit oublié; quand il dit que ceux qui ont les ronds des prunelles, égaux, sont amis de la Iustice.

Des cerdes des prunelles , tournoyans.

Adamantius ditee qui fe trouue d'oublié chez Pol. foit qu'il l'ait fait à délléin; f çauoir que ceux qui ont les cercles des prunelles, tournoyans, comme fe fuiuans l'ai l'autre, font pleins de méchanfetés & de crimes.

Des cereles desprunelles, inegaux, & si vinniage bleu, voré, de diverse couleur, & tenebreux parosis sur le front au dessus des sourcils.

Si outre ce figne(c'eft à dire quand les cércles des pruntles fonc inegaux) vue nuée bleuie, verte, ou dediucife couleur paroit fur le front de quelqu'un, feaches que le malin efprit le tourinoire en toure force de chofe et takine de luy nuive, comme téentigne Polemon, Mais Adamatius dit que fi l'Hommen ce figne fur le front, 8c qu'illuy appareille comme va nüage bleu, vert, de couleur direft ou tenchevis un deffus des fourcils ; il eft tourmente de conte forte decalamitez par le demon , qui fe rué fur fe biens domelfiques, & l'uy fait va gyand ranagé.

#### Des cercles des prunelles , inegaux , & qui courent tout autour.

Si ce nilage dont nous parlons est fur les sourcils, & que les cercles accompagnent de la mesme façon la prunelle. c'est signe que l'Homme est iniuste, & fera toute sorte d'actions iniustes, comme de tremper la main dans le sing de sesparens, de tacher d'auoir leur copulation charnelle, de les empoisonner, ou leur faire manger des viandes execrables, ou celles qu'on offre aux Idoles : ainsi que les Poètes tragiques racontent que Pelops fità Mycenes, & OEdipe fils de Laye, à Thebes: & principalement felon l'opinion de Polemon, fi les cercles des yeux courent toufiours autour de mesme saçon & sont vagabonds. Mais Adamantius dit presque autrement ! s'il n'y a point de nuage sur les fourcils, mais qu'autour des prunelles les cercles tournoyent, il faut considerer s'ils courent tousiours de me sme façon, ce qui est signe que l'Homme machine des actions noires & criminelles jusques a massacrer ses parens, à auoir leur compagnie charnelle, leur faire manger des viandes peruerfes & prohibées & fe mester d'empoison. nemens.

#### Des cerdes des prunelles , renuersez, co-qui se remuent coniointement.

Polemon tient que ceux qui ont les éereles tournez auttour de la prunelle & qui fe remuent conioinétement mashinent en leux Amedes aétions noires, & mettent en execution leurs desfieins peruers aux quels la fureur de l'espritles porte. & font comme poussiez de quelque demon malin: ils font hais de tout le monde, & partant pensant à diuer se forte de chos les sens apres les autres îls n'acheuent rien, mais ils troublent tout: leurs yeux font connojître les fecrets de leux cœur, y parce que les signes, qu'on voit dans les yeux sont les images des aéchfons du cœur, LA PHYSIONOMIE

420 Adamantius dit ainfi, que fi les cercles dans le mounte r .ent se changent, & prennent cependant quelque estat ou mouvement, ceux là n'acheuent rien en effet, mais que toutefois les méchantes actions leur plaisent & tantostils desirent de les faire, tantost ils en sont empeschez par la crainte & la nonchalance.

De la prinelle qui paroit en éminence.

Rhases est d'opinion que ceux à qui la prinelle paroit en dehorsauec la largeur de toute sa substance, sont

#### DE LA SITVATION DES TEVX. CHAPITRE V.

Aintenant il est question de la situation des yeux, sça-Vauoir de leur éminence & cauité: car la natureà quelques vns les a enfoncez dans la tefte, à quelques autres ils paroissent dehors, comme hors de leur place & ces signes augmentent ou diminient la malice, ou la bonté des autres qualitez de l'œil.

La figure des yeux de l'asne qui luy paroissent au delors, est icy representée.



# Des yeux beaucoup éminens.

Aristote au Liure des Animaux désapprouve les yeux qui font éminens & paroissent en dehors, autant en fait Galien apres luy. Or en sa Physionomie ou il parle de l'esprit, pour certaine ressemblance que l'Homme a des parties de ion Corps auec celles de l'afine , il dit que c'est figne de folie, & qu'il tient du naturel de cét animal, de qui les yeux sont beaucoup en éminence, & que ce signe se refere aussi aux mœurs apparentes : écriuant à Alexandre , il dit que celuy qui a les yeux seblables aux afnes est dépourueu de fagesse, & a le chaignon du col dur. Polemon & Adamantius n'estiment pas tous ceux qui ont les yeux vn peu enflés, dignes de louange : Rhases dit qu'ils sont éhontez babillards, lourds & stupides. Pline tient qu'ils sont fort hebetez, la raison est que tant plus que l'ail est en éminence, il est d'autant plus éloigné du cerueau, sçauoir de son principe, & partant de fa disposition conuenable. Les Medecins font d'opinion que l'éminence des yeux provient de l'humidité des ventricules anterieures du cerucau, ou de sa debilité, & partant que ce signe dénote la folie,

# Desyeux éminens, enflez er qui ont un greux autour.

Polemon & Adamantiur tiennent que c'est figne d'va Homme trompeur, quand il a les yeux éminens, aufquels il y a autour vne tumeur en forme de cercle, ou quand autouraire. Il yavnefolle ou comme vne tranchée tout aufour.

# Des yeux éminens vers baut.

Seion l'opinion de Pol. tous ceux qui ont l'œil éleué témoignent qu'ils ont la fierté du lion, & des marques de vanité & de folie: Adamantius dit que c'est marque de gourmandife, Conciliator de folie,

#### Des éminens vers le bas.

Les yeux toutefois tournés de haut en bas, comme s'ils tomboient, dénotent l'Homme d'vn naturel inhumain à implacable.

# Des yeux de couleur de sang, & à fleur de tefte.

L'orrtient que les yeux éminens qui tressaillent & sont de couleur de sang, signifient que l'Homme et ly vrougne & goulu. Conciliator dit en translatant Polemon & d'Adamantius assez mal à propos, que c'est signe qu'il est timide & instable, Cocles consons cette description auxe la procedente.

#### Des yeux éminens, & de couleur perfe.

Polemon & Adamantius disent que ceux en qui on voit les yeux à fleur de front & de couleur perse, doiuent eltre tenus pour méchans & d'esprit mal composé.

# Des yeux éminens , dont les sourcils sont pesans.

C'est figne tres-assuré de demence, selon l'opinion de Polemon & d'Adamantius, si les yeux paroissent à seur de teste, & les soucils sont pesans.

#### Des yeux éminens , & fecs.

Si l'Homme a les yeux enflés & qui tiennent de lanatur wnpeu feiche, prenés le pour un particide, homicide, qu'il peut égorger lés enfans, donner le bout on & empoilomet autruy: Polemon dit vn peu enflez, & Adamantius petits Pour moy ie férois de l'opinion de l'Pol, Veu qu'il traité par apres des yeux éminens, & petits: & toutefois & quanues que l'ay eu octation de voir des Hommes entachés de

#### HVMAINE. LIVRE III.

res fortes de crimes, ie les ay remarqués auoir tous les yeux en éminence & fecs : cette forte de fechereffe des yeux pronient de la fechereffe du cerueau & de la mélancholie adufte qui cause ces crimes si estroyables, comme estinte Conliator. Arift.au Liure des Animaux est d'opinion qu'entre les especes des animaux brutes, pour voir tres-bien, ce sont ceux qui ont les yeux profonds & cachez en la tefte. Les aigles les ont fort profonds, & font tres-clair voyans; or de ceque les plus clair-voyans de tous ont la veue fi aigue, c'est parce que les esprits visuels se rassebleut danantage dans la profondeur de l'œil, & de là vient que la faculté visuelle eft plus forte, & la lumiere est recene auec plus grande quantité. Suetone écrit que Caligula auoit les yeux concaues.d'où il infere qu'il estoit malfaisant & d'vn esprit affez. peruers.

# Des yeux concaues, & petits.

Selon Polemon & Adamantius, les yeux concaues & petitstémoignent que l'Homme est naturellement trompeur; qu'il faut se desser de lluy & que l'enuie & l'emulation qui le tourmente, le fait dessecher. Rhases confirme la mesme chose. La profondeur des yeux prouient de la chaleur & de la secheresse, qui dessechent les humeurs des muscles, cela prouient aussi de la mélancholie aduste ; d'où il se fait que les Hommes chauds & secs, sont mélancholiques: à raison des humeurs & des esprits ils sont traistres, car cela procede de la chaleur, de la fecheresse & de la bile aduste : or la crainte & la folie prouiennent de la mélancholie. Cefar Borgia Duc de Valence, auoit les yeux enfoncez au dedans de la teste, son regard estoit farouche & tel que celuy de la vipere, estincellant & comme de feu : ses amis melmes en le regardantn'en pouvoient supporter la veue: encor qu'il fut recreatif & prist plaisir à railler:il coupa la gorge à fon frere, & le ietta dans le Tibre, son pere mesme qui estoit Pontife craignoit que ce fils forcené & comme turagé ne luy en fit autant : il fit mourir beaucoup de per-Dd iii - - .

fonnes par trahison & plusieurs autres par poison, de sorte qu'on le tenoit pour la peste de son fiecle. L'on tient que le visage de Tamerlan ne tonnoit que des foudres & des menaces, ses yeux estoient enfoncés en sa teste, qui pour sa cru auté & son naturel barbare, & ses forces monstrueuses estoit appellé la terreur du monde, & le rauage de l'Orient.

#### Des yeux concaues , petits , er fecs.

Selon Polemon les yeux secs pour les mauuais signes dont nous avons parlé, dénotent l'Homme infidelle & facrilege : Adamantlus ne dit pas facrilege, mais perfide, L'interprete de Polemon a oublié ce figne. Ces mesmes Autheurs en la figure du fol insensé ont ramassé tous les signes les pires des yeux, & luy ont donné les yeux caues, petits, fecs, caligineux & fixes,

#### Des yeux grands & concaues,

Polemon & Adamantius ont dit qu'il faut que les yeux foient grands, qui sont concaues, pour estre sans déformité. L'ancien interprete d'Aristote le translate ainsi , & ditque ceux qui ont les yeux plus concaues, font doux; & tiennent du naturel des bœufs:mais Aristote se contrediroit apertement:car il a'dit en autre lleu que ceux qui les ont fort concaues, font malins, tels que font les finges, qui les ont vn peu concaues:mais pour estre de bon signe il faut que les yeux foient ny concaues, ny éminens: les yeux donc plus concaues, comment feront-ils? Gefnere bien expert en la langue Grecque l'interprete ainfi, & dit que ceux qui out les yeux affez concaues, font doux, & tiennent du naturel des bœus : ce qui est aussi mal interpreté: de plus si nous considerons les yeux du bœuf, ces signes ne s'accorderont pas. Il faut entendre qu'Arist, veut signifier non pas plus concaues mais plus pleins; comme s'il difoit, que les cux caucs, qui font fort grands, font doux : comme on pourra voir aux bours, fi on regarde leurs yeux.

#### Des yeux concaues, & qui seremuent comme de l'eau dans un vase.

Polemon & Adamantius font d'opinion, que celuy à qui on voit les yeux concaues & qui fe remient comme de l'eau dans un vafe, s'ils font grands, il n'est pas de mauuais naturel, i fi d'autres signes n'interniennent.

# Des yeux concaues, or fixes.

Selon l'aduis de Polemon les yeux arrestés d'un regard fixe en un mesme endroit désignent les bonnes mœurs. Celane se treuve aucunement chez Adamantius.

# Des yeux concaues, fixes of fluides.

Selon l'aduis de Polemon & d'Adamantius, fi les yeux precedens font fluides au desfous, ils désignent l'homme de mœurs yn peu cauteleuses & frauduleuses.

#### Desyeux concaues, fixes of fluides auec mollesse.

Si les yeux precedens auec certaine mollesse font sluides, c'est signe selon le sentiment de Polemon que l'Homme est dépourueu d'esprit-Adamantius dit sluides auec humidité,

# Des yeux ny éminens, ny caues.

Comme dit Arift.en sa Phys.ccus qui ont les yeux vn peu concaues, font de grand courage, &ctiennent du naturel des Blons. Nous ingeons que les yeux sort peu concaues, ce sont ceux qui tiennent le milieu entre les éminens & les caues. Car il dit en autre lieu que puis qu'on ne louë pas l'éminés de des yeux, juy la concauité, la constitution qui tiendra la

millieu entre l'yme & l'autre fera la plusappronuéeice mes me Autheur les met auffien effime au L'hur des Animaus. & dit qu'ils font vu figne de tres-excellentes meurs, quan leur conftitution est entre les yeuvensités & les conceute, Meletius Phylosophe dit que ceux qui ne tiren point sur l'éminence ny sur la concauté, mais qui ont vu certainnilieu entre ces deux extrémités sont estimés tres-bops de tous points, & que tels yeux dénotent d'excellentes mours en ceux, 'en qui on les voit ainst formez.

#### Des yeux longs, selon la longueur du visage.

Celuy qui a les yeux estendus auec extension de vifige est malicieux & méchant. Arilbote écriuant à Alexandre du quel Rhafes a emprunté, dit que quand les yeux sont poise en la longueur du Corps, c'elt figne que l'Homme est cau-teleux & trompeur. La ration est, pare que naturellement aux Hommes, les yeux sont situe solon la largeur du Corps, & si cela arriue en long, ils monstreux en conx un membre monstrueux, & ce qui est monstrueux au Corps, est aussi monstrueux au Corps, est aussi monstrueux en l'Ame. Il y en a qui difent que cela provinca de la trop grande chaleur du cerueau.

# DES COPLEPRS DES TEVX.

#### CHAPITRE VI.

Nous allons parler des couleurs des yeux; mais ann redire fuivant Ariff. au premier Liure des Animaux, que deil a 3, parties: La pravelle qui est ceptir rond nois, par lequel nous voons; que Lous appellons aufil le nois: le blane est aux deux extremitez de chaque ceil: & la troisiéme, est le pris rond ou l'iris placé au milien des deux. La prumelle en tous les animaux est poirs; on ûtre fur le noir, qui est HVMAINE LIVER III.

semblable en tous : si ce n'est qu'en quelques-vns elle femble plus pure, & aux autres moins. Mais ce petit rond entoutes les especes des animaux (excepté l'homme & le cheual ) est de mesme couleur : car les bœufs l'ont noir: celuy des chévres tient le milieu, celuy des brebis est de couleur d'eau ou aquiline, mais il y a vne grande diuersité aux yeux des hommes & des cheuaux : car il y en a qui ont ce rond blanc, d'autres noir, de couleur rouge tirant fur la ianne telle que l'ont les chévres, bleue, rousse, ou vn peu, rousse & d'autres couleurs, insques-là que l'homme a seul en ses yeux toutes les couleurs, que tous les autres animaux ont : & non seulement en tous les hommes la couleur est diuerse, mais aussi à diuers âges : Car Aristote dit au Liure de la Generation, que tous les yeux des enfans Sont pers , & que par apres ils se changent en la couleur qu'ils doiuent retenir ; ce qui ne se voit pas au reste des animaux; le cheual feul a cela de commun auec l'homme, comme cét Autheur le monftre au Liure des Problemes, la raifon en est, parce qu'en l'homme aussi bien qu'au cheual la varieté des mœurs est plus grande qu'en tous les autres animaux: mais comme la complexion du cerueau de l'homme est differente de celle du cheual, les yeux different suffientrieux. Nous proposerons à nostre coustume ce tableau touchant la multiplicité des couleurs, afin que nofire discours en devienne plus clair. Les couleurs des yeux font ou simples, ou mixtes, nous parlerons des mixtes, quand nous aurons parlé des simples : les couleurs simples font ou brillantes, ou claires, ou obscures: maintenant il est question des simples. Aristote en ses Problemes dit qu'il y a trois diuerfitez de couleurs, la noire, la perse, & la rouge tirant fur la iaune, telle que l'ont les chevres : en ses histoires il dit qu'il y en a quatre, la noire, la perse, la rousse, & la rouge tirant sur la iaune. Mais parce que les noms Grecs des couleurs des yeux n'ont pas donné peu de difficulté:nous traiterons de chacune clairement & en particulier,

## Des yeux pers, tirans sur le blanc.

Nous diuiserons la couleur perse en trois, laissant à part la division que Galien a faite de cette couleur perse comme éloignée de nostre suiet. La premiere est beaucoup lumineule : c'est pourquoy Gellius la met au nombre des couleurs éclattantes: les latins tirent l'etymologie de cette couleur perse de la clarté du Ciel, ou de l'air, quand il est resplendissant qu'ils appellet en latin Cassus & no pas de la couleur bleue comme quelques-vns estiment : les Italiens l'appellent Beanchiceio comme sirant sur le blanc. Cette conleur se voit aux yeux des enfans, quand ils naissent, comme nous auos dit apres Arift. Il y a vne autre espece de couleur perse, qui semble tirer sur celle du faffran; c'est cette couleur qu'on voit principalement aux yeux des hiboux, que les Grecs nomment Glauques qui fignifient perfes, & du nom de ces oyseaux cette couleur a tiré le sien. Virgile appelle les saulles pales-verds ou Glauques, la troisième approche dauantage de la verdeur des herbes. Mais si nous souhaittons bien connoistre ce que cette couleur pronostique de l'ame & du naturel : Il faut chercher les caufes d'où elle prend son origine. Empedocles rapportoit les causes de ces couleurs aux élemens , & disoit que la couleur perse prenoit naissance de beaucoup de chaleur: la noire de l'huimidité intemperée qui domine: c'est pourquoy ceux qui ont les yeux pers voyent de nuit, à raison de l'excessine chaleur, qui clarifie les yeux : les yeux noirs à cause de la priuation de la chaleur, & de la multitude d'eau voyent de iour, & ne penuent voir de nuit. La couleur qui tient le milieu entre celles-là vient de ces deux. Aristote au Liure des Problemes semble estre de la mesme opinion, quand il dit que ceux qui habitent vers le Midy ont les yeux noirs, & cour quitirent vers le Septentrion, les ont pers, La cour

HVMAINE. LIVRE III.

leur perfe, dit il, prouient de la chaleur abondante intel feurement : carà ceux qui habitent vers le Pole, ou il fait extrémement froid, la chaleur est resserrée en l'interieur par la froidure exterieure: Or ceux qui habitent au Midy, à cause de la tiedeur de l'air qui les environne, ne peuvent retenir leur chalcur : ainfi l'humeur qui leur reste denient noire: il dit de plus que la couleur des yeux fuit celle du corps: car les Septentrionaux qui ont la couleur de la chair blanche, ont auffi les yeux pers:les Meridionaux qui ont le teint noir, ont aussi les yeux noirs. Galien au Liure de l'Art de Medecine nombre quatre causes de ces sortes de couleurs: sçauoir la grandeur de l'humeur cristalline: sa splendeur & clarté : en troisiéme lieu sa situation : c'est à dire la plus ou moins grande éminence : quatriémement la tenuité & le peu d'humeur aqueuse qui consiste en la prunelle. Nous traiterons en quoy cette opinion plaist à peu de personnes. En la diffection de l'oil l'humeur crystalline femble pure & grande, on ne voit pas toutesfois que l'æil foit pers, mais noir : & on pourra experimenter cela aifement : De plus Aristote tient que la grandeur & la splendeur ne font qu'vne mesme cause : car l'humeur crystalline, comme l'estime, n'engendre pour aucune raison la clarté & la couleur perfe; si ce n'est parce qu'elle brille vn peu, & illumine beaucoup: Il faut donc éniter la multiplicité. Aristote obiecte à Empedocle que la prunelle, ou est la faculté visuelle, est d'eau, & parce qu'il est conuenable à laraison que les yeux soient de l'humeur, de laquelle ils ont leur estre; la cause donc des couleurs prouiendra des humeurs acqueuses, desquelles elle a son existence; d'où il s'ensuit qu'au Liure cinquieme des Animaux, il enseigne quelles sont les causes de la couleur perse : quand il dit que le peu d'humeur cause la couleur perse, & l'abondance, la noire. De plus la politesse & la splendeur conviennent à la tunique cornée, lesquelles si elles excedent plus qu'il ne faut, font changées en couleur perse; mais la principale cause est l'abondance,

ou le peu d'humeur : cét autheur n'explique point, qu'elle est cette humeur:nous estimons qu'il y a vne humeur contenue dans la tunique vitrée , qui est aqueuse (Galien l'aduouë aussi ) du peu qu'il y en a, & de sa secheresse prouient cet effet qu'on appelle couleur perse, & partantilest confirme que ceux qui ont les yeux pers, voyent moins de iour, veu que de iour il y a beaucoup de lumiere, & queles yeux pers ne peuuent soustenir ce mounement qui prouientde beaucoup de lumiere: au contraire ceux qui ont les yeux noirs, de iour voyent dauantage : car comme ils ont beaucoup d'humeur, ils ont besoin de beaucoup de lumiere, pour eftre éclaircis. Quand la Mer aussi a peu d'eau, elle deuient claire, & on voit fon fonds : mais quand elle est groffe & enflée, elle deuient noire & la lumière ne penetre pas infques au fonds. Mais les nouveaux Anatomiftes ne s'accordent pas à cette opinion, car ils disent que ces couleurs naissent des couleurs de la tunique vuée, où dite, Ragoide qui en sa partie anterieure est touliours diuersement teinte & colorée. Auerroës en ses Liures intitulez Colliget, dit que cela prouient de la complexion du cerueau, & que cet aucuglement procede de sa froideur & qu'à raison de cela il y a peu de digestion, & que partant la couleur de l'œit est semblable à celle de l'eau. Aristote dit au cinquieme Liure de la Generation que cette forte de couleur prouient d'imbecillité, parce que les parties du corps des nouueaux nés sont sort imbecilles : c'est pourquoy auoir les yeux pers, est signe d'imbecillité : cette couleur perse donc qui tire sur le blanc dénote la timidité, comme dit Aristote en sa Physionomie, ceux qui ont les yeux pers & blancs, sont craintifs, parce qu'il semble que la couleur blanche dénote la timidité. Apres lequel, Polemon a dit, que la couleur perfe tirant sur le blanc, est signe de crainte. Neron auoit les yeux pers & fort hebetez, ce qui estoit de pire, c'est pourquoy comme temoigne Suctone, il estoit tres timide, entr'autres chofes. Pline écrit que l'Empereur Auguste auoit les yeux pers , tels que les ont les cheuaux,

de grandeur plus qu'humaine tirans fur le blanc : c'est pourquoy il prenoit plaisir qu'on les contemplast à l'aise. Mais ie me persuade aisément que toutes ces choses sont fausses, tant à cause que les mœurs d'Auguste estoient tresbonnes & tres-louables, lesquels fignes designent toutes autres mœurs,que parce que Suctone historien tres-fameux décrit autrement les yeux de cét Empereur, mesme tout autrement que ne dit Pline : car il dit qu'il auoit les yenx clairs & nets, aufquels il vouloit qu'on crust qu'il y auoit quelque vigueur dinine: & il eftoit fort refiony, li quelqu'vn baiffoit le visage, quand il le regardoit vn peu trop fixement en face, comme on feroit à l'éclat du Soleil.

#### Des yeux pers, tirans sur la couleur du saffran.

La seconde espece des yeux pers, dont nous serons la defcription, est celle qui tire fur celle du faffran, telle qu'on la voit aux yeux du chat-huant. Cette forte d'yeux dénote les mœurs fauuages, & qui tiennent de celles des bestes feroces: Polemon dit que la couleur perfe des yeux témoigne que l'homme est rustique, scauoir celle qui tire sur la bile laune, car on voit en effet que la pluspart des animaux sauuages destituez de raison, ont les yeux pers: & presque tous ceux qui font appriuoisez ont les yeux tirans sur le noir. Apres lequel , Adamantius dit que les yeux pers & fecs fignifient l'homme sauuage & méchant, ils sont teints de la bile, mais non pas de la verte. Polemon & Adamantius au Chapitre des grains ou calcul qu'on voit aux yeux, disent que les yeux qui ont ces grains dénotent l'homme trompeur. Ptolemée le Philosophe dit que les yeux pers fignifient l'homme cruel & trompeur, car cette couleur dénote que la bile domine auec tres-grande adustion. Rhases tient que les yeux de couleur de citron, de forte qu'ils semblent teints de saffran fignifient les mœurs tres-mauuaises. Sylla les auoit pers, cruels & tres-seueres, qui luy rendoient le regard épouventable : d'où vient que Plutarque le décrit rultique & cruel. Stortia les auoit pers, ce qui causoit qu'il s'emportoit souvent à vne colere & cruauté sauvage, comme Jouius le décrit.

Des yeux pers, auec les prunelles perises.

Adam. dit que ceux dont les yeux pers ont les prunelles tres-petites, font chiches, cauteltus, & le trouviene pluffolt auares que d'autres perfonnes. Pol.ne s'explique pas entierement, qui dit que les petits yeux qui ont de petites prunelles fignifient l'homme chiche; put lé & auare.

#### Des yeux pers, un peu fecs.

Selon l'opinion de Pol. les yeux pers vn peu fecs dénotent l'homme iniulte, en effer l'homme qui les a ainfieft tourmenté de la bile. Mais felon celle d'Adamantius, les yeux pers vn peu fecs démontrent les hommes iniultes & qui font tourmentez de la bile, mais non pas de la verte. Selon Conciliator, les pers de fecs, fignifient les meurs farouches: car ſd de ſoy la couleur perde engendre les meurs ruftiques, & que le ſec y ſoit ſur-abondant, de cette ſechereile adulle les meurs deulement pires,

# Des yeux pers, tirans sur le vert,

C'est cette espece de couleur perse, qui tire sur le vert, seanoir des herbages. Comme dit Pol. ceux qui ont les yeux semblables au vert des olives, sont sorts; Patrocle, comme témoigne les écrits de Dares le Phrygien auoir estre sorte de couleur aux yeux, & il estoit tres-robuste.

#### Des yeux bleus.

Nous apprenons de ce qu'Arift, a dit au Liure premier le la Generation, que la couleur bleuë prouient de la muljude des humeurs, veu qu'elle eft peu differente de la soire, & comme il me femble auffi, é eft vue espece de couleur perfe. Le cheual de Neptune eftoir, pers, a caufe de la couleur de la mer: & c'est l'epithete qu'on donala la mer & au Dieut Marin auffi. Pol. dit que les yeux bleis qui font va peu humides, font plus excellens que tous les airres communs, & fignifient l'homme trompeur. Adamantus die autrement: les yeux bleis & qui font beaucoup humides, font plus excellens que toes de publication de la compeur.

#### Des yeux bleiss, grands, fixes, cor brillans.

Comme dit Pol. les yeux bleus, humides, & fixes, dénotent que l'homme est doiié de tres-bonnes mœurs & de grand cour : Adam, a tres-bien dit apres luy, que les bleus, qui font humides, fixes, brillans & grands, font vn figne que Phomme a le naturel tres-bon & vn grand courage. Ariflote dit le melme écriuant à Alexandre : Celuy dont les youx tirent fur la couleur du ciel, ou fur la noire, à l'entendement penetrant & vif & est fidele. Cette couleur bleuë tient le milien entre la blanche & la noire, & signifie de la complexion temperée du cerueau, & ainsi la bonté de l'esprit & l'excellent naturel de l'homme, & qu'il est priué de l'adustion de la colere & de la melancholie. Homere & les autres Poëtes donnent à Minerue infigne en force & en prudence les yeux de cette couleur, c'est pourquoy on l'appelle la Deeffe aux yeux pers. Diodore ecrit que l'air est nommé Pallas, l'air est de couleur perse ou bleuë. D'autres disent que Minerte est appellée , la Deesse une yeux pers, parce que

la vertu est illustre & éclattante. D'autres tiennent qu'elnais parce qu'ils donnoient de l'épouvente, veu que le lions Royaux font dits pers. Paufanias rapporte qu'il y auoit à Athenes vne statuë de Pallas , qui auoit les yeux pers felon la fable de Lybie:puisque cette Deesse estoitengendrée de Neptune, & du Marais appellé Tritonis . & pour cette raison elle auoit les yeux pers, & Neptune bleus. Ciceron au premier Liure de la Nature des Dieux feint que Minerue auoit les yeux pers, & Neptune bleis: Philibert d'Orange auoit les yeux bleus, il estoit affectionnéà la guerre, vaillant, vif & grand guerrier, & il se riioit d'vn esprit si ardant & si chaud contre les ennemis , qu'à grande peine il s'échappoit du peril: Il exerçoit vne liberalité inulitée & prodigue, iusques à conquester des Royaumes pour ses soldats & non pas pour soy. Nostre tres-Illuftre Prince d'EST a les veux de cette couleur : caril les a bleus, grands, humides, stables, & brillans : c'est vn personnage tres-bon, doué de louables mœurs, de grand cœur, d'vn entendement vif.officieux & fidelle,

# Des yeur noirs.

Polemon & Adamantius auoient dit auparauantque les animaux domeltiques qui ont les yeux noirs, font les plus appriuoifez : que les fauuages les ont pers, & que partain ils ont les meurs fauuages, que les domeltiques font doux & timidessen effet la noirceut fimple des yeux rend l'homme timide.

#### Des yeux fort poirs.

Comme dit Aristote en sa Physionomie, les yeux fort noirs sont yn signe de timidité: car la couleur fort noire semble signifier la crainte: mais l'opinion de Polemon semble meilleure, qui sit que la couleur sort noire des yeux

#### HVMAINE LIVRETIT.

lénote l'homme cauteleux & trompeur; Adamantius dit fimide & frauduleux. Le dirois pour moy qu'ils tiennent du sauuel des Ethoipiens, qui les ont moirs & font timides & tompeux. Autrroës au quatriéme de les Liures intitulez Colliget, écrit que la noirecur des yeux prouient de la chaleur du cerueau, qui fe fait par vn excez de decoction, & égaifé vne adultion des parties terrestres, desquelles procede a trompeurie.

#### Des yeux de couleur d'eau.

La couleur d'eau qu'en latin on appelle aquilus prend lon nom du mot Grec qui fignifie eau; Gaza Pappelle aqueufe, les medecins aquatique; cette couleur ne prend pas son etymologie de l'aigle, mais de l'eau; elle dénote vne plus grande abondance d'humeur que la couleur rouge tirant fur la iaune qu'on voit aux yeux des chévres, & que la perse; elle s'éloigne de la clarté de la perse & de la rouge tirant fur la iaune, & approche de la couleur de cette eaus quitient le milieu entre la claire & la troublé : Nous autres Neapolitains, nous l'appellons brune, d'autres obscure,ou yn peu noire. Auguste auoit cette sorte de couleur. Cette couleur se voit principalement aux yeux des brebis, & partant on la pourroit nommer couleur de brebis, par la mesme raison que les anciens ont appellée couleur de chévre, celle qui se voit aux yeux des chévres. Parce que cette couleur le trouve aux yeux des brebis, ie dirois qu'elle signifie la lourdise & stupidité.

#### Des yeux taunes,

L'autre elpece de noiveur tire fur la couleur ianne, on blondescette couleur en effet ome fouvent la tefte des filles & des garçons, & elle fe fait paroilite aux bleds qui fonten maturité. D'on vient qu'on appelle Cères le blonde, Galien au Liune de l'Art de la Medierine, parlant du vinjie vin, dis-il, qui ne refipiendit pas beaucoup, mais qui pâlie, eft de couleur roule: mais s'il a de Latrée fia i auneur, il eft iaune: Arilfote en fa Phylonomie dit que ceux qui on les yeux fort noiss tirant fur le iaune, font courageux, & cela ferefere aux mentra apparentes s'Polemon & Adamantius difent que la couleur vn peu iaune des yeux dénoter l'homme: robulte & de grant carrar; cette cooleur eft appellée par les Grecs iaune ou "mpeu iaune. Celar comme rapporte Suctone auoit les yeux noirs, vifs, commetirant fur le iaune, éteillez, brillans, & comme treffaillans, & qui donnoient des témojopages d'un grand cœur.

#### Des yeux de couleur tannée, ou rousse.

Quand la couleur jaune tire sur la noire auec éclat on l'appelle tannée ou rousse, car ce n'est pas vne mesme couleur, mais elle tient de toutes les deux; & parce que la noire & la iaune resplendissante rendent l'oil tres-beau, les Grees appellent cette couleur graticule par le mesme terme dot ils se seruet pour signifier la tannée les latins l'appel-Jent faune, encor qu'Horace ayt nommé la louue faune, qui est de couleur noire entremessée de couleur de cendres Gaza chez Aristote selon sa traduction l'appelle tannée. Cette couleur se voit clairement aux yeux des lions, des aigles & des vautours. Aristote semble l'auoir prise pour la couleur tannée aux yeux des beliers & des chiens. Porphyrius dit que la faune & la tannée est la mesme. Aristote en fa Physionomie dit que ceux qui n'ont pas les yeux pers, mais tannez, sont de grand cœur, & tiennent du naturel du lion & de l'aigle. Auerroës en ses Liures intitulez Colliget, dit que la couleur variée est celle qui tient le milieu, & il entend par celle-là, la tannée, & elle dénote le dernier temperament de la décoction, qui est moindre que celle qui porte la noirceur, & plus grande que celle qui porte la blanchaure. Rhases dit que les yeux les meilleurs de tous font variez & qu'ils tiennent le milieu entre le noir & le

#### HVMAINE. LIVER TIL

bline; principalement s'ils ne font pas beaucoup rayonans, & qu'il n'y parojile pas ny de rougeur ny de couleur de citron. Polemon & Adamantius décriuans la tres excellate qualité de l'Ingenieux, luy donnent les yeux tannes, dairs, humides, & modeltes: laquelle couleur monftre auffi afoy de la temperature. Fronton prife les chiens des payfaurs qui ont les yeux tannez, comme les lions.

#### Des yeux rouges tirans sur le iaune, tels qu'on vois, aux ché vres,

De la temperature des yeux qu'on met au nombre des derniers, il fe fait aussi la couleur des yeux de chévres comme dit Ariftote au Liure des Animaux, cette couleur des yeux de chévre & la tannée tiennent le milieu, & en ses Problemes il dit qu'il n'y a que celle des yeux de chévre. Cette couleur s'éloigne de la clarté de la perfe & tire fur l'obscure : c'est vne couleur vn peu terne & falle, & en quelque façon vineuse & iaunastre : & elle est ainsi appelle parce qu'on la voit telle aux yeux des chévres + cette couleur pour voir clair a l'aduantage sur toutes, & Aristote au premier Liure des Animaux dit qu'elle designe de tres-bonnes mœurs. Mais il dit en sa Physionomie que les your de couleur de vin dénotent l'homme lourd, & qu'il tient du naturel des chévres : & pour moy ie ne dirois pas de couleur de vin, mais tels que les ont les chévres, car pour les yeux tels que les ont les chévres, i'entendrois qu'ils sont va peu pers & rouges tirans fur le jaune : De plus au Liure cinquieme de la Generation le mesme Aristote dit que les yeux de certains auimaux font roux, pers,& à quelques vas, rouges tirans fur le jaune, comme Gaza l'a dit apres luy. Mais ce qu'Aristote dit au Liure des Animaux est contraire à ce qu'il dit en sa Physionomie & parfant on tient que ce Liure est faussement donné a Aris flote. Mais il faut remarquer que ce qu'Aristote

Es i

a dit des chévres, il le faut dire des brebis, comme ie penin Carles brebis ont les yeux de couleur d'eau, & ce mesme Autheur tient que l'espece des brebis est folle & douée de mœurs tres-infensées, & que c'est la plus inepte de toutes les bestes à quatre pieds:elle va dans les deserts sans suiet. malgré l'hyuer elle fort de la bergerie : si elle est surprise de la nege, & que le berger ne la contraigne de marcher, elle ne marchera pas, mais elle perira en s'arreftant; files bergers font fortir les beliers , tout le reste du tronpeau fort apres : par lesquelles paroles nous voyons que cét Autheur attribuë la folie aux brebis, & aux chévres , la pritdence: veu que luy mesme il dit au sixiéme de son Histoire que les chévres prudentes semblent se secourir elles mefmes, car en l'Isle de Crete les chévres sanuages qui sont blessées de fléches, cherchent l'herbe nommée Dictame. qui à la vertu de faire fortir les dards hors du corps : partant les animaux qui selon toute leur espece sont tenus pour fols, ne font recommandables en aucune prudence. Adamantius donne les yeux, resplendissans à la chévre, & partant la stupidité. Rhases dit que les yeux quiont cette couleur dénotent la flupidité.

#### Des yeux In peu rouges.

Ceur qui ont les yeux rouges en hant, deulenant flupides à caufe de la colere; & le figne fe doit rapporter aux meutrs apparentes : parce qu'à ceix qui font fort a couroux, les yeux deulennent rouges, c'est l'opinion d'Arifote, qui melme donne la rafion en fes Problemes pour quo y a ceux qui font en couroux les yeux rougillent, parce que la nature mêt en cette partie comme outragee me deffence qui est facile tant à fentir qu'à fe inounoir, car on voit ainsi qui en la crainte la chaleur abandonne principalement cette partie. Aphrodifie dit que puisque la colert est vue ferueur du fang épandu autour du cœur & qu'elle proujent aussi des égrirs chands il fe fair éen feste que le HVMAINE, LIVELITY

fang leger monte en la telte, & aux yeux, parce qu'ils sone fort clairs & reluisans, il s'y monstre & les vapeurs du lang y montent aufli, d'où il le fait que la face devient vermeille & rouge. Homere décrit ainsi Antinous enflammé de contoux.

Tout flambant de couroux, les soins qui le bourrellent, Luy font enfler le cœur, & fes yeux estincellent, on ne les voit lancer que des traits tous de feu.

Et en autre lieu, il dit,

Ses yeux estoient brillans d'ardantes estincelles.

Auerroes en ses Liures intitulez Colliget, dit que les yeux rouges qui ont les veines rouges signifient la complexion chaude du cerueau. Nous aucns souuent veu des hommes s'emporter d'une colere si desordonnée, qu'ils en thoient stupides, & hors d'eux-mesmes, ausquels non seulement les yeux, mais tout le blanc de l'œil estoit remply de veines de fang. D'où est forty le Prouerbe, celuy-cy a du Jang aux yeux,c'est à dire,il ne supporte pas les iniures qu'il ne s'en vange à cause de son couroux. Aristote & Polemon appellent cette couleur vn peu rouge; Polemon & Adamantius au Chapitre des grains ou calcul des yeux, ont dit que les youx de couleur de fang fignifient que homme en ses œuures est inconsideré & chaud. Les Egypliens voulans designer l'homme impudent, dépeignent vie grenouille : car elle n'a point de sang en autre part qu'aux yeux: de plus ceux qui les ont councrts de sang sont mpudens: ils peignent auffi la mouche pour vn figne d'impudence : laquelle, comme il est constant, a seulement du langen la teste autour des yeux.

## Des yeux Vn peu rouges & fees.

Polemon & Adamantius adiouftent à la rougeur la feehereffe: d'où il s'enfuir que ceux que vous connoîftre auoir les yeux n peur conges & fecs y vous pourrez ingeque plus de feurezéqu'ils font fuiets à fe courouffer. Albert tient que les yeux fecs, & qui ont de la rougeur, fignifient l'homme fuietà fe collecter.

# Des yeux un peu rouges con humides;

Les mesmes Autheuss disent que si on voit que l'homme air les yeux humides & rouges, il faut iuger qu'il est entir à caresser les vandange de Bacchus. Albert die que s'ils sont rouges aucc humidité ils denotent l'homme yurongne.

#### Des yeux de couleur de feu.

Ceux qu'iles ont de couleur de feu, font fans honts, & tiennent du naturel des chiens s'eft d'où Adamantius dit, que les yeux enflammes & tels que les ont les chiens fightient l'impudence. Homeré introduir Achille reprochant à Agamemnon les yeux de chien & fon cœur de cerf, par, quoy il remarque fon impudence & fa timidité, & il dit.

#### Yurongne aux yeux de chien, impudent, effronté, Qui n'as qu'vn caur de cerf, plein de simidité.

Mais en la figure de l'impudent effronté, il dit qu'll a ainfi les yeux. Chez Hefichius & Varinus, l'homme treimpudent & fans honce eff appellé bies à cauté de fon afroct fixe & impudent; Artifogiton fils de Cydimehus effoit appellé chien à caufede ion effronterie; & le Philofophes appellez Cyniques font ainfi nommez à caufe de

# HVMAINE. LIVE III.

teur efprit de chien, impudent, effronté & opiniaftre: parca qu'ils auoient couftume de reprendre publiquement & non en particulier celuy qu'ils vouloient, comme s'ils abbayoient aprés luy.

DES YEVX VARIEZ ET PREMIEREMENT de ceux qui ont des grains ou calcul;

#### CHAPITRE VII.

Nous auons parlé insques à present des couleurs simples des yeux, maintenant il est question des mixes, ou variées. Cette partie donc de l'ecil qui est entre la prunelle & leblanc, si elle est d'vne couleur seule, ce sera en deux façons : car cette Iris on ce rond est bigarré de petits points diuers, blancs, noits, rouges, pàlistans, ou distingué de cercles de diuerses couleurs. Nous parterons premierement de ceux aussquels on voit comme des grains de millet, pour par apres parler des autres. Mais quelqu'un pourra demander, d'où vient qu'on voit tant de couleurs diuerfes aux yeux, sus squelques demandes on pourra répondres, que les yeux sont diaphanes & d'une rare substance, & partant par iceux les esprits visuels transparoissent & transpirent comme on peut voir en vne semme qui a ses seur seux, qui remplit de tàches de sang vn miroir bien net par fonreçard.

Des yeux pleins de tâches.

Comme dit Ariftote écriuant à Alexandre, les yeus. les pires de tous, font ceux qui out de petits ronds pleins de tâches noires ou vn peu rouges de part & d'autre : parce que celuy qui les a de la forte est pire que tout autre homme mefine que tes plus méchants. Rhafes dit apres luy que

les prunelles au circuit desquelles on voit comme de peties perles, désignent l'Homme enuieux, grand parieux et res-méchant, & s'il a l'oil varié, il aura vn. tre-man-nisesprit. Tout autant d'Hommes qu'il nous a elfe dis fible de voir, qui auoient des yeux de la forte, couners de tasches vilanes, ie me suis fouuenu qu'ils estoient tous traistres, homicides, qu'il n'y auoit point de sidelité en cux, et qu'ils estoient tous cux, et qu'ils estoient tous cux, et qu'ils estoient tous et l'hyene & le veau marin ont mille couleurs diuerses aux yeux se l'aven est pleine de toute sorte de frandes & d'embusches,

#### Des youx potits on Varie".

Ceux qui one les yeux variez & petits (mais Polemon dis imbecilles) font fort addonne au lutre, feruite, fateurs, auares, its difent toute autre chofe qu'ils ne font, & ferioùillent en cela, encor qu'il ne leux en reuienne aucan émolument; & pour tout dire, en consideration du lutre, ils nes abliennens nullement de faire tout, fe or rêt qu'en quelque façon ils en foient détournez par la craime. Les Hommes de cette forte font imbecilles comme les lièvres, you qu'ils leux rellemblent pour les yeux.

# Du calcul egal, or des yeux tannés.

Comme Adamantius estime, les yeux de couleur tannée qui ont cette sorte de calcul égal, désignent l'Homme rustique, fuset au couroux, aux iniures, & à l'adultere.

# Du calcul inegal, en des yeux

Les yeux de couleur tannée qui ont du calcul ou plus grand ou plus petit, dénotent les mœurs fort douces. Polemon dit autrement, que les yeux de couleur tannée HVMAINE. LIVRE III. 443

ou ont du calcul plus grand, fignifient les mœurs tres-famuches; s'ils ont du calcul plus petit, ils dénotent les mœurs fort donces.

Du calcul de couleur de sang, en des yeux noirs.

Adamantius dit que le calcul de couleur de fang, en des seux noirs, dénote que l'Homme est vn empoisonneur ce signe ne se trouue point chez Polemon.

Du calcul pâle, en des yeux noirs.

Sil y a du calcul pâle, en des yeux noirs, comme die Adamantius: c'est signe que l'Homme est fardeur & empossonneur; ce qui ne se trouue non plus dans Posemon.

Du calcul bleu es iaune, égallement distant, courant ausour de la prunelle d'ordre; en des yeux VarieZ.

Les yeux variez, comme dit Adamantius, Polemon dit labecilles, font pluffolf variez aux yeux tannés qu'aux jers ; le parle encor des yeux variez pers; quand certains grains bleus, autour de la pruinelle de ces yeux, de la grandeur d'vn grain de millet, & d'autres grains iaunes femez d'ordre & égallement diffans entr'eux, comme feroit le lond d'vn anneau, courent autour de la prunelle, cette fote d'yeux entre toutes les aûtres efpeces défignent fuir tout l'elprit trompeur & furtif. Adamantius adioufte que et Homme a affez d'addrefle & d'intelligence,mais qu'il eft menteur.

Du calcul de couleur de feu, blanc, vin peu sirant sur lebiance, pâle, mêlé à celus y de couleur de feu, de couleur de feu, en des yeux noirs: ou de la oncreur melée à la couleur de sou hori de la circonference du cercle, sirant vin peu sur lebian, non pas beaucoup enslammé, de sorte qu'elle represente de lain la couleur noire.

Il me femble que Polemon & d'Adamantius n'ont pas parlé nettement en cétarticle: mais nous écrirons ce que nous autons peu firer de l'un & de l'autre. Les yeux tannés font de l'espece des noirs, car la noiceur les orne ; sien des yeux noirs on voit du calcul de couleur de fen; blanc, tirant vu peu sur le blanc, ou pâle, ou de couleur dorée; mélée à la couleur de feu ou de fang, ou s'ils sont de cette espece d'yeux noirs, dont nous parlons quin'ont point de calcul, mais qui hors de la circonference du cercle ont ven noirceur mélée à la colleur de sen, ou du calcul vu peu tirant sur le blanc, & non pas beaucoup ensame, de forte que de loin il represente les yeux noirs; les yeux de cette forte dénocent l'Homme de mœurs generusées, prudentes, taciturnes (Adamantius dit sultes,) de bon naturel & de grand ceur.

Désgrains, ou calcul pôle , melle à la couleur de feu, & pers)

G des yeux grands, émeus , brillans, & qui
regardent comme ceux qui font en couvoux,
qui femblant cuntri les paupieres y reluifent prefauc comme du feu.

Les yeux grands, émeus, brillans, & qui regardent comme font les Hommes en courous, & qui femblent comme entr'ouurir les paupieres, font tous incommodes: celt l'elé pece des yeux telle qu'ont les loups des bois & les ságliers: & s'ils font vn peu tirans fur le blanc, & qu'on y voye du feu, & autour d'eux du calcul de couleur de faffran mélé auce celuy de couleur de feu, en de couleur de le couleur de le couleur de le couleur de le couleur de couleur de le coul

fe, ils designent entierement, comme nous auons dit cydeuant (veuqu'ils approchent de la nature de çeux des loups des bois & des fangliers). Homme forteruel, rufilque, & fort addonné à la rapine. Adam. foit à desse in autrement n'a point fait mention du calculear il dit feutement que les yeux grands & émeus, brillans, semblables aux courousses, qui ont les paupieres ouuertes, tels qu'on les voit aux loups & aux sangliers, denotent l'Homme le plus méchant de tous; fort cuel, & principalement sauage, & extrémement addonné à la rapine.

Du calcul quarré, de couleur de feu , brillant comme du feu , Sometre iseluy , d'autre pâle mêlé auec celuy de couleur de feu ,

O fi des cercles pers & bleus enuironnentla pruncle.

Nous restablirons en cét article Pol. selon ce qu'a dit Adam. & nous dirons que quand les yeux n'ont pas de calcul de conteur de feu rond, mais certains grains quarrez ford enflammez, brillans comme du feu, outre ces grains, du calcul pâle, mélé à celuy de couleur de feu & à d'autre de couleur perse, & quand des cercles de couleur de sang & bleus enuironnent la prunelle, ceux là qui ont les yeux de la forte ont les yeux les pires de tous. Conciliator dit apres eux, que quand aux yeux on voit des gouttes fort rouges, non pas toutes rondes, mais approchantes de la forme quarrée. & brillantes comme du feu, & au dedans derriere icelles d'autres petites gouttes pales ou perses, & que les cercles enuironnent la prunelle au dehors, ceux là monstrent qu'ils ont vne ame cruelle cachée dans les yeux, qui surpasse la cruauté de toutes les bestes sauvages:ce sont Hommes à faire de noires & criminelles actions, qui n'espargnent pas le sang de leurs domestiques , ne s'abstiennent d'aucune impleté, trahison, ny astuce. Ie pense qu'Ezellinus Romain auoit les yeux de cette forte, c'estoit vn homme qui ne pouvoit se rassafier de sang humain: d'où vient que l'onius le décrit auec des yeux de vipere, vne pâleur horrible, yn front inhumain, qui d'yne facon plus que barbare, mit

au feu & au fang plufieurs Villes, & fic paffer yn noinbre innyd e perfonnes par le fer & le feu. Iean Marie Viconte, auoir les yeux de viperequin er refpiroti que le venin, c'eftoit yn Prince cruel, qui exerça à l'endroit de fes Giorgies yn fanglant carange & vne eruauté inoitie, il donnoit à déchierr ceux qu'il haïffoit à de grands dogues ou des chiens carnaffiers, qu'il auoir fait nourrie de chair banaice, auec l'horteur incroyable du peuple.

## Des yeux Mediocres.

Comme disent Polemon & Adamantius, la constitution donc bonne & conuenable des yeux témoigne, l'Homme de bien.

#### DESTEVX QVI ONT DES CERCLES, de diuerfes couleurs.

#### CHAPITRE IX.

IL y a vne autre espece d'yeux de diuerses couleurs: non pasque le rond, que est entre la prunelle & le blanc, soit distingué de diuers petits points; mais il, est different en conleur par ses cercles diuers, de sorte que le cercle qui ennironne la prunelle est vn peu noir, celuy qui est en l'extremité de la partie qui touche le blanc, tire vn peu sur la blanc, ou est vert, ou d'autre couleur.

# Des cercles blancs & imbecilles aux yeux;

Selon l'opinion de Polemon & d'Adamantius, ceux qui ont les cercles imbecilles, & vn peu trop blancs aux yeux, font les plus imbecilles de tous ceux que nous auons dit, & font duiets à la peur.

# Des cercles de dinese conleur.

Cenx qui n'ont pas de grains, ou de calcul tanné aux yeux, mais qui ont le rond bigarré de couleurs, font fort caute-leux, felon ce que dit Adamantius; Polemon ne parle point des fignes en cét article.

#### Du cercle de couleur de sang, estrois, noir, & d'vn ausre cercle au dessus, de couleur de seu en des yeux humides.

Selon le fentiment d'Adamantius, si les cercles sont de couleurs de fang, il faut considerer la couleur, & la grandeur du cercle, s'il est efferts, & noir, & qu'il y en ait va autre au dessus de couleur de feu en des yeux humides, de plus s'il ne fe voir rien en eux d'éxtraordinaire. l'on peur luger que l'Homme a grand courage, est prudent, iuste, de hon anturel, & qui aime demesurément les enfans Potemon n'est pas clair en l'explication de ce figue.

# Du cercle inferieur vert, & du superieur noir.

Selon les opinions de Polemon & d'Adamantius file ercle inferieur eft vert, & le fuperieur noir, vous jugerés que l'Homme est trompeur, iniuste, larron d'argent, & qu'il conterfé deshonnellement aux les semmes.

#### Des cercles de couleur de l'arc enciel, endes yeux secs.

Pol.dit que fi les yeux font de couleur diuerfe, semblables à la couleur d'yne pomme de grenade, & yn peu fecs, ils dénotent que l'hôme el l'yain, adam, en parle autrement, & dit que fi les cercles sof de couleur diuerfe, represétanscelles de kiris, en des yeux yn peufecs, ils fignificat l'hôme luxurieux.

Des cercles de couleur de l'iris, en des yeux humides.

Les mesmes Autheurs disent que les cerçles de diuerse conleur representans l'iris, en des yeux humides, dénotent que l'Homme est fort, a de la grandeur de courage, la parolle serme & entiere, & le conseil droit.

Des cercles de couleur de l'iris, en des yeux Un peuseures,

Selon l'opinion des melines Autheurs, files yeux font fak roughes, & qu'on y voye des cercles de couleur de l'iris, on jugera que l'Homme est enelin au couronx & aux exercices de Venus.

# DES TEVX OBSCURS, OF CLAIRS,

I Le'enfuit que nou parlions de la fplendeur desyeux, car comme la clarté & la fplendeur prefagent la tresbonne qualité des meurs si de melhe l'obfeurité prefages c'elle la mauuaife qualité du naturel, Enfin ces qualites fe mélant auce d'autres, fçauoir la petirelle, la laideur, & autres femblables, elles augmentent leur malice.

#### Des yeux tensbreux.

Polemon tient tous ceux qui ont les yeux tenebreux; pour impudens: mais Adamantius dit qu'ils sont incom; modes,

#### Des yeux tenebreux , or fecs.

Polemon dit que les yeux secs & obscurs dénotent

# Des yeux petits, er tenebreux.

Siles yeux font petits & obscurs, c'est signe que l'Homameest frauduleux, artisan à faire mal, mitable, & qu'il a l'Ame double, Conciliator dit que la grandeur ou la petirisse ne ditrien pour augmenter leur malice; mais que les plus petits rendent la malice plus grande.

# Des yeux tenebreux & caligineux.

Polemon dit que ceux qui ont les yeux ternes & falles, Adamantius dit caligineux doiuent eRre tenus pour trompeus, perfides & intemperans,

## Des yeux décolore 7.

Comme dit Ariftote en sa Phys. ceux qui ont les yeux écolorez sont timides, & ce signe se refere aux mourus apparentes. parce que celuy qui craint deuient pale : pour moy l'entendrois par les yeux décolorés, comme ont ceux qui reluent de maladie, e ceux qui sont inegalement colorez, il en rend la raison en son Liure des Problemes: enla trainte, dit-il, la couleur abandonne les parties externes & principalement les yeux. Polemon & Adamantius en la figure du timide luy donnent les yeux troublés.

# Des yeux cruels, o farouches.

Mahomet second Empereur des Turcs, auoit les yeux enfoncez en la teste & farouches, & qui ne connoient que des menaces : il estoit cruel , & 450

d'un naturel inhumain, on croit qu'il afait mourir huid cets millespersonnes:mais hormis cette inhumaine cruanthil estoit équitable. Selim X. Empereur des Turcs-les auoit fort grands & cruels, & ils ne fembloient respirer que la most par leur aspect, il estoit addonné a la cruanté, il prenoit plaisir au bruit des armes, il estoit perfide d'esprit, rude, inhumain, & barbare : Soliman fils de Soli-man les auoit farouches, il effoit sans compassion en la Victoire : d'vn cœur abbatu en la fortune aduerfe, il rompoit les accords & pactions, il estoit cauteleux & trompeur. Selim neufieme Empereur des Turcs auoit les veux tarouches & le visage inhumain, il monstra que la cruane té barbare luy estoit naturelle en l'Ame, luy qui se comporta auec toute forte d'inhumanité à l'endroit de ceux de fanation, jusques à chercher les moyens de faire estouser fon fils , de forte qu'il surpassoit en cruauté les bestes saunages, il estoit plus semblable à vn monstre qu'à vn Homme, il n'epargna aucun des siens, il auoit l'Ame plus cruelle que n'ont les Tartares.

# Des yeux laids

Il y a yne autre espece d'yeux comme obscurs, troubles, vilains, nebuleux, yn peu liuides, & pour ainidare semblables à cue d'yn mort, cruels, inhumains, & qui ut menacene que la mort, rels qu'on les coupe-iarets & les meurtriers : ces pesonnes ne machinent toulours que des traibsements, des meutres, & des actions criminelles & épouventables, Sallutte Historien infigue écrir que Catilina autoit ains les yeux. Il esfoit doût d'yne. Ame impure, addonné aux semmes impudiques, adultere, facrilege, bors delier, infidelle, méchant, traisfire & meurtrier. Neron les autoit tels, comme Suctone le décrit, ce qui n'estoit pas vue petite marque de cruauté tyrannique & de ses meurs impie.

#### Des yeux obscurs, humides, & de suste grandeur,

Polemon & Adamantius difent que les yeux obseurs, humides, & de iuste grandeur temoignent que l'Homme est constant, habile aux disciplines, ingenieux, honteux, timide, & presque chiche.

#### Desyeux clairs.

Selon les melmes Autheurs, & Conciliator qui dit comme cux, les yeux clairs font contraires aux tenebreux, dont nous auons parlé, aufquels fi rien autre chose ne contreuient , ils designent les mœurs tres bonnes. Aristote dit au Liure des Parties, que la clarté des yeux procede de la clarté des humeurs, & que les animaux qui ont le fang fubtil, font fort prudents. Nous auons dit qu'Auguste quoit les yeux clairs & nets, & effoit doue de tres-bonnes mœurs, excellent en espris & en discipline militaire. Barthelemy Liuian les auoit fort vifs & penetrans, qui font les marques de vertu naturelle, il a bien monftré combien en effet il auoit le courage éleué & expeditif, car par son industrieuse perseuerance, son travail incomparable, &c. fatres-grande vigilance il est peruenu aux supremes honneur de la milice. Nostre tres-digne Prince d'EST les a clairs & éclattans nettement, & non pas sans quelque vertu particuliere ils ont vn certain diuin éclat, de forte que s'il regarde fixement quelqu'yn, il le contraint de baiffer le vilage: c'est d'où vient qu'il est doné de mours tres bonnes & diuines . & d'yne admirable discipline.

# DES TEVX RESPLENDISSANS.

#### CHAPITRE XI.

Vand Polemon & Adamantius traitent des couleurs appellemarine c'eft à dire d'vne certaine fiplendeur, arenappellemarine c'eft à dire d'vne certaine fiplendeur incertaine & courante çà & là, non pas telle qu'on voit aux pierrettes polifes, mais aux marbres fort polis, comme au salps, dia porphyre, & autres femblables. Adamantius dite que sette forte de fiplendeur fe trouue aux yeux c'es chevres, & que parrant elle fignific une certaine loisedife. Pline dit que les yeux de la chevre & du louprefiplendiffent, & élanceat un feur.

# Des yeux resplondissans.

Polemon dit que les yeux resplendissans & qui ont vnei grande lumiere dénotent que l'Homme se plaist au larcin : mais Adamantius en parle autrement, & dit que les yeux resplendissans signifient la supplité, car c'est ainsi que la chevre recarde.

# Des yeux resplendiffans , pers en de couleur de fang.

Polemon nous apprend que les yenx resplendissans clariments, pers & de couleur de sang, denotent de la ferueir dans les affaires, & me audace qui approche fort de celle de l'Honnne forcenné & furieux. Adamantius dit autrement, que les yeux resplendissans, encor melme que la lumière leur foit presente, ne sont pas tenus pour bonscette foite de spiendeur le voit dans les pers & en ceux de couleur de sang, als fignifient que l'Honnne est chaud à exper

HTWAINE LIVETILL

Her fes affaires , & à entre prendre toutes chofes ; & que peu s'en faut qu'il ne soit furieux.

Des yeux resplendiffans & tannet, auec splendeur.

Pol. & Adam. nous enseignent, que l'Homme qui a les yeux tannés auec splendeur, est suiet à la chaînte, parco qu'en craignant, en toute forte d'affaire toutes chofes hy lemblent fulpectes and both the sounds and

Des yeux refplendiffans, & noire og 2012

Scion les mesmes Autheurs, les yeux resplendissans, & noirs dénotent l'Homme de peu d'effet, & craintif, fort malin & cauteleux.

Des yeux resplendissans , noirs ( fourians.

Ceux qui ont les yeux de cette forte, grands & fourians, felon l'opinion des mesmes Physionomes, s'emporteront coute forte de deshonnesteté & turpitude po aomo of

Des yeux resplendissans, & qui regardent de trancri.

Nous apprenons dePolemon que les yeux humides, & qui regardent de trauers , dénotent l'Homme de grand courage, fort, furieux, enclin au couroux, prompt en ses actions, temeraire, timide à parler, & enfir tres mauuais. Adamantius parle plus instement, quandil dit que fles yeux regardent de trauers, ils font importuns : s'ils font humides en leur regard ; ils fignifient que l'Homme eft de grand cœur, fort , furieux , bien parlant, prompt en les actions : temeraire , mal-poly , & depourtieu de on de says le nguinent que l'Homme, el chaud à expe-

#### Des yeux resplendissans er secs.

Les mesmes Autheurs disent que les yeux arides déno-

Des yeux resplendissans, concaues &

STI Homme ales yeux de cette fente, concause & pein it eft fort ganuais, encor quil foit prudent, il faut topterios de defier de fa trabifon, il diffiumile fon defien, il déguife, sous & est défineux de toutes chofes; comme dit Polemon; Adémantaius dit autrement, que les yeux peine et concause dénoceat. PHomme, tres-méthant, critch, straffte, diffiumile, & conclusiva de tout.

Des yeux resplendissans, ausguels pancle une condelecte, des sourcils rudes, en des panpieres élenées.

Si à des yeux de cette forte une cordelette panche, & les foureils font rudes, & les paupieres éleuées, c'effisigne de force fans confeil, de malice & d'andace, éton l'opinion de Pol.il à toutefois manqué en cét article: & felon Adamantius on doit dire que fi les yeux font de ceteforte & ont cette cordelette , & que les foureils foight rudes, & les paupieres élenées ils dénoteront la forcé auc confeil.

Des yeux resplendisser, aus quels vine cordelette est suréminent, des les sourcils rudes, des paupieres éleuces, o de l'aspect faronche or renesche.

Scion l'opinion de Polemon quand aux yeux tant cette cordelette, que les paupieres & les sourcils sont ab-

#### HVMAINE. LIVEB III.

bailez, & que le regard est aspre & reuefche, ce sont des gene pires que ceux dont nous anons parlé. Adamantus ét autrement que ceux qui autoust tant cette condelete, que les paupières & les sourcils non pas comme nous anns dit, mais le regard aspré & reuefche, setone les jues de tous.

#### Des yeux brillans.

Comme dit Ariflote en fa Phyforotofile, e cent qui font leveux brillans; font luxurieux, foit qu'ils seffemblent aux cooqs & ant corbeaux en cette partie, & tiennent de lammaturel. Pour moy le referereis ce figne aux mœure sparentes : de rles yeux brillent pendant le côte en la co-pulation charnelle. Polemon dit que la fornication tant aux Hommes oyu'aux femmes fe peut connofifre aux parties fuperieures du Corps, fçauoir aux yeux & aux fourcids, lefquels, y'ils fom brillans, de forte qu'ils femblent implied evolupte, d'enotent l'Homme addonné à la pail-lardife. Or Adamantius dir qu'eles yeux brillans, tels que les on tles oyfeaux, fignificat que l'Homme eft enclin eux plaifits de Venus.

# Des yeux brillans & humides,

Polemon & Adamantins difent que les yeux brillans & bumides, comme l'ear, fignifient que l'Homme ett doité debomes mours : Albert dir que les yeux brillans comme des gouttes de lueur refpiendifilant dénotent les mours modeftes, retenies & graues.

#### DES TENNO riob an no sur co premierement des fixes. Aug mis sol sountfaire aming will price rolle inv , my le founaiter pour

#### o in, & i fault X BRITAPHT Semir , car c'elt on trompeur, & con negecte to bear out a cauter or que

MAintenant nous allens traiter du mouvement des yeux, comme de ceux qui font fixes ', mobiles, roides , tremblans , qui clignent , & de ceux qu'on dit eftre distingués par d'autres especes. Auerroés au quatriéme de ses Liures intitulés, Colliget, dit que les plus prompts mouvemens des yeux pronjennent de la chaleur du cerueau, & les plus tardifs de la froideur.

## De yeux fixes.

Comme difent Polemon & Adamantius tous les yeux arreltes, font incommodes, 1000 - 100 on oupland or a arceles, fone incommodes.

Selon les meimes Autheurs, les Hommes qui ont les yeur fixes & humides, font craintifs : & en la figure du doux & traitable, ils luy donnent le regard conftant & arrefté.

#### Dei yeux fixes & fecs.

Polemon dit que les yeux roides & un peu fees dénotent Homme plein de troubles: Adam.dit stupide & estourdy.

#### Des yeux fixes er pales.

"Selon Polemon ceux qui ont les yeux fixes & pales font Infentis; Adam dit qu'ils font lourdants & Duplies of

#### Des yeux fixes, pers co obfeurs.

Comme tiennent Polemon & Adamantius fel'Homme à les yeux pers, fixes, & fort peu clair voyans, on ne doit point faire amitié estroite auec luy, ny le sonhaiter pour voisin, & il faut éniter fa compagnic en chemin, car c'est vatrompeur, & qui ne pense tousiours qu'à causer quelque Des yeur fixes, or de courque elementier so

diffingues par graphent, confounding as an entitle

Tous ceux que vous verrez éleuer en haut les fourcils, & tirer des soupirs du profond du cœur tenez les pour Hommes de mauuais confeil, cruels, & mechants, Polemon dit de mauuais conseil. Adamantius imprudens, dépourueus de sagesse, & prompts à se couronser : ce signe me semble auffipris des mœurs apparentes; car celuy qui a de flein de faire quelque manuais coup, drelle les fourcils, soupire du profond du cœur, & regarde fixement. Le regard fixe prouient de la trop grande pensée & du defir de tromper. On lit dans les Prouerbes de la Saincle Ecriture ces paroles. Celuy qui a les yeux estonnes, pense à de manuaijes shojes, es mord fes le vres, accomplira le male

De ceux qui regardent fourdement, o font femblant de ne regarder pas

Nons traiterons maintenant des fignes, qui dénotent l'ardeur de l'amour, tirez auffi de la Phylipius qu'on peut ailé-ment connoistre par les signes tant les choses, qu'il nous a esté loisible de remarquer par vne continuelle & longue ex-perience, que celles que la lecture frequente des Histoires nous a enfeignées. Plutar raconie cecy d'antiochus embrafé de gamour de Stratonice fa belle mere; car come il eftois

passionnément amoureux d'elle, & en estoit retenu par le respect deu à son pere, il n'esperoit pas qu'il peu se trouuer aucun remede à ce mal, & feignoit estre detenu de maladie au dict, 80 partant il anoit delibere de fevanger le l'amour, dont il effoit tourmenté, par vice mort volontaire, en s'abstenant de boire & de manger. Erafistrate Medecin, qui auoit soin de luy connoissant pour certain qu'il mouroit d'amour, & ignorant sout à fait de quelle personne c'estoit sil recueilloit les indices sur son visage qui auoit coustume de se changer : quand plufieurs filles & femmes, de tres-rare beaute s'approchoient de lay, il ne remarquoit ausun figne de changement en fon visage : mais si Stratonice approchoit , le trouble s'emparoit fi fordain d'Antiochus, qu'il conneut ailement pour quelle personne il languissoit d'amour, à la rougeur de son visage, aux regards qu'il intoit sourdement de fois à autre, aux sueurs aigües, au battement incroyable de fon pouls, & par apres les fens luy venans à manquer, vne grande pâleur s'espandoit par tout son Corps. Mais wouls pourez live chez. Apulée qu'vne mara-Are amourementationhément de fon beausils; est ainfi dervite elle unoinsfur le vifage vene contiun pâle ; qui la rendoit difforme : La lumiere de fes yeux fembloit à des my affeinie : ses genoux ne la poundient supporter , elle ne prenoit aucun repos , qu'il ne fut troublé de songes et er les grands soupirs qu'elle esrois auec peine du fonds de sa poietrine, er ses pleurs , effoient vue marque que son Ame effoit extrémement tourmente. C'est ce que nous auons die au commencement du premier Liure. Ouide parlant de Biblis, dit;

Son teint, & samaigreur, son visage sans charmes., Et ses yenn que souvent est ovens basonés de larmes.

# Des yeurs fixes, un peuroux, est grands.

Comme diferet Polemon & Adamantius, les yeur en per rouges & fort grands rémoignent que difforme de l'addonné la la gournandife & à da dubricité de c no contro de la gournandife & à da dubricité de c no contro de la gournandife de da da dubricité de control de la cont

Des your fixes, vn peurouges, grands er qui recurdent

Si quelqu'en a les yeix de cette forte &: qui regardent en base est figne d'impulence, d'inititée, de perfiée, & de shole vaine, comme dit. Polemon & telon Adamantus fi les yeux iestent leurs regards en bas, ils fignifient la mesme chole, feasteir que l'homme et in impulent, jainite, dépourseude confeit de regreatign sur monte de la main de seude confeit de regreatign sur monte de la main de seude confeit de regreatign sur monte de la main de production de la main de la main de la main de seude confeit de regreatign sur monte de la main de production de la main de production de la main de la main de production de la main de production de la main de la main de production de la main de production de la main de production de la main de la main de production de la main de production de la main de la main de production de la main de production de la main de la main de production de la main de la main de production de la main de la main de la main de production de la main de la main de la main de production de la main de la main de la main de production de la main de la main de la main de la main de production de la main de la main de la main de la main de production de la main de la

# Desyethe fixes co peries quo ab all y

Selon les opinions de Polemon & d'Adamantius, ceux à qui on voir les yeux petits & fises, font effinez auares, & affichent par toute maniere d'attraper quelque lucre pour petit qu'il foit, tant ils y font addonnez.

Des yeux fixes peries, à fleur de front, or de ceux quirefferrent

Selon les mesmes Physionomes, si l'homme en regardant resserve le front aucc les fourcils tout ensemble au milleu, il est attentis à son affaire.

Des yeux fixes, petits, à fleur de front, o de ceux qui resservent le front o les sourcils, o tirent le copa de les en bant.

Polemon dit que si auec ces indices des yeux, on tire tout

#### LA PHYSIONOMIE

le corps en haut (mais Adamantius dit de haut en bas)
c'eft figne que l'homme est prompt à se courousses & violent.

Des yeux fixes, petits, du front vny, es des paupieres ammod'l tentoned selden mobiles en ruis en rusy en le de notes en control de la control

Adamantus ciene que la melleure confisution des yeux fuse, que Potemon suoir obnifect celle «Yelauoi», aquand les yeux font immobiles, petites, hamides, de front vny & effendu, les panpieres immobiles, ce qui dénote Phonome curieux affectiones aux diteiplines, & defirent d'apprendres c'eft la feule efpece des yeux la plus excel-lente, un verification de la feule effece des yeux la plus excel-lente, un verification de la feule effect de la feule effect des yeux la plus excel-lente.

#### DESTEVX QUI SE REMVENT.

#### SUE CHAPITRE XIII.

Nous auons traité des yeux fixes, maintenant nous parlons des remuans, feanoir de leurs contraires. Cetta forte d'yeux s'appelle aufien grec, mouuans.

Des your qui se remuent souvent comme fixes, & qui out

Ceux qui ont les yeux temiins fauent, comme fixes, auec vne, taintune de blancheur, font pour une se de grand entendement, & ce digne le refere aux mettrs apparents. Car en effector voicque quand qu'elqu'un le porte grandle ment d'elprir pour entendre ou conceuoir quelque choft, la veue s'averelle, ve l'eni ell ine, compa de Afrilore en la Phytinonomie; Suellan, rapporte, la t singure du blancat. Peuif al a cau le maturelle, paret gue la cateinure du blancat.

#### HYMAINE LIVERST.

Tyfait de l'humeur melancholique, de laquelle l'entendement procede.

# Des yeux remisans, comme trouble?.

Les yeux remiians comme troublez dénotent l'homme teuraillé de foupeons de dépourtent de foy s'élon Polemon & élejour Adamantius, les yeux-reminars artes sérielle, ét troublez fignifient l'homme plein de foupeon, dépour-uen de foy, de qui fe vante beaucoup plus qu'ul n'un distribute de l'autre de foupeon de l'autre de la l'autre de l'autre

#### Des youx fe remians auec les paupieres; souvoit

Le mesme Autheur tient que celuy qui a les yeux mobiles auec les paupieres (Polemon adioutte grands ) est homme impuissant quant à l'esprit.

#### Des yeux petits & remitans auec les paupieres.

Rhafes eft d'opinion que les yeux petits, & remüans, auec des paupieres qui fe remüent tousiours, font à estimer les pires de tous.

#### Des yeux remitans auec les paupières immobiles.

Celuy qui a les yeux remians seulement, & non les paupieres assez mobiles, selon Polemon & Adamantius se consie, & est hardy dans les grandes choses.

## Des yeux obscurs, & se remuans autour. 31 v 2010

Comme dit Polemon les yeux obscurs & qui regardent toutes choses dénotent l'homme dépourueu de sens, & addonné à la hibricité. Adam, dit que tous les yeux qui pirouettent autour & sont obscurs, signisent les hommes addônte à la frequentation des cabarets & des lieux infames.

#### Des yeux se remuans lentement.

Or les yeux qui se remitent lentement dénôtent les homines paresseur, sardis, las ches, & mal-sensez, selon Pole, mon: Adamantius adioustle, es qui comméncent auteodifficulté & quittent tard. Alexandrin dit que les yeux mobiles dénôtent le couroux qui procede de la complexion chaude: les yeux lents à raison de la complexion froide fignifient la timidité qui procede de cause contraire.

#### Des yeux remuans mediocrement.

De ce qui a effe dit cy-dessus Adamantius aduous que la meliteure qualité du mouvement des yeux, est la mediocrité, au denote la mediocrité de toutes les choises, qui onte esté dites. Auerroès au quatrième Liure de son Colliger, die que la mediocrité du mouvement des yeux pro-uient de la mediocrité du chand & du froid, comme du remperament tres bon,

#### DES TENX TRESSAILLANS.

#### ALLES CHAPITRE XIV. & XV

"Out ce Chapisre ne de trouve-point chez Polemon.

Adam: l'a feulement mis è les Grees par leur terme appellent les yeux de cette qualité brandillans :: celt vue autre efpece de mouvement que celle que nous anons desa traitée nous les appellons treffaillans, ou palpitans.

## Des yeux treffaillans, co petits, colomo

Les yeux tressaillans & petits, selon Adamantius signifient l'homme trompeur, & remply de supercheries

#### Des yeux tresaillans & grands.

Selon le mefme Autheur, les yeux qui tresfaillent & font grands dénotent l'homme lourdement estourdy, & addonné à la lubricité.

Des yeux sreffaillans ; comme s'ils fautoient.

Comme tient le mefine Adamantius les yeux qui treffaillent, comme s'ils fautoient, font estimez mauuais.

Des yeux tressaillans, comme s'ils sautoient, grands, clairs,

Les yeux tressaillans, commeen fautant, vn peu grands quirelussent et régardent vn peu humidement, dénoteut vn grand esprit, vne aune haute, & equi peut comme este de tres égrandes couvres, c'est aussigne touressois que l'homme est enclin à se couvrousser; yurongne, prome, peu éloigné du mal cadur, & qu'il se glorise par desture sommées. Tel qu'estoit Alexandre de Maccdoine.

Des yeux treffaillans er enflet autour.

Comme die le meime Phytioniome, les yeux va peu enflez autour dénotent l'homme qui n'a rien d'aimable en foy, sude, gourmand, addounné la lubriciée, que le plaifa ar fin de la happe, du'flageolet, & à la musque, coinceurez des autres gignes les vas par les autres.

Des yeux treffaillans & troubles, won some

Le meime Adamantius dit que les yeux troubles , fi d'autres fignes y condiennent , démontrent l'homme infidelle, sainfie & tres-hardy.

# DES TENX QUI SE FERMENT.

#### CHAPITRE XVI.

A cloflure & Pouverture des yeux est aussi vneespeetes de mouvement : cette àction se fait en diuerse manieres, & pronossique diuersement les passions de l'ame: Nous traiterons premierement des yeux qui se serment.

Des yeux qui en se fermant vont en baut & Sont fixes.

Selon l'opinion de Polemon, les yeux qui en se fermant, vont en haut, & font fixes & vn peu fluides , fignifient l'homme intemperant, vain, & hors de bon fens: selon celle d'Adamantius , c'est figne de gourmandise & de paillardise:la derniere partie de ce signe manque chez Polemon qui me semble fort necessaire : car dans le temps du coit ou de la copulation, ou quand on est hors de bon sens : on ferme les yeux tendans en haut : Aristote au Liure des Problemes adiouste la raison pourquoy dans le temps de la copulation charnelle on tourne les yeux en haut : parce que la chaleur venant de la partie superieure, dit-il, fait tourner les yeux du costé, d'où elle est venue. Torquatus Tassus homme de subtil esprit, & qui estoit tres-fameux & tresgrand Poëte Italien auoit les yeux vn peu fluides, & en les fermant ils tendoient en haut:il estoit enclin au mestier de venus. & aux extafes d'esprit.

Des yeux fermet, droit:, de sufte grandeur, resplendissans auec le front Vny.

Comme témoignent Polemon & Adamantins fi les yeux en se feumant sont droits, humides, de grandeur moderée HVMAINE, LIVE & III. 465 brillent auce le front vny, ils fignificat l'homme honteux, dettes-bon conseil, assedionné, doux & d'vn espeit aimable.

Des yeux droits en se fermant, de suste grandeur, sees, auec le front vny.

Les mesmes Autheurs tiennent que les yeux de cette sot

Des yeux qui sa ferment auec le front rude, les sourcils obliques," les paupieres dures & épasses.

Orfilhomme ale front rude, les fourcils obliques, les pupieres dures & épailes, il fe fiera beaucoup à fon efpit tout rulique, il fera ensin à la temerité, pourras enfee de loilages, & fe corrompta par prefens. Comme témoignent Polemon & Adamantius,

Desyeux qui se ferment auce les paupieres obliques, & les soursils non pas immobiles, mais tremblans, & quand les yeux & le régard se rémient yn peu.

Comine difent les messines Autheurs, ceux qui n'ont pas les paupieres droites, ny les sourcils immobiles, mais qui temblent, & quand tout ensemble les yeux & l'aspect se ramient yn peu, sont esseminez, & desirent témoigner qu'ils sont hommes mâles.

# DES TEVX QUI S'OVVRENT SOVVENT.

NOus auons parlé des yeux qui se ferment, maintenant Nil est question de leurs contraires, sçauoir de ceux qui Des veux toufours ounerts; & fort shables, comme meditan quelque those.

Quand les yeux s'ouurent fort souvent, & demeurent ainfi comme s'ils meditoient quelque chofe, ils monftreront la conception ou fignifieront ce que l'homme a dans Pame: laquelle chofe fe connoiltra par tout ve qui a effe dit cy-demant s'ils font fecs, humides, luifans, tenebreux, grands, petits, à fleur de front, enfoncez, remtians, &c. Que i done vous avez bien compris ce que nous anons dit cydeuant, vous pourez declarer aifement quelles mœurs ils pronoftiquent.

Des yeux toufiours onnerts, obfeurs, co bumides,

Les yeux toufiours ouverts, tenebreux; & humides monftrent que l'homme est fort soigneux , comme disent les

Des yeux toufiours ounerts, obscurs, humides

Les mesmes disent que fi les yeux sont de cette qualité & que leur afpect foit doux, c'est signe d'yn homme de bien.

Des your ounerts, fecs, resplendiffans, or reluifans d'une lumière

Les peux ounerts, secs, respiendissans, & reluifans de pute lumiere, comme disent les mesmes Physionomes, denotent l'homme impudent & tres-hardy Aristote en sa Phyl. en la figure de l'Impudent, luy donne les yeux ouverts, & relinfairs': autant en font en la melme figure , Polemon & Adamantius, Les yeux, dit Rhafes, ounerts, & regardans aiguement, font fans home : la caufe dequoy est la multitude

#### HVMAINE, LIVRE III.

titude des esprits qui s'épandent aucc chaleur vers les mufeles : & on a coustime de dire vulgairement, que les yeux ouverts & qui regardent fixement, designent l'homme shonté.

De ceux qui dorment les yeux onnerss.

l'ay conneu beaucoup de personnes, qui dorment souuent les yeux ouverts; que faut-il presager de leues mœurs? leles estimerois timides, i'ay conneu plusieurs de ces dormeurs, fort craintifs, & ie dirois qu'ils tiennent du naturel des liévres. Xenophon écrit que le liévre dort les paupieres ouvertes & fans les remuer. D'où vient que les Egyptiens voulans fignifier quelque chose d'ouvert, dépeignoient vn lievre, parce que cet animal, comme écrit Ho. rus, a toufiours les yeux onuerts. Les Grecs appellent ces hommes yeux de lie vresse'est à dire qu'ils ont les yeux comme cét animal. La corybantie est une qualadie qui a pris son nom du mot Grec qui fignifie prunelle, certains hommes estant constituez gardiens de Jupiter enfant nouneau nécstoient contraints non seulement de faire sentinelle, mais aussi de dormit les yeux ouuerts, & se nommoieut corybantes. Pline dit que les liévres dorment les yeux ouuerts & beaucoup d'hommes aufli, qu'en Grec on appelle torybantes. Le Daim a auffi en dormant les yeux onuerts, & fe retire aux lieux pierreux & dans les rochers les plus hauts pour sa crainte.

DES YEVY QVI SE FERMENT ET S'OFFRENT.

#### CHAPITRE XVIII.

Nous auons parié de la fimple ouverture & closture des yeux, maintenant nous traitons des mixtes, c'est à dire de ceux qui se ferment & s'ouvrent ensemble.

Gg

# lu de Pub Des yeux qui se ferment & souurent. 2000 au de de proposition de les vers de les

Polemon & Adamantius riennent que les yeux qui le le franchiste der che l'éconicient, fignifient l'houmie qui vie de furprife de d'embuffeh, imprudent, de trompeur dont il faut le donne de garde.

# Des yeux qui se ferment & souvrent, & sont humides.

#### ton, aship inop ... manusor ... manus of emplayer red under pres le cort venerates, in initialization or vis peus. Se que pour acteration cela arrine, parce que naps l'action & copula

Or files years font tremblans & pales, comme differ tes interimes Phyllonomes, its lightlen la folie & alternation of fipti, fearour auffiquits fe ferment go obtain the fiber and auffiquits for the particular auffiquits for the particular auffiquits and auffiqu

#### DES TEVX CLIGNANS.

#### Adamantius d.XIX 3 ATIPAD & foncion de

Ous appellons yeux clignans, ceux qui somment & ferment fort founent d'autres les nomment yeux cli-

#### Malin Des yeux dignans, on cillans .. Moy 20 C.

Ceux à qui les yeux cillent fouvent font timides, parce que premierement ils fe remuent des yeux. Et comme de HVMAINE LIVERILL

Aristote en sa Physionomie, ceux qui cillent les yeux sont imbecilles, en la figure du Timide, & en celle du Poly, il dit que l'espece des yeux qui cillent vistement, les vns dénotent l'homme timide, les autres chaude Il donne en effet au Poly le cillement des yeux tardif. Polemon & Adamantius disent que les yeux elignotans designeront la crainte : les mesmes Physionomes en la figure du Timide Juy donnent les paupieres promptement mobiles ; mais au Poly ils luy donnent le mouuement des yeux , ou des paupieres, ny tardif, ny prompt. Aristote a manqué en cétarticle veu que le Poly eft entre le Timide & le Fort. Pline dit que c'est chose naturelle à plusieurs, de ne cesser de cligner les yeux ; nous les tenons pour fort craintifs. Pour moy ie dirois que le cillement provient de l'humidité & debilité du cerueau: les yeux debiles en effet, qui ne peuvent le contenir, tremblent & clignent fouuent. Aphrodifée dit qu'apres le coit venerien, les yeux clignent vn peu, & que pour cette raison cela arriue, parce que dans l'action & copulation charnelle nous nous donnons sellement à la volupté, & nous y laissons aller it fort que nous ne pouvons élever en haut les yeux, l'esprit & le sens: c'est pour quoy il arriue que l'ame sent moins les affections corporelles , & que le cerueau est debilité apres le coit, & partant les yeux clignent & cillent.

#### 2 W Des yeux dignams Co feese 3 5

Adamantius dit que si les yeux clignotans, sont secs, ils designent les embusches, trahisons, fraudes, & que l'homme brasse quelque méchanseté cachée. Le commencement de cét atricle manque chez Polemon.

## Des yeux detors & un peu pales er qui cillent.

Les melmes Antheurs témoignent que tels yeux détors & vn peu pâles haulient la folie en l'homme Gg 1

#### DES YEVY QUI NE CILLENT POINT.

## CHAPITRE XX.

IL nous reste à parler des yeux contraires à ceux que nous auons dits, quine cillent point.

# Det yeux qui ne cillent point,

Mais au contraire, ceux à qui les yeux ne cilleut point, font robultes & inuincibles, Arift, en la figure du Poly, die que ceux qui ne cillée point font chauds, c'est à dire chardis, & forts, veu que fon figne contraire dénotoir founent les timides, quand les yeux cillent. Pline raconte qu'il y eu vingt couples de Gladiateurs dans la lice de Cains Prince, & qu'entreiceux il yen auoit deux qui ne cilloient point les yeux coutre quelque menace qu'on leur faifois, et que partantis furent inuincibles, tast cela el difficile à l'homme de ne point cilles.

#### Der yeux qui ne cillent point, er qui regardent pe famment.

Comme tiennent Pol. & Adam les yeux qui ne cillent point & regardent pelamment, presagent que l'hommene fait iamais sien de bon.

# Des yeux qui ne cillent point, & regardent paisiblement,

Comme nous apprennent les messues Autheurs; les yeur qui ne cillent point, regardent paisiblement & sont hunddes, denotent l'homme; curieux, qui considere beaucoup de chotes en son esprit, addonne à l'amour, & facile

#### HVMAINE LIVE III.

Celebin Empereur des Turcs, auoit les yeux arreftez, & siseiller, qui citoiet les indices d'un esprit retenu & rassis

Des jeux qui ne cillent point,pales, un peu rouges, & fecs.

Pol. dit que les yeux qui ne cillent point, qui sont pâles, & vn peur roux en apparence, & sees, signifient malice, inquité, comme melchanceté endiablée & louvairles mais Alam, dit qu'ils denoteront la calamité, de le souveair des chofes les plus melchantes, le couroux, l'emite fire auturny, & toute autre malice extreme. L'on tient que Chrifierum Royder Daes autoit les yéux de Vipere & pleim de trallifon, cest à dire qu'ils etloient ensammez & ne cilloient point, ou qui atoient le regard fixe i l'istraoutatous les animans faunages par sa cruairté escellire.

Des yeux qui ne cillent point, & fe roullent en enx mefmes.

Nous apprenous des mesmes Physionomes, que si les yeux le roullent en eux mesmes tour autour ; c'est signe que l'houame est trauaisse d'une grande folie se perte d'esprit,

#### DE LA MOBILITE DES TEV.X

#### CHAPITRE XXL

A Rift. Pol. & Adam appellent et mouuement de l'œil da par le terme Gree', l'egeteté: nous nommons les yeux de cette qualité, prompiement mobiles ou precipites; d'autres les interpretent aigus e av le terme Gree, fignifie von & l'autre vinist ils font beauteon peloignés de la verité. veu que les Phylonomes donnent ces yeux aux Engles et les s, aux Aigles & aux autres oyfeaux de proyet.

## Des yeux mobiles.

Ceux qui ont les yeux affez mobiles, font estimez rausfeurs, l'exemple des épréulers, comme dit Aristote en fa Phylionomie, après lequel Polemon & Adamantius on dit que le mouuement precipité des yeux dénote l'homme addoiné à l'a rapine. Lucian homme de tres-vié espiri décritainé son faire deuin, & Alexandre tres-grand voleur (parce qu'il ne faifoit pas ses brigandages dans les foress & tes montagnes, mais en la ville melme) dit qu'ils ont les youx sort vis & tournoyans.

# than restracted and the second desired to th

Céluy dont les yeux se remient aute vitesse, de la veud ett aiguigest larron, tranduleux confidelle comme dir Ari-flore écriuant à Alexandre : Après lequet Raides dis, que les yeux qui vegardent aiguiement, de sont affes mobiles, denotent les larrons, les trompeurs, de les caureleux. Conciliator dirique les yeux tembans beaucoup de qui regardent aiguiement signifient l'homme ruse, larron de inhidelet. Le mouvement des yeux, commenous aunos dits, provincient de la chaleur du cerucau, Laquelle chant grande, sa vitesse des yeux est prompte en leur mouvement , leur subbilité procede de la chaleur de la complexion, d'on si fait Leiptit de la subritté de l'esprit procede sa tromperie cautes autruy de la racin.

# annually Des jent mobiles or rouges at the

Aristote écrimant à Alexandre dit que si les yeux sont rouges (& mobiles ou il faut sous-entendre ) ils signifient Phomane de grand come, sor de punsant. Aristote comme rous auons die a allesté ces yeux aux dy séans de préyet. Les Autours & les Pépreuless en effet qui ont les seux mobiles

#### HVMAINE. LIVELLE.

orde couleur de fang, sont plus ardans au combat que les autres, & volent toufiours de la perche contre la face de celuy qui leur est present & ne souhaittent que le com-

Cetx ou one les your affer mobiles, lo ceft mer e stad

Autonation de la contre de la c

teen fa Phytionomie, mais Polemon dit qui conioignene leurs paupieres imbecilles, Adamá tius dit de courte vene, winant ces differens Autheurs Grees, delignent les Herma phrodites ou Androgynes, on pounoit mettre icy tous leurs textes, afin d'en corriger les deffauts par vn mutuel fecours, & que les Lecteurs viffent les monftrueufes tranflations des interpretes , de forte qu'ils femblent traiter plustoft de tout autre chose que de la Physionomie des yeux mais cela feroit superflu. Ceux donc qui ont les yeux louches ou de courte veue, qui voyent moins à la chandeile, font toufiours tenus de mœus mauuailes, parce qu'ils monstrent le defaut de leur nature aux membres principaux, partant ils doinent eftre estimez louiches en leurs mours & actions & ilsy voyent fort peu clair. Ange Politian estoit vn peu lousche, c'estoit yn homme de iugement. & d'esprit tres aigre, mais ruse, mordicant & pointilleux, & fourdement enuieux, il fe railloit de ce que tout autre que luy faisoit, & ne pounoir souffrir que ce qui venoit de luy fut centuré melme de bon ingement par autruy.

De celuy qui éleue en baus vne des paupieres, la tiens fixe vis. à vis du milieu de la vene, & regarde paisiblemens Araftote cerimant i a candre d'e que fi les yeux font

conges (& mobiles qu'il faut fous-entendre ) ils figurent wis du milieu de la veue , & qui retirant, les paupie... TES Au deslus des yeux regardent mollement font

Androgynes on Hermaphrodites. Polidit apres Arift. en fa Phyl. que ceux qui ferrent les paupieres au milien , les vnillent, & les retirent de coffe & d'autre, comme ceux qui ont peur, font paillards. Adam. tient que si l'homme ferre les paupieres au milieu . & les retire de costé & d'autre & a la veue courte, on ne pechera point en disant qu'il est paillard ; vous ferez le mefine jugement de cons qui les ferrent de part & d'autre you les retirents sar is lenote at 1. Hommes though ye, &c not a flere

Deceux que ferrens les paupiere ; les retirens de coffé en d'antre, 36 . o Gragardent mollement & paifiblement ing ener wit due grand tourber Luman tells of times? Soplay Roy

Werles anois les yeux plais se. Re le tate dique de colle-Cenx qui ferrent les paupières , & regardent tout à fair mollement & avec delices , font effemines , & tiennent du naturel des femmes & des mœurs apparentes. Arift. dit en sa Phys. que celuy qui abbaisse vue des paupieres & la renuerfe ani eft court de vene, regarde pailiblement & mollemer, le contrefait & feint, & fe plaist fort à sa forme & feintile, est adultere. Pol. dit que ceux qui abbaiffent vne des paupieres & la rennerfent, le regardent enfemble humidement, painblement & mollement, font delicats, fe plaisent à leur façon de faire, & font paillards. De

# DES YEVX RIANTS

# CHAPITRE XXIL

Nous auons parlé du mouuement des yeux, maintenant venons aux autres qualitez, sçauoir des yeux qui sont rifibles, & de ceux qui sont triffes : car on en voit souuent de si eniones, qu'en les regardant, il semble que non seulement les yeux, mais leur cause, & tout le vitage

feloue, & rid. Les yeux de cette forte le voyent principakment aux femmes, lesquelles le plus souvent iont remplies de fraudes de tromperies & d'artifices: at ont peur, lont paillards. Adam, siem mar illogenen

dere les paupieres thelling o mir susciet de coll de dinne dance da la veue courte, on ne pechera point en different de la veue courte, on ne pechera point en different de la veue courte, on ne pechera point en different de la veue courte. Polemon & Adamantius tiennent que les yeur jaufquels on voit vne certaine volupté & ris , ne font pas fans wiebs arils dénotent les Hommes trompeurs, & qui cellent on buttent leurs desseins, qui machinent & operent toutes choses méchamment. Dates écrit qu'Enée le Troyen auoit les yeux gaillards, & que partant il trahit sa patrie, & effoit grand fourbe. Tammas fils d'Ismael Sophy Roy des Perfes auoit les yeux alaigres, & la face digne de commander see qui chez les Perfes est beaucoup recommandavoit de grands artifices au gomernement de L'Empire, un

Des your rians, qui regardent Inten fourdement

Les melmes disent que ceux qui ont l'ail riant, qui re-

Des yeux rians, & caues,

Comme tiennent les mesmes Physionomes : les yeux caues & rians, témoignent que l'Homme roulle tousiours quelque méchanseté, comme sont les persides & traistres.

Des yeux rians, du front, des toues, des fourcils of the stand that xiny con des le vies lemies,

Ces signes ne se trouvent point chez Polemon par la longueur du temps ou font inventes par Adamantins sil y agus

#### LA PHYSIONOMIE

dit-il, quelque partie outre les yeux; comme feroit le front, les ionies, les fourcils, & les févres qui se remient à la fois, c'et yn manuais ris, car il dénote yn manuais dessentes, & des œuures annules.

Des yeux rians, fixes, en qui ont l'aspett menacant?

Comme dit Adamantius fi l'Homme cille les youx, & le regard ménaçant & l'evi fixe, il penfe & consulte quel ques actions insuftes & pernicieuses.

Des yeux rians, ouvers, & qui ont le regard

Les mesmes Polemon & Adamantius disent que l'Homme qui a les yeux ouuers, & l'aspect menaçant, fait des actions injustes.

Si on voit que l'hôme ait les yeux beaucoup ouvers, gaillarde & qu'ils foient fecs, tenés le pour trailtre & peride, comme dit Polemon. Or s'ils foat fort rians, & principalement fecs, prognoffiques que l'Homme ett pluisolt traiftre. & fait de mautailes actions comme dit Admantaits.

#### Des yeux rians, co- humides cos l'ab & 10

Le commencement manque chez Polemon & la fin du figne precedent fe coniojet mai auce le commencement du fuitant: les yeux donc rians & humides ne dénotent pas de manuailes meurs, ny de manuailes a frédionade l'Ame, unais des Hommes saines, fans amourt, & intemperans. Adamantius fupplée & dit que les humides ne dénoten pas certes de manuailes meurs, unais l'Hommes vain, the de imprudent, dépoursag d'amont, & intemperant.

Des yeux rians , bumides , des paupières abbaiffées. du front long , des temples eftendües de costé & d'autre.

Les yeux gais & tians, humides, les paupieres abbaiftes, le front long (mais Adamantius dit mol affez abtimdement) & les temples effendies de cofté & d'autre comne difent Pol. & Adam. Aénotent les Houmes de mœuishomefles qui font iuftes, lumaniss, pieux, benins pour l'hofpitalité prudents, de bon confeil, bien-veillaus & pleins de charité.

# CHAPITRE XXII

M Aintenant II est question des yenx contraites aux guillards seaucides tritles : les Grees disent, regarderd'un vifage refrogné, cóme ceux, qui ontle vifage abatu, & les foutcils lasches, soit à cause du couronx, ou de la teritlestie, & qui regardent à la façon des Scythes, comme is leur vifage n'estoir point ferain, mais nebuleux, uy leur fitner vay, mais qui paroit couppé de rides, & cela arriue à plusieurs par uitselle ou pour quelque ennuy, & ce regard tient de celuy des Scythes, c'est à dire à cause de la tri-lesse de l'austeries quand on a les yeux abbatus, & le vifage d'un Scythes.

#### Des yeux triftes & bumides.

Polemon & Adamantus difent que les yeux qui monfrent en eux de la triffelle & font humides dénotent l'home prudent & qui est attré par l'amout des bonnes difeiplines. Il faue fuiure Adamantus, qu'i dit penfif & non pas Polemon qui ditrafé, so, adoifé.

#### Des yeux triftes & fecs,

Si les yeux sont sees, & monstrent de la triftesse en eur, dites que ce sont des signes d'un Homme fort affable, comme dit Polemon. Mais Adamantius dit pleins de méchanfeté, & mieux y veu que la secheresse auguente le mal aux yeux, ce que ic ne soupeonne pas estre vue erreur au texte, mais le le tiens pour certain.

#### Des yeux triftes, des fourcils resterrés, du front abbatu & austere.

Or fi les foureils font refferets, comme abbatus, & le front foit abbatu & auftere tout enfemble, comme dit Adamantius, ils defignent l'Homme pieux, hidelle, bon, de bon confeil & prudent: Polemon ne s'explique point en cétaticle.

# Des yeux triftes, secs , du front rude, du regard fixe,

Comme dit Polemon si à de tels yeux la rudesse du stone, le regard fine, & les paupieres droites sont consintes, cells singe que l'Homme est fort rustique en se constitui, & qu'il se habe d'acheuer toute sorte avec précipitation, comme y estant poussé de necessité à accompilir toutes les choses qui luy viennent en l'esprit, mais Adamantius dis, qu'il a des conseils batbares, qu'il n'y a aucune action qu'il n' tente de n'acheue.

Des zeen qui tendent er bant er fie Vo

gives hear tout aubenten der Comme in winding

# DES TEVX OVI TENDENT EN

baut er en bas: " Ind a

#### CHAPITRE XXIII.

Maintenant venons aux autres qualités des yeux, sçauoir de ceux qui tendent en haut & en bas.

#### Des yeux qui tendent en baut.

Les yeux qui tendent en haut, dénotent la lourdife, la sumidité, l'épilepfie, la paillardife, la gourmandife & l'yurongnerie: nous en auons cy-deuant apporté la raifon, traitans des yeux qui tendent en haut, comme difent Polemon & Adamantius.

## Des yeux qui tendent en haut & tremblent.

De pluss'il y a du tremblement, l'Homme ne sera pas éloigné de l'épilepsie, disent Polemon & Adamantius : quand ces yeux tendent en haut.

## Des yeux qui tendent en haut , er sont pâles.

Selon les mesmes Physionomes les yeux pâles, sont va signe que l'Homme est difficile, inhumain, timide, d'va esprit equieux, & homicide.

# Des yeux qui tendent en haut & sont un peu rouges.

Si les yeux sont yn peu rouges ( comme dit Adamantius

& non pas comme dit Polemon ) & grands, il fignifient promine yuttongne, ioueur, addonné auteux de hafard, comme porte le terme Grec, & son pas qui aime les débauches, comme dit Polemon addonné aux femmes, qui fe plaift aux chiens, ne parle que d'impudicités, intemperant, & flupide. Pla flesé dit que les yeux tounnere un haut, comme ceux des bœufs & va peu rouges, & fort grands, dénotent l'Homme lourd, fans efpris, & biberon, autante mût Conditiaco apres luy.

# generage riegle : and the east ouper monolly of Lob non a common of the common of the

Les yeux de cette forme, ont les mefines prognolites pour l'esprit & les mœurs que leurs contraires, ils ende plus cela, qu'ils font vn peu hexes autour comme dit Adamantius & non pas vn peu beaux, comme dit Polenon ce qui denote l'esprit ruftique & le courroux, Adamantius dit qu'ils fignifient l'Homme importun, de couronyruffique, & cruel.

Des yeux dont l'un tend en bas , l'autre en baut, "
qui tremblent, & de la respiration rude

paisse

S'il arriue que l'vn des yeux tende en haut, & l'autre un bas, & qu'ils tremblent, & reflerent les cils, & que l'emmilieu l'oit plus rude & épaiss: (Admantius dit certes mieux la respiration estant rude & épaisse) e est signife que l'Homme tombera en sin dans l'éplepsie. Dispart d'algonne tombera en sin dans l'éplepsie.

ble monfire dans le genre human,

# DESTEYN DE TRAVERS

lane, comme ceux de brents & ou pour rouges, & fort A Aintenant nous parlous des yeux de trauers, c'eft à Mdire obliques ou des louches; c'est la commune opinion des Physionomes que les bigles ont l'esprit peruers, & que ce sont monstres de nature : car elle a manquéen leur formation; & parce qu'elle a peché à l'endroit du cerucau, de qui les yeux font formés, c'est vn tres-grand défaut, veu que le cerueau est vne des plus nobles parties de l'Homme : & partant ce font manuais figues Onide parleainh des yeux obliques of ongen and I stirgle Laung

plus ceks, qu'il le a va peu fixes autour comme dit Alas ce mi denote setoro whene ze le coure ux. Adament us

Stace feind que Minerue a les yeux de trauers, comme farouches & menagans, & dit, gur, & cruel

On vois là les serpens de Pallas aux yeux sorse de la conse

B. . 600

C'estoit autrefois vn adage que, regarder en taureau, au lieu de dire de trauers. Aristophane fait mention de cela exprimant la face courouffée d'Eschyle. Platon rapporte que Socrate anoit constume de regarder en taurcau; & chez Pollux c'est vn signe de haine, que de regarder de trauers. La maniere de parler dure encor à present quand on dit, il regarde en taureau qui s'est eschappé du coup du boucher. Attila Roy des Huns estoit épouventable pour fon cillement d'yeux de trauers : il respiroit de tout le vifage la cruauté, il a furpassé tous les barbares par son elprit extrémeme farouche & sauuage, c'estoit vn esfroyable monstre dans le genre humain.

#### Des yeux tors du costé droit.

Les yeux tournez, tendans au costé droit, signism THomane sol, comme difent Polemon & Adamantius de direis pour moy qu'il tient du naturel du boue, & qu'il et lusurieux. Le boue est va animal paillard; puisque la inbricité fait tourner les yeux dans le échroit des angles, qui en Latin est bireas, & porte la mesme signification que boue, & signific coin de land, comme dit Suetone aux vier sitt Corps à & Virgile.

#### Les boucs regardans de trances.

Puifque nous tirons de là les signes de la paillardise, que estitor chaude au boue: Apule le Grammatilen peus qu'ils portent le medime nom en Latin que les housespare que les yeux s'arrestent en ces angles. Isidore estime que le boue est nonmé ains la cause des angles tounés de yeux. Les Poètes donnent à Venus & aux amoureux les yeux obliques. A public parlant de Fotis, dit, este ét sur-né vers upp aux se se yeux obliques d'un modifien. Plante en son Soldar, dit; regarde may aucc se; yeux de trauers. Rossius Gallus fort-chery de Q. Carule, auoit les yeux courone, & d'un cres-bon naturel comme il le décrit, i usque à siar une Epigramme de luy; Hestos estoù bigle, & propre à l'amour, comme le rapporte Dares, Menandre auoit le regard louche, mais il excelloir en grande viuncité.

#### Des yeux tors du costégauche.

Comme disent les mesmes Physionomes quand les yeux tendent à gauche, c'est signe de luxure.

#### Des yeux tors vers le nez.

3i les yeux regardent vers le nez en dedans, comme difent les melmes Autheurs, ils fignifient l'Homme gratieux aldonné au plaisir de Venus, amiable, & autoureux,

#### Des yeux bigles , Secs er ouners.

Selon les mesmes Autheurs, les yeux vn peu secs, & ouhers, & qui ne tremblent point, signifient l'Homme non paranutais ny méchant, ny gracieux ny amoureux, mais tanteux & infre.

#### Des yeux bigles , fecs , ouners , & eremblans.

Si les yeux font fecs, ouuers, bigles & tremblans, c'est fine que l'Homme est malfailant & tres-hardy, comme difent les mefines emais Polemon adiouste, tremblans & endres aux latmes.

# fip du Trossime Liures

Ca We'-I

are less to a contra to a cont



# PLYSIONOMIE A TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

IEAN BAPTISTE PORTA

LIVRE QVATRIESME.

PREFACE.



N fin nous voils venus à la dernive partie de cet ouw ape, ou nous raffembleron; tous les signes en vit, que nous montécerts uns trois Liwes precedens de chaque partielus Corps humain, qui demonstrate le troitsinerses vertus & vices, aju qu'il sus diverses vertus & vices, aju qu'il sus

toifible à yn chacun de contempler l'Homme iniuste, luxurieux, de grand courage, ou ingenieux. Mais auant que de venir aux vertus & aux vices, dont le Physiqueme dispute, il est à propos de raconter, à quelles parties de l'Ame ils sont attachez, afin qu'on entende plus cluirement ce que nous écrisons : mais entendons Platon disputant des vertus de l'Ame, cité par Arifloie au Liure des Versus. On considere l' Ame toute entiere, selon ce qu'elle est, ou felon fa partie : or la versu de toutel sme, eft la Luftice . la liberalité, & la grandeur & generofité de l'esprit ; & le vice est l'iniustice , la chicheré, & la méchanseré de l'esprie: il y atrois parties, la verte de l'Ameraifonnable, est la prudence : de la courageuse, la clemence & la force: & de la desireuse, la temperance & la continence. Or le, vice de la raisonnable, est l'imprudence : de la courageuse; le couroux & l'ignorance : & de la defireufe . L'insempevance & l'incontinence. Ariflote au Liure des Morales à Nicomachus dit qu'vne partie de l'Ame participe de la vaifon, Geque l'autre en oft exempte, On la parcie irraisonnable fort semblable at sime vegetante, eft la faculté altrice. & parce que cette partie est exempre de la faculté humaine, il la faut paffer jous filence. Mais l'autre partie irraisonnable, est en quelque façon capable de raison, 🖘 se dinise en la concupiscible & l'irafeible. La partieraisonnable de l' ame contient les vertus intellectuelles, la sagesse, la prudence, & la vinacisé d'esprit : Mais il fait yne Subdinision des parties concupifcibles & irafcibles dans ses grandes Morales, & chacune d'icelles poffede des vertus & des vices. En l'irafoible il y a la magnificence , la force , la mansuetude , o la grandeur de me come dinerles vereus Er wices a na man'il fois

#### PREFACE:

courage: & en la concupifcible il 3 a, six versus la temperance, la liberalité, le destr de l'henneur, l'affabilité & l'orbanité. Mais parlons de chacune en particulier.

#### JARITRE L

"Eff la infince, oul eft la pre siere & line an ciende 6 DI (2) 1/24 1 5 11 merons felon les in un demens ont te curion de cod

fe & d'aure. Clardyres au laure de l'handire, et al.
habipre, d'équie le ravid de la tulleze, qui au laise que
habipre, d'équie le ravid de la tulleze, qui au laise que
fre & Riccoure le hilo auoir, dei al. la bourde. les
fres & Riccoure les hilo auoir, dei al. la bourde. les
d'est raide d'une Vierge, l'alpoit a besonnt & Fort-Unkle, la lunier e des yeur aigre, a compagne de l'adipuité d'une certaine r'ultiele uy humble, ny le rouche, maisté d'une certaine r'ultiele uy humble, ny le rouche, mais-

#### De la figure de l'Homme iufte & iniufte.

#### CHAPITRE I.

"Eft la Iuftice, qui eft la premiere & la plus grande vertu de toutes celles de l'entendement, & qui comprend toutes les autres, & en détermine : c'est donc par elle qu'il faut commencer. l'Homme iuste donc est legitime, & demande aussi-bien des choses iustes, qu'illes fait; la lustice est vne vertu parfaite, non pas absolument, mais au regard d'vne autre; c'est pourquoy elle semble la plus accomplie des vertus ; & comme dit le Prouerbe; la suffice comprend en foy soutes les Versus. Il y a en effec beaucoup de personnes, qui en leurs affaires princes peuuent faire agir leur vertu; mais dans les autres, qui concernent autruy, elles ne penuent ; & partant la Iustice femble regarder le bien d'autruy, & elle fait les chofes, qui font profitables à autruy, ou au Prince, ou à la republique, & ellen'eft pas vne partie de la vertu, mais vne vertuentiere. Tout au contraire les iniuftes font & illegitimes, & fouhaittent des choses iniustes, & font des actions pleines d'injustice; c'est pourquoy l'injustice est le pire de tous les vices. Les anciens Physionomes n'ont point apposé la figure ny du juste, ny de l'insuste : nous les formerons selon les signes, dont ils ont fait mention de costé & d'autre. Chrysippus au Liure de l'honnesteté & de la volupté, décrit le portrai et de la Justice, qui auoit coustume d'estre dépeinte de la sorte par les plus anciens Peintres & Rhetoriciens. Elle auoit, dit-il, la bouche, les yeux, & le visage peints de couleurs venerables ; la forme & les traicts d'vne Vierge, l'aspect vehement & formidable, la lumiere des yeux aigre, accompagneé de la dignité d'une certaine triftesse ny humble, ny farouche, mais

Hh iij

venerable. Mais parce que quelques Philosophes ont die que cette delineation estoit le portrait de la cruauté, & non pas de la iustice ; nous mettrons icy la signification de cette image. Il faut que le luge , qui est le chef de la lustice foit graue, fainct, feuere, incorruptible, qu'il ne fe Idiffe point flatter , qu'il foit impitoyable à l'endroit des mechants & des coulpables, inexorable, haut & droit quant à l'Ame, puillant en force, & épouuantable par la majeste de l'équité & de la verité. On dit que la Tustice est Vierge, pour marque qu'elle n'est point corrompue, qu'elle ne cede lamais aux méchans, ne fouffre ny paroles attrayantes, ny excuses, ny prieres, ny enfin aucune autre chofe : elle a le visage graue, l'aspect arresté & farouche, afin de donner de l'épouriente aux iniultes, & de l'allurance aux infles. Pour moy le dirois que les luftes tiennent du naturel des flons. Car les Autheurs écritient que le lion est fairs france : & est luste : en le vengeant des infares, il bleffe prefque antanequ'il a elle bleffe luy meline. Il y a vne Histoire, qui rapporte cety quelques Hommes de chenal trenderent trois lions, contre I'vn defquels I'vn d'eux alPant pour brandle vine flesche, manqua An'coup; la fletche ne fit que paffer proche de fa tefte: ce que le llon appercevant, ils arrefta, les deux autres pafferent outreices Juy qui auoit auparauant dardé le iauelot, tascha de le percer de fa lance, mais ayant derechef manque fon coup, il frappa la terre, & tomba à mesme temps de son cheual. Lelion accourant frappa la teste de ce soldat en son cafque, le pressa, & le blessa, mais il ne luy fit point de playe, & à l'instant il suivit les autres lions. Auicenne écrit que fi quelqu'en brandit en dard contre en lion, Ans le bleffer, on bleiver, le lion a confumé de l'effete fur lay a de le menacer, de non pas toutefois de le tues d'un carda anne

to norms, & with the livered of ms. It's adepted

277.13010-111 a

FURTH .

#### HYMAINE LIVER IV.

#### LES IVSTES font compared and house

Ils ont le Corps bien-proportiones les cheueux chaffeins: la voix groffe, creufe, & inflexible, ou qui tient le mille. entre la groffe & l'aigue, les yeux grands, hauts, à fleur defront, brillans, & humides, auec les prunelles égalies en leurs ronds ; ou le rond inferieur, qui enuironne la prus nelle, eftroit & noir, celuy de deflus de couleur de fen en des yeux humides, & il n'y apparoit rien de repugnano: puils font rians, gays & humides, les paupieres abbaiffees, le front large estendu infques aux temples de coste & d'aux Whomes & allege sported, may a restrelle finds

#### LES INIVSTES

Ils ont des yeux, dont le rond înferieur de laprunelle est. va cercle vert, celuy de deffus noir:ou pers & vn peu lecs ; ou fixes , vn peu roux , grands , & regardans au deflous ou steffaillans & troubles : ou qui fe ferment, de juste grandeur , resplendissans auce le front vny , & fecs : ou rians, & à qui les parties, qui font outre les yeux, comme le front, les joues, les fourcils, & les leures fe remtient ; ou rians, owners, & d'vnregard fixement menacant. it is an or on, and my divine to calculate to the loans of

# De lefigure de l'Humme de bien, CHAPITRE II,

Rla bonté des mours & de la foy, & la haine des vices accompagnent la Iultice. Nous affemblerons de divers costés les lignes de l'Homme de bien, ou de bonnes mœurs, & de louable naturel, & nous les adapte. tons envne melme figure principalement ceux qui font vires de la médiocrité.

## LES HOMMES DE BIEN font veferet

Ils ont le nez grand bien proportionné Equil fend bien à droichure le wisage: ou long, effendu vers la bottche nou nédiocrement long, ularge; ét onuert, la fince beller la respiration temperée, la poictrine large, ét. Es épaires grandes, les mainurelles médiocres, les yeux èques ét grands, se remians comme de l'eau dans un valée; dont le regard eff nément a refté, les eccles des yeux nédiocres, les yeux toinfours ouvers, obsens, humides, ét de dont sis pockt, ou teiltes ét reflerrant les fourcils, le front authere ét abbatus ou rédiocres.

#### LES BIEN MORIGENEZ.

Leur front let ile milieu entre le tranquille & le nebuleius, leurs orcilles font contenablement grandés geografices e leur since tent le milieu entre le tranquille milieu entre le nate de la baile : ou elle est graifle, il sir jent peut, ils out les ongles larges, blancs, vu peu iaunes, les yeux concaues, arreltés, bluisans, vu peu iaunes, les yeux concaues, arreltés, bleus, grandé, fixes, & resplendisfans : ou ils font clairs, luisans, humides comme l'éau, leurs pieds font blen fournez, arriculés & nerueux.

#### De la figure de l'Homme méchant.

and chore est CHADITRE HILLISMS CITED TO CHADITRE AND CONTROL OF C

## Josefit to LESS MESCHANSON CON More Co.

Leur face est dissonme, leurs oreilles sont longues & chroites; leur bouche petite & estendue; its ont les sents en aines longues, sortantes en dehors, & fermes, la parcie prompte, & principalement si la voix est extallecon la partient du nez, où elle est difficile, eur col est, ecourbe; ils combossis, ils one six doiges en la maindes sambes sort grantled, lespieds bossius, concaues par dessous, les yeux pouce en Talongueur du vinge; ou ils sont tournez autour de la projedite, ils se remient contointement els sont resplendis an zonime le marber, sees ou ils sont resplendistans, noirs, tettallallans, comme s'ils fautoient ou ils ne cilleire poine, ils sont pales, yn peu rouges, & sees.

LES EMPOISONNEVRS.

Ils ont les yeux à fleur de front, & fees, les ronds des prunelles inégaux, & courans autour, du cafeut de couleur de fang, ou pâle en des yeux noirs van called et les parades autour et le la courant de la cour

sees, arrel MINEVEN DE VEN IMPLES pieds

Leurs lévres de bas font déliées, enflées autour des dents cannes.

#### LES HOMICIDES

Leurs fourcils font velus & cohioints, les ronds des yeux inégaux courans autour de la prunelle, les yeux à theur de front & fees : on ils tendent en haut & font pales,

n aument pe int fait me son election du larrer en reperte peur se iftré & peride, du caiteleux, & l'ecelor mi feplaift as mal d'autruy.

### De la figure de l'homme fidelle & infidelle.

## CHAPITRE IV.

Omme nous anons dit, la fidelité accompagne la infrice, c'est d'où nons recueillirons les fignes qui dénotent l'homme fidelle. & infidelle.

#### LE FIDELLE.

Ses yeux font mediocres, tirans fur la couleur bleuë, on aotie, on ils tirent fur le bleu, & . font grands, fixes, & eef, plendiffans e on ils font trifles, '& ont les four cils reflerez le front authere, & abbatu.

#### L'INFIDEEDE.

Sa tefte est fort petite, il a la figure mai composse è le dos imbecille, le front rude, plein de buttes è de fosse, les épaules éstenées en haut, les mains estroites ès grailles, les jeux caues, petits, sees ou obseurs ès fees ou obseurs ès valains; ou le temians, comme s'ils estoient troublez roit mobiles, ès e vent aireit.

De la figure de l'homme prudent er imprudent.

### CHAPITRE V.

A Prudence est aussi du nombre des vertus intelles Étuelles; & il semble que ce soit le propre de l'homms prudent de penser aux choses qui luy sont bonnes de veiles; A) celles qui son requises pour bien viure en general; son vient qu'on appelle prudent , celuy qui seat faire consilitation. Perioles fut tenu pour homms prudents parce qu'il contemploit ce qui luy elsoit bons. E bon à d'autres. Nous appellons donc l'effat des actions, prudence à l'amdroit des choses, qui conceinant l'homme, lont bonnes. Or somme il y a deux parties de l'ame raisonanble, la prudence esti vive verta del operation car l'opinion se la prudence s'arrefent: autour de la chose qui va autrencer qu'elle poutoit aller.

LES PRVDENTS font refere ? à la mediocrité.

Ils ont le corps petit, la teste va pen plus grande que petite, estendue fur le derriere & le denant, telle qu'on die que Pericles l'auroit ; ils ont les cheueux blanes en l'effaner, le front quarrés de infte grandour, la face mediocre, vit penigraffe, la langue fubtile, la voix tenant le milieu entre la groffe & l'aigue, les lévres de haut en éminence, le cok panché du costé droit, les clauicules mediocrement separées, le metaphrene qui tient le milieu entre le courbé & le comiexe, la poictrine large auec largeur des épaules, le ventre mediocre, quee la poi ctrine estroite, les mains longues anec les doigts longs, sans se remuer en parlant, les yeux grands, hauts, brillans, d'vn regard humide, où clairs : ou qui ont du calcul vir peu blanc; pales, demessé à de couleur de feu, et de conteur de fang en des yeux noirs : ou hors de la circonference du cercle, la blancheur meffée de couleur de feu, de forte qu'elle les represente de loin noirs : ou vn cercle eftroit & noir, & vn autre au dessus enflamme en des yeux humides, & s'iln'apparoit rien de repugnant en eux: ou des cercles de couleur d'Iris en des yeux humides : ou des yeux qui s'ouurent & fe ferment , & font humides, ou qui se ferment, sont droits, humides, de iuste grandeur, & resplendissans auecle front vny, ou rians, gais, & humides, & les paupières abbaiffées, le front large, effendu juiques aux temples:ou trilles & humides:ou trilles, s'ils refferrent les fourerls, & le front abbattu & enfemble auftere.

#### LES IMPRVDENS, font referez aux afnes aux mœurs apparentes, er a la messeance.

Le contraire du prudent est l'imprudent : or c'est le propre de l'imprudence de inger pernersement des choses, & d'en deliberer mal, ne pounoir se feruir des biens presens & auoir, fausse opinion des choses qui sont & bonnes & honnelles à lavie. Ils ont le front convexe & haut la respiration comme coux qui le repolent apres auoir courn ; les doigts des malas fort racourcis, & grossils marchent promprement, & sils font rencontrez, 'Ils out peur, & tirent de haut en bas toute leur effigies & fe racoureiffent eux mel mes: 11s marchent le corps fofpendu, & le vifage éléné,ils ont le corps grand ou petie, la chair feiche, & la conleur denotant la chalenr, les yeux eminens petits, & enflainmez: ou tenebreux, rouges, & de couleur de fang ou fixes, vn peu rouges, grands, regardans au dessous : ou fixes, & éleuans les fourcils, & foupirans:ou qui s'onurent & feferment enfemble, and famine with he

## LES DEPONRVENS DE SAGESSE,

con the size in the reason, tone at the Bank layer the Leur face est charnue, leurs lévres groffes, leur parole difficile, leur col droit, le metaphrene éleué, ils pauchent le corps du cofté gauche. police lours apartle so . who men are was all the wall was

Sie d. v rest annous and Wanton one submer. she the mental and the figure de l'Ingenieux, a suggest and a suggest a suggest

Ristote en sa Physionomie a mis la figure de l'Inge-Anieux : & il l'appelle par le terme Grec, doué de dexte-

HVMAINE. LIVRE IV. rite naturelle d'esprit, c'est ainsi que Polemon & Adaman tius le nomment. Mais ie ne sçaurois dissimuler l'opinion de Platon au Liure de la Science, car il dit que c'est chofe difficile de treuver vn homme ingenieux, qui ne foit tout ensemble priyé de douceur & de modestie : puisque ceux qui font recommandables pour la pointe de leur esprit qui font rufez, & out bonne memoire, & de la docilité, ne font iamais enclins au couroux, ny defireux de contestation. ne s'emportent point comme ces vaisseaux qui n'ont point pour tout de gouvernail. On diroit aussi que ceux-là excellent plustoft en fureur qu'en force : Mais ceux qui font nez pour la gravité, s'ils s'addonnent à cultiuer leur esprit,ils paroiffent plus hebetez, & auflitost paresseux & oublieux. L'on tient que les Thraciens ont l'esprit hebete & presque fans aucune memoire, de forte qu'en comptant ils ont perne à passer le nombre de quatre, toutefois ils font forts, &

ont vne merueilleuse promptitude à toutes les fonctions

Ils out la chair molle, humite, mediocreente: l'aftre ce al douce, ils e font ny trep longs ny trep courts, leut teint el blane & tire fur la rougeur, leur afrect doux, leurs cheutte planes & miediocres , l'eurs yeur gradis tirens fur la tondeux, leur telte mediocre & proportionnée, ande grandeur de col., ils font égaux en leurs membres & fien difference polez, leurs épaules vont va peu en panchant, ils nont pagrande carnolité aux iambes & aux genoux, leur voix el faire, & temperée en la clarté & grofleur, leurs mains font longues, leurs délèges aufil. & trient fur le menu, ilç tient peu, pleurent & le mocquent rarement, leur afpect en comme mété de ioye & de recreation.

A nieux: & 11 Phytionomie a mis la figure de l'Inge

#### LES INGENIEVX, tireZ d'Aristote, Polemon, & Adamantius en leur Physiconomie.

Leur chair che vn peu humide & molle, ny maigic, ny fort graffe, les parties d'autour les épaules, le col & la face vin pen graifles. Adamantius dit qu'ils ont la face ny charune excellinement, my attenuée, les parties d'autour les épaules raffemblees, & celles de haut en bas abbaiffées & biende nouées : ils ne font point charnus autour des coftes & de dos, ils ont la couleur du corps rouge-blanche & pure; mais Polemon & Adamantius difent blanche, vn peu rouffe & jaune, leur peau est déliée, leur poil ny fort dur, ny noir. Mais Polemon & Adamantins difent les cheueux ny fort crespus, ny droits , les yeux tannez & humides : Pol. adiouste resplendissans, de grandeur moderée, & toutle corps fort droit : nous adieuftons qu'ils ont les cheneux mediocrement mols & durs, la face moderément graffe , ou qui tient le milieu entre la charnue & la maigre, la couleur blanche-rouge en vin corps vny & doux, les dents meslées, larges, estroites & élairsemées, la langue déliée, la voix autant forte que basfe, les costes maigres, les mains graisles & molles, les iointures des mains & des pieds fortes, les doigts mols longs, & diffans l'vn de l'autte , les cuiffes mediocrement charnuës, les yeux obscurs, humi les, & de infte grandeur, le dos maigre. Ma figure efttelle, ( lans vantise ny vaine gloire) i'ay le front effendu en long, les cheueux ny durs, ny noirs, ny droits, ny crespus, les oreilles faconnées & entaillées, le face maigre, mediocre, les fourcils grands, clairs, & bien proportionnez, les yeux tannez, hauts, grands & reluit fans, le col & les épaules grailles & bien dénouées, les james bes & les coffez deniez de chair, le ventre médiocre, la chair colorée, la taillé proportionnée & droite, les talons tres-forts, les iointures des pieds & des mains fortes, & bien dénouées , les doigts mols, longs, & distans l'vn de tre, la voix moyennement balle & groffe,

## LES SENSITIFS.

Als ont la telle un peu plus grande que mediocre, éleuée far le deu nut, le front long, les oreilles conuenablement grandes & quarteres, le corps grand, la chair feche, & qui denote par la couleur, le temperament (ec., on, ils one le carps mediocre, en chair & en couleur, les clauieules me, diocrement dénoisées.

#### LES MECHANIQUES

Leurs mains font longues, & leurs doigts aufli, leurs sons fe ferment & s'ouurent enfemble & font humides, la conteur de leurs cheueux tire tant foit peu fur la blonde.

#### LES PENSIFS.

Ils ont le front ridé, ou éleué en son milieu, la respiration aisée, & qui fort sans bruit, le col zour pé en de dans, la démarche tardine,

#### LES DOCILES

Ils ont les cheueux va peu tirans fur le blond ou chafteins.le front eitendu en long, les fourris clairs, proportionnez, en grands, les oreilles façonnees de entaillees, la face maigreall seient peu » leur eol panche du cofté droit, leurs épaules font grandes de leur poictirine en le chroite de leur ventre mediocre, leurs mains en parlant fontimmobiles, leurs doigts senuerfez en arriest, leurs yeux mediocres de tirent fur le bleu, on le noirrou ils font bleus, reluifans, grands de fixes que ventre en en reluires de liurs de parlament de leur ventre mediocres de tirent fur le bleu, on le noirrou ils font bleus, reluifans, grands de fixes en en le ront eff fant rides, de vany, de leur paupieres mobiles ou celles ferentient, comme fielles efteient fixes, de i jont de la teinture de blanc en l'esil·ou en le fernant, ils font droits humides, de infregrandeus reluifans, auce le front vny 36, dous 100 us font triftes & humides; de la fort en le fernant, au contra le front vny 36, dous 100 us font triftes & humides, de la fregrandeus reluifans, auce le front vny 36, dous 100 us font triftes & humides, de la fregrandeus reluifans, auce le front vny 36, dous 100 us font triftes & humides, de la fregrandeus reluifans, auce le front vny 36, dous 100 us font triftes & humides, de la fregrandeus reluifans.

#### LES CONSTANS.

Ils rient peu, leurs cils font noirs & folides, leurs yeur obfeurs, lumides, & de iuste grandeur.

De la figure de l'hebeté.

#### CHAPITRE VIII

Nous appoierons maintenant la figure contraire à celle de l'Ingenieux, & nous la tirerons d'Ariffore, de Polemon & d'Adamantius, Les figues qui le dénotres lout perfque contraires au naturel oppolé. Ils l'appellentmal pourreux de fens, comme s'il n'en auoit point.

#### LES HEBETEZ.

On leur voit les parties d'autour le col & les bras, charnues, conjointes & raffemblées : Mais Polemon & Adamantius difent qu'ils ont les clauicules mal dénouées, ou de grands vaisseaux autour du col, qui l'enuironnent & ne paroissent point, la cauité des cuisses ronde, ou le derriere de la teste caue, ou comme je soupconne, le derriere de la teste rond, car comme nous auons dit en la figure de la tes ste, quand l'éminence de la partie posterieure de la teste ne paroit point,& est ronde, c'est figne que l'homme est mal pourueu de sens, & d'vn esprit hebeté, l'interprete l'apris pour la boette des os i mais ie ne sçay ce que peuuentfaire les boettes des cuisses auec l'entendement : veu principalement que je ne trouve rien de semblable chez Poles mon & Adamantius: Leurs omoplates font refferrées en hant, leur front grand, charny, rond, leur wil est pale, ftupide ( ou languissant, comme les yeux des chévres, qui sont

Aupides, ce que Suessan par l'ignorance de la langue Grece que, translate affer mal l'appellant wil jourd comme si nous oyons par les yeux. ) Leurs jambes autour des talons font groffes, charnues, & rondes, leurs machoires grandes & charnues, ils ont les lumbes charnus, mais Polemon & Adamantius parlent du metaphrene : ils ont les jambes longues, mais ie penle qu'il y ait erreur au texte d'Ariflote & qu'il faut dire non pas le ngues mais courtes : car puifque les bras longs, qui ont vn melme rapport auec les iambes, dénotent la bonté du naturel, les iambes trop courtes delignent l'imperfection & l'esprit groffier. Polemon & Adamantius donnent à l'hebeté les sointures petites, le col. court, & les extrémitez imparfaites:ils out le coi gras, Polemon & Adamantius adioustent, & court : ils ont la face charine, affez grande, leur mounement prend la figure & les mœurs qui paroillent en leur face felon leur similitue de, se avoir d'insensibles & flupides. Polemon & Adamantius difent que leur afpect est hebeté & ouvert : mais l'olemon dit natureliement ouvert: Adamantius nou pas ouuert: & les melmes Autheurs adjouftent mieux qu'ils ont la couleur du corps fort blanche, mais Polemon dit non pas fort blanche, mais fort noire & mieux, ce que ie penfe citre eschappé de son texte : veu que la couleur fort blanche & fort noire denote l'imperfection de nature, qui est en l'efprit: ils ont le ventre effendu, les jointures perites & rafiemblées, les extrémitez rafiemblées. Il ne faut pas fuiure Polemon qui dit parfaites, mais Adamantius qui dit imparfaites, Selon la fignification du Grecicar ces fignes font opposez: l'ingenieux auoir les doigts dénotiez, & distans les vns des autres, & à l'hebeté ils sont conjoints & rallem-

LES MAL POVRVEVS DE SEMS,

On leur voit la teste fort petite, le deuant de la tesse caue; ou la partie de deuant & de derrière caue, le front rond &

#### LA PHYSIONOMIE

éleué, le bout du nez gros commenç ant dés le haut, la face charnué, & longue, les jouis charnies, les mammelles grandes & charnües, l'espace qui est à prendre depuis le nombril jusques au pas de la polétrine plus long, qu'à prendre du bas de la polétrine, jusques à la gonge, les bras charnus, les ongles crochus & estroits, les yeux le remians lentement.

## LES RVDES OV GROSSIERS, refere Laux.

Ils ont la teste plus grande qu'il ne consient, la costète des cheucix blonde, tirant fur le blanc, le front chamu ou estroit, les oreilles rondes, non entaillées : ou petites & dioites, le niez mal proportionné & fendant mal à droitu-cle visige, la bouche fort éparte, les l'éverge grofies & rondes : ou la lévre de ban fortant, en dehors, le col gros, & gras : ou dur, ferme & immobile, la nuque ou chaipnon dut col gros, les épanles éleuées, les coftes charnués, la potéria ne fort charnué, les mains grandes & dures, le voirre reférré dans vue peau dure, les doigts plus long grofil ne faux & menus, les iambes & les talons gros, les ongles charnués, menus, les iambes & les talons gros, les ongles charnus.

#### LES INDOCILES, compare Zaux asnes.

Leur teste est plus grande qu'il ne fant; ou elle est fort petite leur face grande leur col mol.

#### LES INSENSEZ.

Ils ont les natines bouchées, les yeux qui fe ferment & fourrent à mémeremps, ples & cremblantou qui quand ils feterment, content en haur, font fixes & vin peu fluids; ou ils circulient yout auteur en trus-mémet, ou ils four plus que fem ou une de coffé & d'autre, appares

#### LES FOLS, referez aux oyfeaux, & aux singes.

Leur front el large & grand ; leurs oreilles grandes & droites, leur couleur endammée ; leursioués refferés en myulige urifte, leur leure de haut plus groffe; & perdana te fur celle de bas, leur langue legres, ils rient beautoup; leur voix el aigüe & inite le cry de l'ope ul le fon dela tompette; leur col eff-droitement haut con il eff panché en denant, on d'un autre coffecouil left roide de nerfs, leurs mains fort courtes, leurs épaides velices, leurs yeurs tors de policioni, les prunelles de leurs yeurs font larges,

#### LES DEPOVEVEVS DESPEIT

His one la bouche of safe, les prunelles des yeurs aucc la largeur de toute leur fublishare parolllances en debors : on les yeux éminens en haut, & principalement is les fourcits font pefans : ou les yeux contaucs, & fluides, auce vine certaine molleffe,

#### LES EPILEPTIQUES, ou suiets au mal caduc.

Ondeur voit les yeux tressaillans, comme s'ils fautoient, 'un peu grands, reluifans, & qui regardent van peu humiden ment, ortqui tendent en haut, & principlateinene s'ils fontremblans:ou fil va des yeux tenden haut, l'autre en basj. & s'il ya du tremblement en enx : & s'il monstre auoit la respiration ou exhalation rude & épaille

## The sold Est DEMONIA QVES. sold more

Tels hommes out les talons fort gros & lent dessous rude les doigts erochus, les pieds fort charnus, & les iambes treggrandes.

#### LESTINCONSTANS, refere aux offeaux.

11s ont le front petit & large, le nez fort petit : ou long & nieuu; ou le bout du nez graille, la bouche plane, levente de la poictrine trop counerts de poil, les yeux obsens & petits.

De la figure de l'homme de memoire, & oublieux.

#### CHAPITRE VIII.

OR la memoire melme pronient de la prudence, ou elle fia compagne, ou elle luy aide, & ell du nombre des facultez intellectuelles. Arilfoce au Liure de la Memoire, dit que pour se bien retionuenir la secheresse du ceruea est requisse, & l'humisité pour apprendre facilement. D'où vient que ceste qui se maisse de spring no bonne memòire l'epius souuant, & la ressourance aisse. Arissore cu s'ellement de l'homme de memoire. L'autre de l'homme de memoire de l'homme de memoire de l'homme de l'autre de l'homme de memoire.

## Liup to DE L'HOM ME DE MEMOIRE.

Il a les parties de haut fort petites ; cas cette difioficient tiénete le peu de vapeurs, à caufe de la focherelle du recurent les parties de haut font belles, c'est à dire, bien formées de difipolées, charmés isone pas graffes, mais bleu courrectes de chaîrear les graffes dénotent l'homme hebeté & chaîrear les graffes denotent l'homme hebeté & chaîrear les graffes de l'action de l'a

## DE L'OVBETEVX, pris par les signes contraires.

It ales parties de hautsfort grandes: Ariftote au Liure de la Memoire dit, que ceux qui ont les parties de haut fort grandes, comme les nains, ne le reflouulement pas bien parcequ'ils ont vne grâde pefanteur en la partie fenfitiue, & parce auffi que les mouuemens ne peunent pasy demeurer des leur principe, mais ils fe diffoudent, & ils ne procedent p as bien au fouenir.

De la figure du bardy.

CHAPITRE IX.

Nous auons traité des vertus & des vices, qui effoient n'a partie intelléctuelle mons parletons maintenant flectuelle font en éctre partie de l'âme, qu'on nomme "raffelbie, dont la première de l'aforce : elle eft entre deux extrémitez, feanoit la confiance & la timiditécelup. La eff lardy qui par la confiance excelle dans les chofes ou il y a lieu de craindre, & qui femble arrogant & témoignet qu'il agrand cour : comme féroit vn fol, ou vn infolent qui ne draim y les tremble-terres, ny les inondations ; ce qu'on die que des Celtes fontetra ils craignent les scholes non pas comme il faut, & moins qu'un honime fort, carlisonnée la precipitation , & veulent auant les perils anclines fe la zadité; quand il sy font tombez ils fe telâchera les Physionomés is ont pas mis cette figure , nous la formerons feion leurs écrits.

### ZBS HARDIS, compare aux taureunx

Ils ont le visage austere, le front nebuleux , les sourciles yn peu tongs le nez long estendu vers la bouche, la bons che grande, les dents longues, clair-semées aigues & fortes le col racourcy, les bras longs, & qui chant eftendus touchent inschros aux genoux, la poictrine large, les épaules grandes, les yenx reluifans, de couleur perfe, & de celle de fang:ou fe demitans auec les paupieres immobiles ou bien omierts,fecs, brillans, & reluifans d'vne pure lumiere zon treffaillans & troubles, it a story and a language of

#### que les bonnes a sa la TEMER A LE genned est entecil-

les Galien penie que le tempe anient fraid foit la car-Leur bonche eft grande & éparle, leurs doigts courts en tros, lours yeux reluifans, regardans de trauers con ils fe ferment avec le front rude ; les fourcils obliques , de les paupieres dures & vaffemblées : ou ils fe fernient & font droits, humides de juste grandeur , brillans anec le front mes de comple.

Lacinate la contra l

dans le cofte et de la resure, de la resure, dans le cofte et de la resure, de la resu tienr, le wentre grand, charnus pendant, ils ont la démarche dente, s'arrestans & demeurans de leur gré par le chemins, écils regardent de cofté & d'autre, leurs yeux font obseurs pul, la rix granle & claire. la tace denasal & poil, il fera fans cœur, & poidrine, . 'nos

Placon dit que estimen els sempli isl son ne lieu des homes y quand ils font de campleying cop froide. Certe necessificate des dires que ils Hydragoniciens our

A Tous parlerd Bipaintenant de l'autre extrémité de la Horce, on wit is defaut, & e'est la thaidfre : Les timides

#### HVMAINE, LIVER IV.

font ceux qui ne craignent pas les chofes époument ables, comme, épounent ables : Ou qui craignent les chofes qu'il ne faut pas craindre, ou non pas comme on le doit : enfin ceux là excedent en crainte, & ils font paroiftre tela d'ans les douleurs qu'ils en fouffrent d'autant plus éuidemments Ariftote dit cela en les Liures à Nicomachus, & en ante lieu il dit aussi que c'est lascheté, d'estre aisément ébranté de quelque crainte que ce soit, principalement de la mort, & des dommages du corps, quand on tient qu'il vaut bien mieux estre preserué en quelque façon que ce soit s que de rencontrer vne belle mort, S'il y a du froid & de l'humide en la complexion, cela cause la timidité : comme sait aussi la secheresse intemperée. Les semmes sont plus froides que les hommes, & partant plus timides & imbecilles. Galien pense que le temperament froid soit la caule , qui rend les femmes plus molles & imbécilles que les homines ; d'oir il s'enfuir que tant plus que la chalent excelle fur le froid , l'homme est d'autant plus accomply que la femme : & partant les femmes font plus timides parce que le froid engendre la crainte de les homimes de complexion trop froide font timides & effemi-nez. Lactance Firmian écrit que fi dans le coit la semence de l'homme venant du costé droit tombe dans le costé gauche de la matrice de la femme, il naistra vn enfant male, mais il sera effeminé , veu que cette partie est destinée à la generation des femelles ; c'est pourquoy l'homme ainsi engendré ; aura le corps effenine , la chair blanche , molle , fans poil, la voix graisle & claire, la face dénuée de poil, il fera fans cœur , & poictrine , de forte qu'on peut dire que ce n'est qu'vi demy-homme. Platon dit que les femelles font faites au lieu des hommes, quand ils font de complexion trop froide. Cet-te metemplicose des ames que les Pythagoniciens ont cresse, lerr aussi à ce suien, resusque la melme ame de de l'hongge rencontrant y l' corps sinide, fait vue li iii

#### 506 LA PHYSIONOMIE

femeile au lieu d'un maleainfien va-vil du refte des ante maux. La timidité a suffi confluime de proneuir du peu de fang, comme il a ruite au Chameleon, Le cert, le lieure, le connin, la bellette; l'hyene, le le rat forn aufiniaux rimides, aufquels Ariftote donne le cœur grand comme à tons cœu qui font mal par crainte; les animaux qui ont le cœur grand font froids. Ariftote, Polemon, & Adamantius ont mis cette figure?



#### HVMATNE. LIVERTY.

507.

len apparing qu'il feroit bore de proposide metate, en l'este aufroit de ce titure devechef la melmo fieme que niveaumen mife eux autres, representant deux Bennes, et negleoupoilfe nurle parine de Leure Cupp planesault ments,

q i font mal par cramte : les arem ur e l'ont le caur

LES TIMIDES, referées aux femmes, cerfe à liévres, connins, cailles, & aux complexions.

'Ils ont le poil mel, le Corps encliné, non pas droit, le mollet de la jambe refferré en haut: la couleur va peu pale au visage, les yeux imbecilles, & qui cillent les extremitez du Corps imbecilles , & les iambes grailles, & les mains menties & longues, les lumbes petits & imbecilles Pol. & Adam. difent vn peu longs, la figure retenuë en fes mouvemens : ils ne sont pas sans honte , mais lasches , & aifés à estonner, Pot. & Adam. disent qu'ils sont tous dénoués en leur effigie & en la taille de leur Corps :la couleur qui paroit en leur face est diuerse & l'instant vn peu trifte. Les mesmes adjoustent qu'ils ont le col long la respiration débile, ou tumultueuse, la poictrine débile, da voix aigue & molle. Nous adioustons, la partie posterienre de la teste caue ou la teste en laquelle il n'y a point d'éminence fur le deuant & le derriere: les cheueux droits, ou crespus, mols & planes, la couleur ou noire ou blanche, le front grand, la face charnue, ou pleine d'offemens, dont est la couleur noire, ou blanche, ou vn peu plombée, ou semblable à celte de miel: les lévres deliées en vine bouche petite, la respiration basse, peu frequente, tardine, le Corps & la poictrine maigre & dénuée de poil ou la respiration haute , épaisse & agile : ou la poictrine charnite, la voix baffe ou tremblante: la parole courte ou aigue & debile, ou fortant du nez, le métaphrene imbecille, inarticule & maigre, le col graisle & long, ou rude & gras, la poictrine charnue & fans poil : ou graifle & imbecille, les himbes aigus les épaules inarticulées & imbecilles, les bras courts qui ellant estendus ne paruiennent pas iu sques aux genous mais contraignent la teste d'alier au deuant des mains, les os des hanches grailles, les cuilles inarciculées & molles, les iambes inarticulées, molles & fort grailles, les doigts tous ramaflez, les yeux décolorez, ou pers, tirans fur le blanc, ou

HVMAINE LIVE IV.

fort noirstout tannez reluifans: ou nois reluifans: ou cillans, antiquels it y a des cercles blancs, & imbecilles: ou fase & humides e ou ils domuent les yeux ounterson leurs yeux tendent en haut, & font pâles: ou obfeurs, humides, & de fulte grandeur. Xenophon décrit ainfi les éliens eimides, its out e Corps petit, her ez aquilin, fe mufeat petit, leyeux courts de veue la chair laide: dure ridée, fans poil; infame, longue, les parties di corps mal proportionnées: le pied mol, & ne font pas bien flaitans.

# De la figure de l'Homme impudique.

## CHAPITRE XI.

A Riftere au Liure des Morales à Nicomachus , ou ils faithere au Liure des Morales à Nicomachus , ou ils fauffranç die que le moi elt oppolé auf fouffrant en reintant le retienticat celui qui imanque de cœur dans tes choles octre lefquelles philières refifiente, el moi de délicat. Les delices fonten effet vne certaine molefle ; echuy qui à feaucit traine so manteau, de peur qu'en le pottanți în ce donne de la peine de de la faigue, & mintan les actions d'un malade,ne s'elime pas effre miferable, îl lary effectuelois femblable. Le amofele vient aufil de raccedimme on voit chez les Roys de Perfe. Ariit. Pol. de Adam. ont reprefente la figure de l'impudique; & Arift, éctie que tel cloir Denyste Sophifile.

#### LES IMPVDIQUES, refere Zau naturel des femmes.

He one les yeux cous abbatus, mais Pol. & Adam difent hintides & qui regardent impudemment: quelque-vos interpretants le terme Gree qui parledes genoux, difent l'el genera playant, pour moy le dir dis fatian benit en mendant; de Polemion parle auffil du bruit des genoux ils one la tello panchante dur ofté diotiveoine dire mefine, le col panche;

les mouuemens des mains languissans & dénouez, dens démarches, l'une qui se panche autour, & l'autre qui retient les lumbes : comme dit le mesme, les lumbes & tons les membres tremblans, les yeux regardans de coste & d'autre, c'est à dire qui tournent les yeux & les portent cà & là, comme Polemon & Adamantius écriuent & adioustent; ils resserrent leur front & leurs ioues ; leurs fourcils demeurent en leur place: leur voix est graisle, cassé, aigue & inegalle, & forttremblante. Polemon dit cellion de pieds ; Adamantius dit division & mieux : comme s'ils marchoient les iambes & les pieds tournez : leur col n'eft pas affez ferme, mais il tremble vo peu, comme fi la stabilité effolt contrainte : leurs levres font refferrées : car les Hevres remuent perpetuellement les levres: leur voix imite le cry du cigne, ou le son de la trompette:nous adjouffons, le menton long, ils reflerrent les ioues en vn vifage gay, les lévres déliées, enflées à l'endroit des dents de denant, ils ont le Corps panché du costé droit : & marchent les pieds & les iambes tournées, ils font vn peu cheuclus, & ont leur perruque adiustée ; ils ont la respiration haute, qui leur fort épaillement & agilement des navines l'vne de Teurs paupieres est fixe autour le milieu de la veue, & retirant les paupières sur leurs yeux ils regardent mollements ou ils n'ont pas les paupieres droites, ny les fourcils immobiles, mais tremblans: ou leurs yeux & leur aspect fe remiient vn peu tout en lemble : ou leurs yeux font mobiles, & de courte veuë.

#### LES SIGNES DE L'IMPVDIQUE, tirez de Polemon! Africain.

Polemon l'Africain fils de Paul reprochoità P. Gallist Homme délicatentre plutieurs autres choles eccyatifi, de rèqui fi é fenioit de vellemens qui luy coussoient toutés Jesmains, il effoit parfumé d'ongrents, il confetioi lempoir pour s'adjulifer, à l'acjoit les fourcies; s'on monoqu HVMAINE LIVE IV.

efloi: fans barbe: qu'il s'arrachoit, il marchoit les cuiffes comme vn pen denotiées, de ce que dans les felins on voyoit vnieune Homme auce fon amouteur, affis au deffus de luy qui anoit fa roble auce les manches in ques fur les mains, de ce qu'il effoit non feulement addonné au vin, mais aufii à la paillardife ma feuline.

## LES SIGNES DE L'IMPVDIQUE,

Plutavque raconte qu'Archelaus le Plulolophe s'emporta auce vehemence parlant d'un cettein riche tropidelicat, qui le dioit entier & chafte, car entendant (a. voix calle, & voyant fa cheulture par anneaux & adintée auce indufrie, les yeux eniouse. & pleins d'aftereire & de voluptés du imperse, dit-il, de quels membres Yous foice impudique a de seux de deunar, on de detrieres.

#### LFS MOLS, refered and Femmes.

Ils ont les fesses fort gralles, les genoux charnus, les foureils bien chendus, il col panchant fur le deunut, les épaules inarticulées : & imbecilles, le métaphrene imbe-eille, maigre; & inarticulé ; le dos chroit & imbecilles, les inarticulés, le ventre maigre, les râlons charnus & inarticulés, le ventre maigre, les râlons charnus & inarticulés, les pieds petits, grailles, & inarticulés.

## LES EFFEMINEZ, refereZ

Ils one le front abbatt, lenez mal proportionné & feuitant mal d'droiture le vifage, la bouche petite, le mentoni rond & fans poil, les clauicules mal ouvertes des alumbes charmus, & mols, ils marchent les piets & les alumbes toiturées : ou liste remieur. du Cepts, des épatles, et de chaque membre ; leurs genoux papehent ng dg;

#### LA PHYSIONOMIE

dans, ou se heartent I'vn l'autre, leurs yeux paroissent beaucoup dehors le visage & sont fort petits, de couleur de seu: ou ils sont petits & variez.

#### LES IMBECILLES, comparez aux femmes.

Ils ont les fourcils clairs, effendus, ou qui dmeurent di leur place, ils begayent, ou balburient, ils ont le coi graffe, ils ont les bras & coudes menus, les mains petites, graffes, & inarticulées, les mamelles petites & extenuées, leurs yeux feremuent auec les paupieres mobiles; ou il y a des cercles blancs & imbecilles

#### De la figure du fort.

#### CHAPITRE XII

Nous auons parlé de la hardiesse & de la crainte i maintenant il est question de la force, qui est vue certaine médiocrité, qui gistentre la crainte & l'assurance. Celuy là est fort qui ne craint point de rencontrer la mort dans la guerre, dans un tresgrand, & tres-beau peril, & qui demeure fans crainte à la rencontre d'vne belle mort. Les premiers, sçauoir le hardy, & le craintif, passoient dans l'excez, & auoient du défaut : celuy-cy se comporte moderement. Les forts auant le peril sonttranquilles, & quand ils y font, ils font prompts, & vifs. Ou bien la-force, est inebranlable aux craintes de la mort, constant dans les aduerlitez, sans frayeurs dans les hazards de la vie & voilloir mourir auec honneur, & donner plustoft occasion de vaincre, que de vouloir estre conserué honteusement à la force , la grandeur de courage & la confiance, l'industrie & la tollerance sont iointes. Aristote & les autres Physionomes ont exprimé cette figure:mais ils ont parlé du fort felon l'Ame, & du robufte enfemble. Ainfi donc fi la fer

HVMAINE. LIVRE IV.

mence qui vient du costé gauche de l'Homme tombe en la matrice de la femme au costé droit , il naist vne femelle mais parce quelle est née en ce lien, on vn masse denoit naistre, elle sera virile, elle aura les membres robustes. Peil noir, la voix groffe , l'Ame fans crainte, ce font là ces femmes, qui ne peuvent estre domptées ny gouvernee par leurs maris, mais qui dans le commandement prennent toutiours le plus d'authorité & parlent les premieres.



#### LAPHYSIONOMIE

Nous auons icy mis au fir cette figure de deux Hommes, a fin qu'en puisse veur plus aifement la similistude des parties, dont nous trations.



M.k

LES FORTS DE COEVR, comparez aux mâles, aux lions, taureaux, er dogues.

Ils ont le poil dur, le corps droit en sa figure, les os,les costes, & les extremitez du corps fortes, & grandes. Polemon & Adamantius difent qu'ils ont les costes & tous les articules du corps, & les extremitez robultes, & les os grands, le ventre grand, resserré en soy, la poistrine charnuë & ample. Les mesmes disent qu'ils ont la poictrine & le métaphrene robuste, l'œil tanne, non beaucoup ouuert ny entierement clos , la couleur du corpsterne & aique, & cette acuité ne doit pas fe rapporter au front (com? me a fait mal à propos Suelfan) mais à la couleur du corps: parce qu'on ne trouve point de front aigu, mais terne en couleur ; c'est pourquoy les mesmes Antheurs disent, la couleur plus aigue, le front droit, non pas granday vny my rude, maigres Et il ne faut pas fuinte l'Autheur qui dit sobulte au lieu de maigre : les épaules amples, distantes , non beaucoup refferrées, ny entierement dénetiées. Mais Pol. & Adam. difent, les épanles robuftes, les omoplates, & les coftez effendus en largeur, le col ferme, non pas forc sharnu, les fesses non pas resserrées, mais dures, le mollet de la jambe allant en amenuifant de haut en bas , les jambes charnijes, robustes autour des talons, les pieds artiqulez , la prunellede yeux humide, Adam. adioufte, & époumentable: de plus ces mefmes Autheurs difent ces chofes en da figure du melme fort; les sourcils non pas estendus, la woix menagante, forte & grande, la respiration constante sant à la pouffer qu'à la retirer. Nous adjoufterons ce que nous auons ramallé de part & d'autre, tant de ces melmes Autheurs que d'autres, & ce que l'experience nous a appris:ils one la tefte vn peu plus grande que médiecre, comme le lion, le derriere de la teste estendu aucc la nuque ou le chaignon du col robufte ou la tefte estendue de costé & d'autre auec vne grandeur médiocre, les cheueux biods,

les oreilles conuenablement grandes & quarrées , le front quarré de juste grandeur, ny vny, ny rude, droit, maigre, & médiocre: le nez bien proportionné & au front, les narines ouvertes, les lévres déliées en vne grande bouche; de forte que celle de dessus tombe droit sur celle de desfous, & pandantes aux angles, la voix groffe & forte: ou groffe, & refonnante, la respiration épaisse, forte & prompte : ou la respiration constante : le col tenant le milieu entre le long & gros:ougros seulement, les bras longs, qui estant estendus paruiennent iusques aux genoux ou les bras, & les couldes robustes, & bien articulez les épaules robustes, le métaphréne grand, charnu, articulé, les coffes bien onnertes, les tetticules grands, les os des hanches paroillans en dehors , les fesses fortes d'ossemens , ny vnies, ny ridées, le dos grand, & robuste, la poictrime couverte de poil, les mains grandes, articulées & nerueufes, ou grandes & dures, les cuilles neruenfes , garnies d'offemens, les iambes articulées, nerucufes & robuftes, les pieds bien formés, grands, articulés & nerueux, les talons nerueux, & articules, le corps proportionné; les yeux dont les sourcils sont en arcade, qui s'élevent souvent : ou relplendiffans, & regardans lentement, ou seluifans, auf. quels pend vne cordelette, les sourcils rudes, & les panpieres droites : ou les yeux pers, tirans fur le vert : ou iaune: ou des cercles representans les couleurs de l'iris, en des yeux humides : ou mobiles & rouges. Oppian décrit ainfiles chiens robustes, & douez d'une fort grande hardiesse. Ils ont le corps vaste, le muteau camus, ils ont vne pean horrible fur les yeux, en re les fourcils, les yeux eltincellans de couleur tanneé, resplendissans, la peau toute herissée de poil, le corps robutte, & le dos large,

#### La figure de l'Homme fort : décrite par vegetius.

Vegetius à ainsichois la ieuneste qu'on destine à la mille ce il faut que le nouneau soldat ait les yeux cucinez, iccol

#### HVMAINE. LIVE IV.

droît, la poictrine large, les épaules pleines de muscles, les doigts forts, les bras affez longs, le ventre médiocre, les iambes vn peu menues, le mollet & les pieds sans superfluité de chair : mais ramassez par la dureté des nerfs. Vn certain Espagnol nommé Pierre en l'an 1555. vint à Naples , & donna cette preune de sa force en ma maifon: vn Hommefort gros & charnu estoit affis fur fon épaule droite, vn autre fur la gauche, il en foustenoit de son bras droit encor vn, du gauche aussi vn autre, & en portoit sur ses deux pieds deux autres, il y en auoit encor d'autres qui tenoient ceux-cy embrailez : & luy apres ce fardeau il marchoit comme s'il eust estélibre & n'eust rien porté : en apres ouurant ses mains il les metroit à terre & faifoit monter deux Homes desfus, & fe leuant par apresilles leuoitiusques à sa teste : puis apres nous luy liames la main droite & gauche d'yne corde, &. de costé & d'autre dix Hommes les pieds fermes & bandez contre terre tiroient de leurs deux mains la corde en divers endroits, luy en retirant à foy fes mains, il fe les foignoit contre la poictrine en forme de Croix, auec tant de véhémence, que beaucoup d'eux tomberent contre terre : frappant de son front vn gros clou, il le faisoit entrer iufque au milieu dans la muraille, encor que du coup il se fut blessé le front : estendant le bras il fermoit la main, & ils ne pounoient tous enfemble ny luy ouurir la main, my luy faire ployer le bras estant attaqué de deux voleurs dans sue vaste compagne thy leur ayant mis la main furle collet, il heurta la teste de l'yn contre celle de l'autre auec tant de violence, que la leur cassant il sit bondir loin la ceruelle de tous les deux : l'ayant prié de me faire voir son Corps à nud, afin de le poissoir contempler, il m'en fit la courtoise volontiers : son Corps estoit quarré, sa taille droite, sa teste conuenablement grande, eminente fur le deuant, fouffenue d'yn colrobufte, ses chenous elfoient durs & blonds lan front quarre, non pas grad.

fes y cux rannez, de moy enne grandeur & ouverture, la bouche grande, la voix forte & refomante, et ichentoit affit fort bien, fon nez effoit rond, proportionné & spanne bien le vilage, fa refpiration épaile, torte & conflante, son col droit, ferme, & nerveux, s'es épaules, omoplates, & bras pleins de mufeles & ronds, fa chair si dure & stresserée, que quant il eltendoit le bras; & sternoit la main, il bandoit si fort ses muscles & nerts, que lene pouvois piacer tant foit pen sa chair, quoy que se fisite effort, sepside & mains estotent grands, robustes, articulés, ses iambs pleines de muscles, le moller resservé, a position anple, large, a fon ventre resserré, de pou de nouvirture. Si os de les hanches éleués, grands, son aspect recreatis, is yeux farouches & menza, and

#### LES COVRAGEVX, compare Zaux lions.

Leur cheueux tiennent le milieu entre les droits & loccrefipus, ils décendent du front vis à vis du nez, ils font iblonds ; leurs four cils font vin arcade, & qui fe drellent doument, leur menton signi, leur col gros, leur doi grand & robulle, leur poi ctrine grande & articuleté, leurs mains grandes a riculetes & nerueules, en marchant ils branflent les épaules à chaque pas, leur syeux font faunes ou tanger ou refipendifians & regardans de trauets sou ils ont des exceles de couleur d'its en des yeux, humides s'ou rouges mobiles & rouges.

## LES HOMMES VIRILS

Ils on tes fourcils non pas effendus droits, mais tortus, les omoplates larges , grandes, & diffantes, les os des hatches parofifans en dehors, le menton quarré, les clauicules médiocrément onuertes, la barbe épaiffe. La femme barbuc eft virile aufit.

Ils ont la bouche grande, & la voix resonnante.

#### De la figure de l'orgueilleux.

#### CHAPITRE

Ous venons defia à l'autre vertu, scauoir la magnanimité, mais elle se trouve aussi, comme les autres entre deux vices, cauoir les orgueilleux & les pufillanimes : celuy là est orgueilleux, qui estant indigne, se pense plus digne, & péche dans son excez, toutefois il n'est pas mauuais, mais il erre en sa presomption :les orgueilleux ne se connoillent pas cux mesmes, & entreprennent publiquement lescholes honorables, comme s'ils en estoient dignes, en apres ils en sont repris, car ils font paroittre leurs veltemens, leur façon d'agir, & autre chofe de pareil, & veulent qu'on voye que leurs affaires & leur fortune est heureule; ils disent des louanges d'eux mesmes; comme s'ils en deuoient acquerir de l'honneur. Elle est moins onpolice à la magnanimité que la pufillanimité: nous auons icy assemblé les signes de l'orgueilleux : Adamantius attribnë à l'esprit du cheval la superbe & le desir de la gloire : Lactance dit que le desir de la gloire se trouve exprimé dans les cheuaux : s'ils font vainqueurs , ils triomphent de ioye: s'ils font vaincus, ils sont attriftez : d'où vient que Virgile dit , parlant du cheual,

Il bondit sur la terre, il rassemble ses pas, Es marche anci organist.

Ouide, au traite de la nature des poissons, parlant des did K K Hi

Ceft bonnew des chenaux. Or leur plus grande gloire;
Soie qu'ils agent en espace empuné la victoire.
Dans lecinque, à la counse à la leiouse, au routmoir ;
Dans lecinque à la counse à la sois
Dinx yeux des spectateurs leur faste or leur presance :
Combre à leur retourmonstrens. Il d'aurogance à
De les voir bondissant sui lemonde ess surprise;
Sais le vainqueur charge de déposilles, de prise,
Je sons le vainqueur charge de déposilles, de prise,
Pour eux ist ont vainou, le troumple à des charmets,

LES GLORIEVX y comparez aux chenaux.

Ils ont les fourcils en areade, & qui s'éleuent fouvent, le métaphrene droit, ils marchent lentement, s'arreltent d'ent melmesparle chemin, & regardent de confé & d'autre, ils marchent le col droit éleué. & se remûent de seur éparles, leurs yeux se monuent, & sont troublés ou ils treffaillent, comme s'ils fautoient; ils sont grands, claux reluissans, leurs doigts longs & grailles.

#### De la figure du pufillanime.

#### CHAPITRE XIV.

L'autre qui péche par so défaut, est le pussillaniment est l'foit qu'il es étime digne de moindres choses qu'il n'est, foit qu'il es stoit digne ou de grandes, ou de médiocres, ou mesme de petites, pour ueu qu'il se croye digne des moindres, toutefois il n'est pas médifant, mais il semble audi defaut en equ'estant digne de bonnes choses, il se pri ue luy mesme de celles dont il est digne, & semble errer, ce' ce qu'il ne s'estlime pas luy mesme digne des bônes choéses, & ne fe connoit pas luy mesme. La pussillanimité est

HVMAINE. LIVER IV.

plus oppofée à la magnanimité que l'orgueil. Mais le mefine Arilhote dit en vn autre endroit, c'ett puillanimité, de ne pounoir fouffire ny honneur, ny ignorance, ny Infelicité & infortune, mais de s'enorgueillir effant honorée & s'enfect vn leger fuccer, & ne pouvoir supporter la moindre ignominie. Arilhote a exprimé cette figure & raconte que Leuradiris Corynthien effoite de cenaturellumais Polemon & Adamantius le donnent non pas au pufillanime, mais au delireux du lucre; mais ces fignes conuieranent prefuje à l'vn & à l'autre.

LA FIGVRE DV PVSILLANIME, sirés d'Aristote que Polemon & Adamanteur ont donnée au destreux du lucre réferé aux chats &

desireux du lucre réferé aux chats 💝

Il a la face petite: les membres, les iointures, & le sorps maigre; nous adioutions le front efectaire, la parole forte & véhemente, la poi chine graifle & imbecille, les costes menües & vuides, il marche prompment, & s'il ch' furpris, il a peur, & tire toute la figure de haure nb sas, & feracourcit, il a les yeux grands & les paupières mobiles.

## LES PLAINTIFS refereZ

La plainte, la dessance & Phumilité accompagnent la pussillanimité: nous mettons les signes du plaintir. Il a au commencement la voix grosse, aigue à la sin, la gorge rude, & la vertebre d'icelle éminente.

## De la figure du magnanime.

## chefe, & m texibleton groffe, & la perote ieu e la:

Ous patlerons de la magnanimité qui tient le milieu IN entre deux extremitez: Celay-là eft veritablement magnanime, qui s'estime digne auffi des grandes cholesielle confifte en la grandeur du courage ; & fitet homme elle digne des grandes choles ; il ettauffracceffane qu'il foir tres bon S'I n'eft pas bon it est vidique it s'arreste autour des honneurs, des puillances & des richelles, & fe comporte moderement en toute fortune tant prospere qu'aduerse, de force qu'il ne triomphe point de ioye dans la profierité, non plus que dans l'adueriné: la triftelle ne l'accable point: il fe plaint à faire des bien-faits aux autres, & rougit de honte quand on luy en fait : il ne demande rien à personne, mais il donne promptement aux autres :il fait paroiftre en foy on la honte ou l'amour. Ariftote confond les signes du magnanime auec le fort, parce qu'il le compare au lion & à l'aigle, qui ont les signes de la force & de la magnaniante s Polemon & Adamantius qui ont hirdy fon opinion, out die le meime. Nous autres nous auons dreffé cette figure, apres auoir recueilly les fignes de ces Au-

Squiles IM AGN AM bMES, compare ( aux lions )

a 'Ils out la refle va peu plus grande que proportionnées nou de grandeux amédence, de tot me droite és ya peu sonprimes par les coltes, les releveux leur deficendeme du troit vis à vis du nez, & tirent da peu fur le blond, ils out le situe

HVMAINE. LIVER IV.

quarré de juste grandeur, le nez courbé en descendant depuis le front, separant bien le visage : ou rond, & plat pau le bout, les léures déliées en vne grande bouche, de forte que les parties de haut tombent fur celles de bas, & font vn peu pendantes aux angles de la bonche, la voix groffe, creusé, & inflexible:ou groffe, & la parole ferme, la démarche lente, le col tenant le milieu entre le long & le gros, le metaphrene large, ils marchent les épaules courbées & les remient à chaque passou ils marchent à long passils ont les yeux de couleur iaune,ny eminens, ny concaues ou noils, aufquels il n'y apoint de calcul, mais hors de la circonforence du cévele, ils ont vne noirceur mellée de fem : ou ils ont du calcul vn peu blanc, & non beaucoup enflammé, de forte que de loing il paroit noir : ou en des yeux, bun des on leve voits yn des cercles eftroit & poir, & l'autre au deffus de couleur de feu y soil n'y paroit rien de discos-

## 1 10 10 50 Challes the Will and the conde to the contract of THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

-121 2 13:16: 111:11

# Delafigure de L. Mare. Sand de la CHAPITRE XVI. muh sononzole

readion & it is adionates from de la torce 8 anda L'A liberalité tient le milieu entre deux vices, sçauoir spectors year ouprefigue lancum tiques des prodigues (parce qu'ils conviennent presque auec les liberaux)partantnous n'en voulons point parler : maintenant il s'agit des auares. Celny là est chiche où auare, qui plus qu'il ne comuient, s'addonne à l'argent, a du detaut en donnant, va dans l'excez en receuant : il est pire que le prodigue parce qu'il n'est while ny a aucuniny a buy meline il y a afois especes d'amariecylegamionteux, la tenacité, & la chicheté, Le gain chontons est centy par quion s'enrichio , es quando a rait par laquelle en vue chose honneste on épargne la dépense & le coust. La chiceté, par laquelle nous dépensons mal petit a petit, faifant plus de perte, fans auoir egard à la faison: Aristote a méprisé cette figure : mais Pol. & Adamantius ont donné aux defireux du lucre celle qu'il a donnée au pufillanime,

La figure de l'homme addonné au lucre sirée de Polemon er d'Adamantius, qu' Aristote a donnée au Pufillanime.

Il a les membres & les yeux petits: & la face auffi , la démarche prompte, le dos courbé, la voix aiguë, & imitant le son aigu de la trompette, le teint messe d'vn peu de vermeillon: nous adioustons le metaphrene fort courbé, les épaules resservers la poictrine, & le corps comme brise, la voix debile, & pleurante, la démarche courte & prompte.

Les affectionnez passionnément au lucre.

Ils ont les yeux fixes & petits, ou fixes & petits, qui refferent le front & les fourcils; ou les yeux petits & variez,

#### LES CHICHES.

Ils ont les épaules mal ouvertes, la démarche promptes & s'ils font furpris ils ont peur, & tirent leur figure de haut en bas,& fer acourciffent, ils ont les doigts refferrez, les yeux fort petits, ou petits & variez, ou tirans fur le blanc & pers, auec les prunelles petites,

## LES AVARES.

Leur coleft courbé en deuant : leur metaphrene fort courbé, & leurs épaules refierrées vers la poiétrine, leurs corps comme brifé, leurs yeux obfeurs, humides, & de juste grandeur.

### LES TENACES, ou taquins.

Ils ont les fourcils courbez de haut en bas, & regardent comme en cachette, ou fous cappe.

## De la figure du Liberal.

## CHAPITRE XVII.

Le liberal se fait voir à donner & receuoir; mais il meceux à qui liberonien, & me receuoir point, d'où il ne faut point receuoir; c'elt liberalité, de le faire parolitre aux honneltes dépendes, & dans l'adnersté perfer secours. La facilité des meurs, la douceur, l'humanité, la pitié, la bienveill ance enuers les amis, l'hospitalité & le désir de l'honneur accompagnent la liberalité. Aristock, Polemon & Adamantius, n'ont pas exprimé sa figure, parce qu'ils en out declar cles signes en l'homme fort tirez du naturel du lion, nous la representerons.

#### LES LIBERAVX, compare Zau lion.

Ils ont les cheueux décendans du front vis à vis du nez, la nuque du col veluièles épaules bien denoüées: les doigts des mains renuerfez en arriere, les bras longs, qui effant blendus touchent infques aux genoux,

## LES GENEREVK, refere au Lon.

Ils ont le dos grand & robuste, les pieds bien formez, grands, articulez, nerueux, la voix creuse & inslexible.

## La figure du prompt à couroncer.

### CHAPITRE XVIII.

A mansuctude consiste entre la cholere & la lourdise: Louis parlerons premierement du prompt à courouffer: L'homme enclin au couroux va dans l'excez, & c'est celuy qui se colere tant contre ceux qu'il ne faut pas, que pour les choses qu'il ne conuiet pas, plus que de raison, plus promptement & plus long-temps qu'il n'est besoin. Il y en a en effet qui se couroussent asprement, il y en a de bilieux, de renesches, & qui retiennent leur couroux, & d'autres qui s'appaisent difficilement : Il y a trois especes de couroux; la colere foudainement venue & foudainement passée, la cruelle, & la forcenée. Or c'est le propre du prompt à couroucer, de ne ponuoir supporter les mépris, d'en venir aux coups & de defirer la vengeance : Les Medecins difent que la bile iaune semble prédominer en eux, laquelle estant aiguë & subtile, à cause de sa chaleur naturelle elle s'embrale ailément & s'éleue, d'où vient le defir de vengeance. Or ceux aufquels elle domine entierement, s'emportent pour toutes choses soudainement au couroux. Il y en a d'autres, qui ne sont point satisfaits, qu'en voyant le sang de leur ennemy, que nous appellons aigre. On dit qu'ils font metancholiques, parce que la bile noire domine en eux, laquelle effant feche & froide , demenre plus long-temps en vne matiereplus épaisse, qui ne se peut pas afferment diffoudre. Partant il y a crois especes de couroux, parce que comme

HVMAINE, LIVRE IV.

le couroux est vne ébullition du fang autoux du cœur, il y a trois espèces de fangle subtilitépans, ex celuy qui tient le milieu. Arrian le Philosophe dit qu'il se saut donner de garde du couroux de cetus, qu'il e conçoitent petit a petit, & qui plus lentement se couroutien datantaige, que de cuts, qui s'y emportent. promptement : car ceux-là l'onr plus court, ceux-cy de plus longue durée. C'est pourquoy Homere dit en fon Illades, paner du s'unificat.

Estimez plus le Roy d'un couronx velement; Que celey dont le caur s'irrite lentecem; Car s'il cacle sonire en s'il la scair bien seindre, il ne sait que donner inste juet de craindre, Que que lque tempe apres armé de son corroux, D'un piu craind chast imen. C de plus rudes coups, la crustile assourir la baine ou se a renceance.

Dantes Alaghierius Poete Italien represente le lion pour La superbe & le couroux, & dir,

Ma non fi , che paura non mi deffe La Vista, che m'apparue d'un leone,

Mais non pas que la peur ne m'ait mis dans les yeux. L'aspect qui m'apparut d'in lion furieux.

CEVX OVI SONT ENCLINS A COVROVSSER, sompared aux lions, tauteaux, chiens, out;

Le fanglier eft courageus, prompt à courouffer, & funbond; car il a beaucoup de fang aux fibres; A mitore lay doune vue colere fondaine; A damantius dit qu'il eft toulfours en fureur & farouche. L'homme enclin à couroufier à le corps droit, bien ganny de colles, il el courageus. Polemon he dit pas comme Ariflete felon le Gree, qu'il aix

le cœur bon & gay, mais le corps tres-bien proportionne il est vn peu roux, il a les omoplates distantes, grandes & larges, les extrémitez grandes & robustes: cela ne se trouve point dans l'olemon, il est large autour de la poictrine & des aisnes, il a bon menton: mais parce que la version pouuoit estre douteuse, scauoir s'il parloit de la chair du menton ou du poil : Polemon a bien suppleé disant comme ailleurs, qu'il a la barbe épaisse, vn rond bien fait ou toupet de cheueux décendans de haut en bas:Polemon adioufle d'autres signes qu'il a recueillis d'Aristote de part & d'autre: & il dit qu'il a les épantes larges, la face ronde, les fourcils renuerfez, les narines creuses: nous adjousterons d'autres signes que nous auons pris des mesmes Autheurs. il a le front circulaire, ou ridé, declinant en son milieu, les sourcils tortus & estendus, les temples ensiées pleines de veines, le bout du nez aigu, la couleur de la chair femblable à celle du miel, les dents droites & aiguës, la voix grosse, grande & embrouillée : ou aigue & forte : ou commençant par vn fongros,& finisfant par vn aigu, le col gros & plein: ou gros & long:ou gros & gras, remply de veines de sang, la poictrine enflammée, il est gaucher & droitier, il a la langue prompte, il a la gorge rude, & sa vertebre éminente, il remue les doigts en parlant, ses yeux font de couleur de sang:ou il y a des cercles de diuerse couleur en des yeux rudes: ou ils font fixes, éleuans les sourcils, & souspirans; ou vn peu roux, grands, regardans au desfous : ou tressaillans, comme s'ils sautoient grands, reluisans, & clairs.

#### Ceux qui se courouffent aigrement, & qui s'appaisent tard.

Ils ont la teste fort petite, auec la figure mal faite, & imbecillité de dos, les fourcils ployez vers le nez, les nafies, unes ouvertes, la respiration forte, prompte & épaife, le corps & la polétrine maigre, la parole un peu molle, les yeux de couleur de fang & fecs, du calcul egal en des yeux montes, ou respirations de resultantes, ou respirations de transcription fines, pe

HVMAINE LIVEE IV. eies, éminens, & ils resserrent le front & les sourcils, & ti-

sent le corps en haut: ou des yeux qui ne cillent point, pales en peu rouges & fecs.

#### LES INSENSEZ.

Ils ont la voix aigue & forte: ou au commencement grof. fe, & à la fin aigué.

#### LE PROMPT A COVROVSSER, de Plutarque.

Il a les yeux farouches, la bouche troublée, bouillonnante en escure ou rougeur, rendant descris horribles, il de la frayeur & fait plusieurs gestes, sa parole est prompte, il frappe des mains, la face eft laide à voir.

#### LE PROMPT A COVROVCER, de Lastince.

Ses yeux font ardans, sabouche tremble, sa langue chancelle, les dents cracquent, fon vifage elt tantolt couvert de congeur, & tantoft la pâleur le fait blanchir.

De la figure du lourd & ftupide.

#### CHAPITRE XIX.

Elny qui a du defauten manquat de couroux, manque aussi de nom pour estre exprimé; il est come exempt de colere ou jourd & stupide. G 1 ius l'appelle hebeté & stupide : c'est cetuy qui ne se couronste point pour les choses!

#### LA PHYSIONOMIE

qu'il faut, & en temps & lieu, & dans les chofes qu'il conuient, certes les hommes de ce naturel femblent lourds, on flupides : car ceux qui ne fe courouffent pas ne femblent point auoir de reflentiment, ou d'amertume au cœur signporter ainfides outrages et aufil vue chofe feruile les Medecins difent que ceux qui font froids & humdes, & qui n'ont point de bile iaune & noire ne font emporter d'ancurcouroux. Les anciens Phylonomes n'ont point expriméette, figure; nous autons recueilly les fignes du Supide, & de celuy qui ne foutire aucune douleut, de ce qu'ont dir ces Autheurs, lesquels tignes ils ont eux-messimes tiree du naturel de l'aline & de la chéure.

## LES LOVEDS ET STVPIDES, refere?

Ils ont les cheucus droits, le front petit, les fourells ployez-vers le nes, la face grande, les oreilles fort petites, les l'eures groffes, la bonche beancoup fendué, les dans continuées, la quis beclante, & dépranée, on rude, ou sigué & criarde, la parole prompte & grailleton groffe & debile, le col gross & gras, le ventre charnu, grand, mol, & pendant, les yeux de couleur telle qu'ont les cheures, ou d'eau jou reluifans, & lumineux: au treffaillans, grands : on fixes & fecs: ou qui ne cilleat point & font palles : ou vn peurouges & fecs: ou qui tendent en haut.

## LES HOMMES SERVILES, reserés

Leur voix est grosse & grande, leurs lambes & talons gros, leurs yeux petits & variez,

De la figure du doux con traitable.

#### CHAPITRE XX.

Alis la mansuetude est une mediocrité entre le cou-Mroux & la lourdife. Ceux dont qui se couroussent pour les chofes qu'il faut, & en temps & lien, & infqu'à certaine mefure font doux & traitables. Celuy-la l'eft en effet,qui est exempt de trouble,& ne fe laifle point emporter à sa passion ; si ce n'est qu'entant que la raison l'ordonne, il n'est pas enclin à la vengeance, mais au pardon : Ou celuy-là est doux & traitable, qui peut supporter moderément les crimes qu'on luy obiecte, & le mépris, & ne s'emporte pas foudain à la vengeance, & ne s'ément pas ailémet à la colere mais il y a les mours douces & traitables Perprit tranquille & constant, on dit que les donceurs nazarelles prouiennent du temperament humide & chaud. Aux prompts à couroufler, le fang bout autour du cœur; à caufe de l'humidité, au doux le fangest plus remis. Aristo-Je, Polemon, & Adamantius, ontexprime la figure:

#### Le doux & traitable.

Il monfire de la force en coure fa figure, il eli bien charmunicachitre (bhumide géchaiff e Mada Polemadrie. Adamantius, difent qu'elle githumide & molleul eli de bonne grandeur & proportionnée fa figure el Rounbée, le rond de l'eschieues dus cultans i les melines Antheus adfontiena qu'il a le regard contant, temonuement lens la vois groffe & molle. Polesson dit travine & molle. LE DOVX, tient du naturel des femmes, des cerfs,

Il a les cheueux planes & doux, blonds, & dorez, les fourcils, droitement essendus, la parole basse, la voix grosse & molle, les yeux noirs, du calcul inégal en des yeux tannez,

De la figure de l'intemperant.

#### CHAPITRE XXI.

Ous voila desia venus aux vertus & vices des parties Virraisonnables, & premierement nous parlerons de l'intemperance, qui est aussi entre ses extrémitez propres, sçanoir l'intemperance & la stupidité. L'intemperance gill autour des voluptez il y a des voluptez du corps, il y en a de l'ame : celles de l'ame sont l'ambition, le desir d'aprendre, & autres pareils qui touchent la penfée; & ceux qui s'occupent à de telles voluptez ne doiuent point estre dits ny temperans ny intemperans. Mais on entendicy les voluptez du corps, & ces fortes de voluptez ne sont point en tous les sens, comme en la vene, en l'otive, & l'odorat, mais au feul toucher & gouft. Vn certain Philoxenus Erixius addonné à la gourmandise souhaitoit que la nature luy eut donné la gorge plus longue que le col d'vne grue. Les voluptez de cette nature sont à ce suiet méprisables, parce qu'elles nous font données, non pas entant qu'hommes, mais entant qu'animaux, & partant c'est tenir de la beste. que de s'y addonner. Ceux-là sont donc intemperans, qui le plaisent ou aux choses qu'il ne faut pas, ou plus que plus licurs autres ne font, ou non pas comme il convient: ou que suiuent le plaisir qu'il y a dans les salles voluptez, & estiment que coux là font heureux, qui se trouvent dans ces

#### HVMAINE LIVE IV.

voluptez. Or l'impudence, la nonchalance, de la diffolution accompagnent l'intemperance; nous parlerons premierement en general de la figure de l'intemperant par apres des astres particulieres affections.

## LES INTEMPERANS, referez aux maure

Ils ont la bouche caue, les lumbes aigus, le ventregrand, mol, & pendant, les talons fort graifles, les yeux abfaurs, caligineux, qui en se fermant rendent en haut, & sent fixes & vn peu fluides : ou rians & humides : ou qui tendent en haut, son grands, & vn peu routes.

## LES LVXVR IEVX, refereZ au singe, cerfs, bouc, pourceaux, cocq, panihere, & a la complexion.

MAintenant nous parlons des intemperans pour ce qui Mest du toucher, & premierement des luxurieux. Mais fondons de quel temperament sont les luxurieux : ils sont donc fanguins, desquels le sang est meslé à la melancholie flatueuse. Aristote au quatriéme Liure des Problemes, demande pourquoy les paillards sont melacholiques: & il die que les melancholiques redondent de flatuofitez : Or la femence est vn depart de la flatuosité; donc ceux gui ont trop grande abondance de semence, il est necellaire de souhail ter qu'ils foient fouuent purgez, car ainfi ils feront foulagez. Les animaux luxurieux sont le bouc, le pourceau, le cerf, l'asne, le singe. Dantes Alaghierius a mis la panthere pour exprimer la luxure, c'est vn animal qui s'ascouple auec d'autres de diuerse espece, & au temps du coit & de la copulation, la voix luy devient refonnante dont il alleche à foy les animaux tant ld'autre espece que de la sienne. Dantes en parle ainfi, en Italien.

Et eco quasi al sominciar d'ell'erta, Vna lonza leggiera en prasta molto, Che di pel maculato era coperta.

Et voila que soudain au bord du bois se voit L'Once, animal leger, & qui prompt apparoit, Dont la peau par le corps est toute mouchetée.

Arillote, Polemon, & Adamantius ont exprime cette figure: le luxurieux à la couleur blanche, le corps velu, les cheveux droits, épais, noirs, les temples velues, dont le poil est droit, mais Polemon dit qu'il est velu autour des leures, l'œil gros & lourd:Polemon en dit dauantage en fa figure; il a les iambes graliles & nerueules ; & reffemble aux oy leaux, qui les ont vehies: fon ventre & fes yeux font gros, il relierre fa barbe depers le nez, & il a la circonference de cette partie, qui est entre le nez & le menton concaue, telle qu'on dit que le bon homme Socrate l'auoit, les yenxgros & lascifs, les veines luy paroillent aux bras, ses iambes font menues : & en la fin de fon Liure il dit cela à part, il a les yeux enfoncez, luifans, non fitendres aux larmes qu'ils ne femblent pleins de volupté, il remne perpetuellement les paupieres, à quoy toutes les autres parties au corps correspondent, car la luxure tant de l'homme que de la femme le connoit aux parties superieures du corps, scauoir les sourcils & les yeux. Or tout ce que nous anons dit, se connoit, comme on feroit les couleurs ou les portraits tirez en quelque tableau, ainsi de plusieurs fignes vous tirerez vn tres-vray ingement. Il faut tenir pour effeminez, luxurieux, & impurs, ceux qui ont les iambes grofses du costé de la cheuille, comme aussi ceux qui ont les doigts des pieds fort peu fendus, comme les oy feaux qui les on effroits & concaues, a guire d'vne nacelle, ou d'vn crane. Nous dioutions qu'ils ont peu de cheueux , ou qu'ils iont channes, que le poil des paupieres leur tombe, qu'ils

#### HVMAINE. LIVE IV.

ont les oreilles fort petites, le nez creuxen dedans, rond au denant du front, & plus que ron i, ou camard, le ventre & la poictrine veluë, les mammelles pendantes, la poictrine ample & maigre, les mains velues, les os des hanches graifles les lumbes & les cuisses sans les autres parties velues, le mollet allant en groffiffant, les iambes veluës, les doigts des pieds conioints, les ongles fort ronds, vn retreffissement de iouës en vn visage gay, ils sont boiteux, ils ont les yeux reluifans, ou auec des cercles, dont celuy de desfous est vert. celuy de desfus noir : ou secs, ou rudes auec des cercles de diuerfe couleur, representant celles de l'iris:ou obscurs, se remiians autour : ou treffaillans & grands : ou tendans en haut:ou vn peu rouges, grands, & tendans en haut:ou tournez du costé gauche, l'ay remarqué ces signes de femme luxurieuse en vne certaine qui auoit perdu son honneur, & estoit suricusement paillarde. Epirates l'appelleroit pour fa monstrueuse lubricité vne autre Myonia. Elle auoit la couleur pale, ou brune, elle estoit graisse & maigre : car celle-cy font plus paillardes & impudiques ordinairement que les rouges & les graffes; la taille estoit droiteselle auoit les mammelles petites, & conneuablement pleines & dures, elle eltoit velue aux parties ordinaires, fçauoir aux jambes, au penil, aux ailfelles . & au menton, dont le poil estoit eros & épais: les cheneux estoient crespus & courts: la voix estoit déliée & haure:elle estoit hardie de la langue, superbe, d'esprit, & cruelle : elle s'adonnoit fort à tout lemonde, elle eftort yurongneile : elle anoit peu de lang menstrual & de lait , veu qu'elle estoit hors d'age & callee.

## LES ADVLTERES.

Ils marchent lentement, & s'arreilent par le chemin d'eux melmes, & regardent de colfé & d'autre, ils outle colpanché ducoide gauche, les yenx tannez auce du calcul égal, our dianns, ou qui, abbaill ans suc paujère & tournans l'autre, font ensemble & humides & regardent paisse blement: ou s'ils sertent la paupiere à demy, & la tirent de coste & d'autre, ils sont de courte veuë.

#### Les hommes meschamment paillards.

Ils ont les ronds des yeux inégaux, courans autour.

## LES PAILLARDS

L'eur menton est mediocrement fendu, l'eur metaphrene tient le milieu entre le courbé & le conuexe : leurs yens font tournez du costé du nez : ou ils sont tressaillans, humides, & se motillans eux-messires.

#### EL THE THE S AMOVREY X. 150 47 11

Leur face est mediocre, vo peu grasse aux iones & aux templessils soupirent, & iertent des larmes malgré eux à quand on les regarde ils se firayent & rougilleuris sont les yeuve a seur défront, hauts, grands, clairs & brillanvou ils ne cillent point; ils sont humides, & regardent passiblementou ils font fixes, & regardent foundement.

#### LES HOMMES SANS AMOVR.

Ils ont les yeux rians & humides,

#### La figure du gourmand.

Maintenant nous parlons de ceux qui excedent an fens douglif, fautoir de ceux qui font fort gourmands. Arifloxe témoigne que ceux-là font addonnez à vne gourmandie auide, que la bile noire domine, leur complexion el feche & aride, & n'ell pas beaucoup nourrie des alimens, à raifon, du fiyal de la bile noire qui nuit beauconp aux rece fon du fiyal de la bile noire qui nuit beauconp aux rece HVMAINE. LIVRE IV.

stacles de l'aliment, ce qui fait que fort peu de fubliance en préque point du tout palle au corps : & comme Teophraîte a remarqué, ils font femiblables aux plantes malheureufes, qui estant en vn terroir fierile, tout ce qu'elles tirent par les racines, s'en va en fueilles fuperfluës, & non point en l'augmentation de la plante. Artifote a fait extre figure, la referant aux loups & aux pourceaux car les loups font gourmands & vrayement infattables, ils deuor ent plutfot qu'ils ne mangent, & durant qu'ils mangent, ils n'aiment aucun, mesme ils dédaignent ceux qui leurs font amis-

## LES GOVEMANDS, compare Laux pourceaux

Ils ont l'espace depuis le nombril insques au bas de la posttrine, plus long que depuis le bas de la posttrine interes, nous adoittons la couleur de miel en la face, la bouche fort sendoit en la face, la bouche fort sendoit, les dents aigües, longues; fortantes en dehors, & fermes, la vertebre de la gorge fortant en dehors, la parole grossie & debile, le col gras, les costes graisles & vuides; les mains graisles, & corties, les yeux obsens, se romains de coste de d'autrerou tressallans, enfez autour; ou grands, sixes & vu peu rouges,

#### LES BIBERONA

Ils ont la face petire, & de couleur du fafiran, les souces channies, ou toufiours rougillantes, la refpiration forte, prompte, & épaifle, la gorge rude, & fa vertebre fortant en dehors, les mammelles pendantes en leur polékine ample & maigre, les paupières des yeux éminentes au desfous, les yeux yn peu rouges, 'I l'ili.

humides : ou tressaillans, comme s'ils sautoient, grands, teluisans, & humides : on tendans en haut, vn peurouges, & grands.

## LES COVEMANDS ET BIBERONS.

Leurs yeux sont éminens, de couleur de sang, ou ils tendent en hautou une profes de H . Col & H .

## LES SOMMELLLEV X, referez aux causes

Nous avons dit que l'intemperante ell accompagnée de la negligence, de la lafeheté, de d'autres semblabes vices entre iceux est l'assoupissement : nous appelons donc som meilleux ceux, qui tombent de relle forte dans le fommeil qu'ils ne font rien atec plus d'inclination. Les interpretes des causes naturelles difent que la cause en prouient de l'humidité & froidure du cerueau. Aristote de Polemonont exprimé cette figure, & out dit qu'ils ont les parties supericures fort grandes, l'aspect endormy. Mais il ne faut pas fuiure Aristote qui a die qu'ils ont de bons pieds au lieu de sommeilleux Als font naturellement chauds, leur chairest de bonne constitution, nous adioustons qu'ils ont la teste plus groffe qu'il ne faut, les veheules des yeux fureminentes, les veines aux bras fi graisles & estroites, qu'on ne les peut voir. Aristote dit au Liure du Sommeil & de la Veille que les conduits estroits, par lesquels les esprits repassent de la tefte, fe bouchent aifement, parce qu'ils sont petits:tout ce qui y suruient quoy que petic, les bouche, & conftipe: Or autant de temps que l'esprit ne trouve point la liberté de paffer, il y refte, Quide décriuant le fommeil, a mis les yeux enflez, & a dic, The country of the man with the

A peine le fommeil, de Dieu tant endormy, Peut-il bausser les yeux, les ouurant à demy, Qu'il s'entant retomber sa paupiere diuine, Et du bout du menion se frappant la postfrine, &cc.

LESLASCHES referez aux boufs,

11 faut parler de la lafeheté, de la parelle, ou negligente, & quoy que nos anciens n'ayent pointmis cette figure,
teutefois de peur qu'elle neperifiée lahat differile de coffé
& d'autre par tout ce volumes nous l'auons mife en cét ent
doit. Autitore de les autres femblent autoir recteilly les
figues de la figure du benif, à qui la lafeheté eft propreil
la ont le front grand, la lo conteur de la face femblable à
celle du miel; le bout dunez gros, la face & grande. &
charuté, ou les ioties groffes, l'afpect comme troublé; la
parde courte, la langue tardine, le corps couvert de poil?
e pais, la démarche longue & lente, ou couvert & tardiue, le sy cus fort grands; ou lencement mobiles.

#### PHOMME SANS SOVET.

11 . le front fans files

De la figure du stupide.

CHAPITRE XXII

O R celuy qui est defectueux quant aux volupées, à qui rien n'est plaifant ny recreatif & ne met aucune distetence entre une sorte de viande & l'autre, semble bien éloigné de la nature de l'Homme, & on peut le dire itupide, car comme il s'en trouue peu de tels, ils n'ont point de nom. S'ily a quelques fignes chez les Autheurs, qui puissent dénoter l'Homme de ce naturel, ie penseque ce sont ceux-cy, car nous auons dit les autres parlant de de l'insensible,

#### LES STUPIDES.

Leurs yeux sont fixes & pales: ou ils tendent en haut,

De la figure du temperant.

#### CHAPITRE XXIII.

A temperance est vne médiocrité à l'endroit des vol-Luptez & des frayeurs : celuy là est temperant, qui par l'abstincte de la volupte n'est touché d'aucune douten, ne se résolut point des choses qu'il ne convient point, & ne se délecte point aucc exce en aucune autre chose que nous ayons dite, & ne souhaitre point plus qu'il n'est bien-seant, ny quand il ne convient pas. La honte, le sespect, & la moderation accompagnent la temperance. Mais les anciens Physionomes n'ont point mis nyla figure du temperant, ny les signes qui le dénotent, & ont eu opinion que les Hommes de tres-bon & loitable naturel bien pourvieus de sens & bons estoient tels. Nous auons recueilly les signes que nous mettons, rouchant la médiocrité, de peur que cet article ne demeurast waeant, sur parler de la temperance.

#### LES TEMPEREZ, retirez de la médiocrité des fignes.

Ils ont les cheueux moyennement clairs & épais, la refpiration temperée, leur front tient le milieu entre le tranquiffe & les nebuleux, ils one la bouche ny eftendueny plane, le col panché du cofté droit, l'efpace qui eft entre le nombril & les parties honteufes, & delà lufques au bas de la peifètrine & du bas de la poiétrine infques à la gorge, épal, les angles des yeux courts, les prunelles médiocres, les yeux grands & reluifans, le cercle effroit; noir, a ne defius vn de couleur de feu en des yeux humides: où du calcul enflammé, blanc, tirant, yn peu fur le blanc, pâle, mélé à celuy de feu, & de couleur de faug en des yeux noirs: ou hors de la circonference du cercle, vne noirceur mélée de couleur de feu,

### De la figure de l'impudent.

#### CHAPITRE XXIV.

Arce que nous auons dit que l'impudence suit la temde perance, & la honte la temperance, apres en auoir traiténous parlerons de l'impudence. La honte n'eft pas vue vertu, ou complexion, mais vue certaine affection, ainsi en va-t'il de l'effronterie. Celuy là est impudent qui n'a pas de honte en faisant des actions deshonnelles, comme dir Aristore en ses Liures des Morales à Nicomachus; mais en ses grandes. Morales il dit, que la honte est vue vertu; & que la médiocrité conssile entre la vergongne & l'estonnement, & que ceux là sont eshontés, qui en leurs actions, & entretiens, en tous lieux, & chez vu chacun parlent de tout, en quelque saçon

que ce soit, il diten vn autre passage que c'est impudence; de n'auoir aucun soin de conseruer son estime. Il y a en qui veulent referer ces affectios aux qualitez manifeltes, & difent que les impudens sont sanguins, & les honteux phicematiques. Mais le contraire est évident : car les fignes que les Physionomes mettent, ne sont pas les signes du sanguin : que les Medeeins ontécrit, & dont nous auons parle auparauant, & l'experience témoigne le contraire, veu que nous voyons que les languins font houteux, & les dépuez de sang impudens, mais ils le referent tous aux signes des proprietez Arittote Polemon & Alamantius ont exprime cette figure.

LES IMPUDENS, refere and corteans, or aux chients

Les Autheurs referent l'impudence aux chiens , &c on a coultume en fe feruant du-terme de chien, de faire reproche aux ennemis impudens car on les appelle chiens : chez Homere ce terme est dit pour vne groffe iniure contre vne personne ennemie. Oppian au Liure de la chasse, remarque l'impudence des chiens. Hefychius & Varinus appellent les Hommes beaucoup impudens chiens. Chez Hesiode chien est vité pour eshonté & tres-impudent. Comme dit Pollux chez Homere, celuy là 2 les yeux de chien, qui est trop impudent. Aristogiton fils de Cydimachus, estoit appelle chien, à cause de son effronterie. Certains Philosophes estoient appellez Cyniques à cause de leur esprit semblable à celuy du chien, ils estoient impudens, hardis, opiniatres: ils ne reprenquent pas en particulier, mais en public, celuy qu'ils vouloient, comme abbayant apres luy, ils prenoient aussi leurs repas en public, & failoient à la veue de tout le monde toutes leurs autres actions. Athenée parlant contre les Philosophes Cyniques difoit apres Clearque Solesien qu'ils ne menoient pas vne vie pleine de Sobrieré & d'abstinence, mais

en effet telle que les chiens., & qu'ils n'estoient pas doilez de bon flairement , & de fidelité comme les chiens , mais qu'ils imitoient les vices des chiens en abbayant, médifant & deuorant & fumoient diligemment la midité de la vie. Et l'Autheur qui a cherché l'étymologie des noms, dit que vne certaine mouche, nommée mouche de chien, est ainsi appellée au lieu de tres-impudente. Ils ont donc l'oil ouuert & reluifant, les paupieres rouges & groffes, les omoplates éleuées en haut, leur figure n'est pas droite, mais vn peu panchée; ils font promps en leurs mouvemens, leur corps elt vir peu rouge, leur couleur eft femblable à celle du lang, leur face est ronde , leur poictrine élenée en haut. Mais il ne faut pas suiure Polemon qui dit viteste, Mais Adamantius qui dit groffeur , qui font deux termes fort contraires : ils disent en apres qu'ils ont le nez gros , se regard effronté, qu'ils regardent droit dans les yeux d'autruy se tels Hommes font vulgarrement appellez impu-dens; ils s'elevent de fois à autre en hant, leur couleur est rannée : Jeur voix aigue. Mais je pense qu'ils tant dire autrement, & ie divois non pas la volk argue, mais le fommet de latelte, car comme nous anons dit en los lien, ceux qui ont la tefte aigne font impudens; nous adjouttons qu'ils ont la teffé éleuce en la cime, les cheucuz fort roux, les fourcils vn peu longs, le nez courbe au fortir du front, la face vn peu longue, où plane, ils rient hautement, ou en toussant, ou auec difficulté de respiration , le mollet de leurs iambes va en groffiffant, leur poi-Ctrine eft fans poil, leurs orteils, & leurs ongles font crochus, leur demarche est prompce, leurs yeux de couleur de fen, ou grands, & liuides ; on fort éminens : ou ils s'ouurent, font fecs, resplendiffans & de pure lumiere; ou ils font fixes, vn peu rouges, grands, regardant au def-fous; ou fixes, ils éleuent les fourcits, & foupirent.

manuson desired in the second of the second

De la figure du bonteux.

#### CHAPITRE XXV.

A honte tient le milieu entre l'impudence & l'estonnesment, celuy là els honteurs, qui modellement retarde certaines estimes apparentes qu'on a de luy. Cocles conisfond affez inconsiderement les signes du honteux auce centre de l'eshonté. & pour adjuster la chose aux paroles s'é Dieusqu'il dit de sottises. Aristote Polemon & Adamantinsont mis cette figure,

#### LES HONTEVX.

Ils font lents en leurs moutuemens & paroles, leur voix est grosse à pleine de respiration, leurs yeux sont gais, non pas reluisans, noirs, non pas beaucoup oûters, upon pas reluisans, noirs, non pas peatrement clos, cillans lentement. Mais Polemon & Aabdamantius disent qu'ils sent le syeux tannez, non pas reluissans, l'aspect humide, & semient d'vin moutuement ny prompt, ny lent, mais médiocrement: ils sont pleins de l'ougeurs, mais les Lecteurs foit priez de sé destourner de la difficile & épineuse interpretation de Pol. Nous advious outre de la verse de la difficile de venice interpretation de Pol. Nous advious outre sont paroles de l'entre de la venice de la venice se de la venice se de la venice se de la venice se de la venice de l

De la figure de l'Homme trifte.

### CHAPITRE XXVI

Qvand dans les entretiens des Hommes, il arrive qu'or

HVMAINE. LIVE IV.

dirt qui excedent en choses ridicules, & on les appelle plaifanceurs, & importuns, Arce qu'ils affectent entirerement les paroles ridicules, & s'esthudient à faire rire, defquels nous ne parlons point, parce que les Physonomes n'en out point fait mention: il y en a qui ne difent rien de ridicule, & ne fousffrent point de bon cœur que les autres en disent, ceux là sont appellés rufliques & durs. Arithres e apprimé la figure des Hommes tritiés & rufliques de cete forte, ainti que Polemon & Adamantius & nous autres, nous recueillirons d'autres signes de ces, Autheurs y comme difent les Medecins, la trittelle provient de l'hument mélancholique, qui quelque fois prend naislance pour la vine douleur qu'on souffre durant une maladie, a ou la confinuelle estude.

#### LES TRISTES, refereZ aux mæurs apparentes.

Leur face est tidée, mais Polemon & Adamantius difeat qu'ils ont le front ridé, qu'ils sont maigres, & graisles de face, ils ont les yeux tous abbatus, car les abbattemens des yeux désignent l'Homme abbatu & triste: en la figure, de l'humble, ilest remis & posée ne sen souvemens : mais. Polemon & Adamantius dientqu'ils se remient comme les pensis : ees messes Autheurs adioussent les sourcils estendus : mais. Adamantius die destournez : ils ontles, paupieres estendués : nous adioustons les cheueux bruns, le front triste, les sourcils conioints, la vertebre de la gorge paroissant en debors, la voix débile, & pleurante, la respiration, épatile, haute & prompte.

#### LES R. VSTIQUES.

Ils ont les cheueux blonds, tirans sur le blanc, la voix claire, la respiration forte, prompte & épaise, les natines ouuertes, les yeux pers, de la couleur du fassfran, du calcul inegal en des yeux tannéez, les yeux grands, & remuians, brillaus, tels que les ont les Hommes en

#### 146 LA PHYSIONOMIE

eouroux, &couries leurs paupieres le sont aussi: ou ils se ferment auce le front rude, & les sourcils de trauers, & les paupieres dures & rassembées: ou ils sont triftes & section de le front rude, & le regard arresté auceles paupieres drostes.

#### De la figure du reuesche.

#### CHAPITRE XXVII.

A Ristote & les autres Physionomes Grees ont exprind qu'elle semble tres-bien, consenir que la figure du triste.

#### LES REVESCHES.

Ils font d'un vifagetemis, ils ont la couleur noire, mais Polemon die pâle, Adamantius vn peup let : ils font maigres; dont il ne parle point. Il ne faut pas fuiure Ariflote qui dis reflerré au lieude maigre : ils ont les parties d'autour la face déniées de poil : la face ridée, mais Adamantius dit le front ridé : ils ne font pas chanus, leurs cheneux font droits, & noire, mais Adamantius n'en parle point. Polemon & Adamantius adjourlem qu'ils regardent feuerement & fechement: il faut dire groffement au tieu de feuerement : fis ont la parole & la refpiration vehemente. Ils brandlent fouvent les mains & les frotent, & iettent promptement les pieds. Nous adjoudlons qu'ils ont la refpiration forte, prompte, & épatife, & fec cors & la polétrie maigre.

#### SOVPCONNEVX.

Parce que les soupgonneux conviennent tousionrs auec les tritles, les infidelles & les timides, nous mettons icy les signes que nous en auons recueillis. Ils ont la voix douce, ou débile & pleurante, la vertebre de la gorge paroiffant en dehors, les yeux reluifans & tanneziou fe remuans. & troublez.

#### Les Nexez du démon en d'ennuy.

Leur parole est paisible & rassemblée, les ronds de lours prunches inegaux, & va nuage blew vert & de diapric conteur paroit fur leur front, ou its ont les yeux tri-Ates & fees.

# De la figure du recreatif.

T Aplaifanterie est dans les entretiens une certaine moderation de dire & d'otir les choses qu'il faut, & comme ir lefant. C'est le propre du courrois & de l'adroit d'ouir & de dive ce que convient à l'homme de bien & à L'ingenn. En maviere de rifée la falleté des paroles fait tire, tels Hommes n'ont seulement que le soupçon de saliete, d'où vient qu'ils font recreatifs. Ceux eni traitent des saufes naturelles difent que ce naturel provient du fang & de la clarté des esprits, d'autres de la prination de l'humeur mélancholique, d'autres du peu de confideration, d'où prouient les fols. Aristote Polemon & Adamantius expriment cette figure, & disent que c'est celuy, qui a le cœur bon, gaillard & assure. Cocles attribue Mm

LA PHYSIONOMIE

affez ineptement ce chapitre à l'Homme poly, & deflournant les mots du yeay fens, il met desordre & peruertit tout.

## Aux complexions.

Ils ont lefront grand, charnu, & doux, mais Polemon & Adamantius difent, le front plane, & toute la face fort charmé. Ils on les parties d'autouir les yeux va pug abbatües, de forte que leur vifage femble fommeilleux, ils ne regardent pas sur attentiuement ny lafchement. Mai Polemon & Adamantius difent qu'ils ont les yeux humides, reluifans, comme regardans attentiuement: Adamantius dir ne regardans pas attentiuement: Adamantius dir ne regardans pas attentiuement; leurs mouremens font tardiis, leur figure & mours qui pasoillent en feut racen e fente point la pescipitation, mais clies femblent bonnes; ils adiouffent de plus que leur voix eff doute, & agreable : nous adiouffons, qu'ils ont le front gay, le vifage recreatif, le métapirene vin peu rond & long.

# De la figure de l'arrogant. CHAPITRE XXIX.

Aintenant nous traitons de la veriré: le veritable tiene le milieu entre l'arrogant & le diffimulé: par lons prenietement de l'arrogant, celuy là elt arrogant de la comment de la comment de l'arrogant, celuy la chartogant de la comment de l

### HVMAINE. LIVRE IV.

148. Men man of the state of th

Ils ont la gorge rude, ils rient & le raillent en-femble.

#### LES VANTEVRS.

is set le front grand, charnu, & dour, mais Polemen Fig. 7 sont le col gros & gool & core le sont et sont les yeux vn gal

bbattijes, de forte que leur visage semble sommeilleux, lisme grafole segund ab Languege W. M. Wall Mar Mais Polemon & Adam, xuis le xual xaniques et s yeux humi-des, reluilans, comme regardans attentinement: Adaman-

Ils ont la levre de dellous fortant en dehors, la voix algue approchant du cry du cigne, ou fon de trompette, fa gorge rude, & fa verrebre parollant en deliors, le metaphrene velu keurs yene en te fermant 'tendent en haut' & fant fixes', & vn peu fluides alle and alle and be bron ter vivae en tenden de lang.

## De la figure du dissimulé.

## CHAPITRE XXX

Autre extrémité est la dissimulation, celuy là est dissi-Limule ou qui me, ou diminue, ce que est en luy. Ils y its ne le comportent pas ainsi pour l'vilité, mais afin d'éuiter l'importunité & le faite : les Hommes de ce naturel ont conflume de refufer les chofes illustres, famentes, comme farfoit forrate; mais tenty qui diffisione les cho-fes petites & manifeltes", eff tenu pour finement glorieux, & eft a mepfiler." Attificte & apres thy Polemon & Adamantius ont exprimé cette figure du diffimulé.

## LES DISSIMVLEZ, refereZaux singes mæurs apparentes.

Les parties d'autour leur faces, sont graffes, celles d'autour leurs yeux, sidées, leur face semble d'ordinaire endormie. De plus Pol. & Adam. dient qu'ils ont l'aspecbeau, la voix basse, la démarche bien tournante de coste & d'autre, ils se remient d'vn moutement continnetinous adiousterous qu'ils ont les fourcils ployez vers les temples; qu'ils marchent tantost promptement, tantost lentement, leurs yeux sont reluisans, concause & petits.

sion & ne veut m urr. & 2 bon ann a st Honn de bre, & stdie, , rustusm uh srugit slad eler'en, al le per

#### CHAPITRE XXXI

Nous auons parlé de ceux, qui mentent, assurant auoir en eux ce qu'ils n'ont pas, ains que de ceux qui cachét ce qu'ils ont en eux nesses : maintenant il est question des menteurs, dont le nombre est fort grand.

#### LES MENTEVRS.

Ils ont la face charmue, le nez large au milieu, en dédiant vers le haut, la bouche rifible; ou ils rient en fe e nillant: leur paroleel prompte, & grafife; ou ils parlent du nez, ils font boffus, ils ont les fourcils panchez de haut en bas, & regardent comme en cachette, ils ont les fils an deffus en accade; ou d'avn coffe; les yeux rians, gaillards; ou du catent bleu, & izune, également diftant autour la prunelle; courant retiproquenient en des yeux gainez.

#### De la figure du veritable.

# CHAPTTRE XXXII

Eluy là est veritable, qui tant en paroles, qu'en ester dauoie que ce qui est en luy mesme n'est ny plus grand ny mointe qu'il est, se qui ent en la façon de vinre qu'en se paroles est veritable, mais nous ne vestions pas qu'en encende que ce soit de celuy, qui dit vray dans les pascions se accords. (car cela dépend d'we autre vertus) mais de celuy, qui dit vray, parce qu'il est tel de complexion & ne vent mentir. & à bon droit il est Homme de bien, & s'il dit vray; qu'and il rimporte de rien, il le sera beaucoup plusfolt, quand il y aurad el importance. Auteun Autheur n'a s'aix mention de cette figure.

#### LES VERLES ABLESTONE

Als one la face médiocre, tirant sur la grasse aux ioiies & aux temples, leurs voix tient le milien entre la grosse & l'angue.

## obie et ilm un Dela figure du flateur.

#### CHAPITRE XXXIII.

Dans les entretiens, auffi-bien qu'au viure commun , dans les conferences & l'acommunaté des affaires, les vinsfant paifibles & rétriables, les dautes premient tout en bonne part & en bien fair, & ne font point contraires en aucunechofe, & ils estiment qu'il ne faut point M m lii

352

qu'ils soient importuns aucunement à ceux ; auec qui ils ont de la communication & familiarité. Mais celuy qui fait cela non pour autre suiet , si non pour se rendre agreable, est painble & ferutable, fi c'est pour en cirer quelque énjolument, it est flatour : les anciens n'ont point fait mention de tels Hommes.

LES. SERVIABLES, ET PACILES.

Ils ont les yeux en se fermant, droits, de iuste grandeur, reluifans, humides en wn ffront vny : ou qui ne cillent point, & regardent paisiblement, & sont Lour face oft charmie, & teur lang at leguic, sebimud

LES FLATEVRS.

On leur voit la face petite, le front serain, deuides en marchant ils se dessournent de costé & d'autre le Corps & se panchent; leurs yeux sont variez &

petits. Le milieu cuxuseunne de l'enque de l'enous a oile dites; mais parce que uns auxellres n'ont point mis les fla

II y en a d'antres , qui font contraires à tout ? & qui de peur d'effre ennuyeux, pensent qu'on ne doit auoir aucun egard a eux; on les appelle falcheux, & processifs, desouels la complexion, comme la precedente est blafsamable. and the second to the state of the second may upleup now

#### LES ENNFIERX. LES EURITES.

Ils ont le front asprement seuere, les yeux tournes de haut en bas, humbles, ils murchent d'un pas court correltre: car fi-toft qu'il elt pris: il rend sagnorq & S lé, il se corrompt, & ce qui deu acestre vtile à bebreoup

#### and the contract and the course authority will LES OPINIASTRES.

we attend non pour autre not li nen pour feren re Ils ont la teste affez longue , le front haut, les narines ouvertes, le colferme & immobile ; ou gros & long. demention de o le Commen.

#### LES PROCESSIES.

Leur front est doux, & leur force plane. Ils out leavent on I from the stone, desufte gran-

#### henr, relate SMYTROAMER SALT vny ou qui ne cillent point a recovered validement, & Cont

Leur face est charnue, & leur langue legere. abbimud

Dela figure de l'emmieux.

1 de l'emmieux.

CHAPITRE XXXIV. Tundame de control de contro

A figure de l'Homme graue deuroit suiure, qui tiens Le milieu entre les deux extrémitez que nous auons dites; mais parce que nos ancestres n'ont point mis les signes d'iceluy, nous les auons obmis aufli : l'indignation fuit, mais nous parlerons auparauant de l'enuie & de la malucillance qui sont ses extremitez, & tombent sons le blasme. Celuy là est enuieux, qui s'attrifte, quand il voit quelqu'vn fur tout, foit digne, foit indigne, bien agir. Polemon à exprimé cette figure.

#### LES ENVIEVX.

The not be got a server to the court to water Alian met au nombre des animaux enuieux le herisson terrreftre : car fi-toft qu'il est pris, il rend fon vrine, & en arrouse son dos, par la force de laquelle estant mouillé, il se corrompt, & ce qui denoit estre vtile à beaucoup Mm ilii

de choses, devient inutile : ainsi les anciens ont parlé du lefard, du loupeernier, de la grenouille venimeufe, & antres animaux:mais il me semble que ce qu'on nous persuade est méprisable & des contes de vieilles : car il semble plustoft quele herillon quand on le va prendre, rend fon vrine par la peur qu'il a : le chien semble veritablement plustoft ennieux. Les ennieux ont les parties gauches plus grandes que les droites, leurs fourcils panchent du colté des joues. Nous adjouttons qu'ils ont la facciplane, les oreilles vn peu longues, & estroites, les iones graisses ou grosses, distantes des yeux, la couleur de la face vn peu liuide : la bouche caue, les dents longues, aigües, claires & fortes , la voix douce , la parole aigue & débile, le métaphrene fort court, & les épaules rellerrées vers la poictrine, & le corps comme tout brifé, les bras, quine paruiennent pas infques anx genoux, mais qui contraignent la teste d'aller au deuant des mains, les yeux cauce & petits : ou tandans en haut & pâles.

La figure de l'enuieux par effet, décrite par Ouide.

Il marche lentement, Il est pale, & jone corps est malere extrémement : Il n's tamast l'est dross, & ses dents sont d'ébone, Il ne s't point du sous , sisce s'est de la peine . Es des douleurs d'autres.

De la figure de l'impie.

#### CHAPITRE XXXV.

L'Impie ou le mal-veillant est semblable à l'enuieux, parce qu'il se reiouit qu'vn autre agit mal, soit quil soit igne ou indigne.

## TESTAPIES.

o Ils one les temples caues, les fourcils conionts, & velus, la bouche fort fendué, les dents hogues, aignés, claires & fortes, les yeurs concates, & perfission guands & branfains, selaifains y femblables aux controller, outerts anc les plupieres outerts soit tend and sen hauts palles soit tendam en bas & hambles : ou treffaillants, enflez tout artouts outer haufun, peties & contraues?

## course & KNXIIII VILVER SERVICES angues

Leurs bras font fort courts, qui ne paruiennent pasin de ques sus genoux, mais en mangeant; ils cantraignent la retie d'aller, au dicuant des mains; ils marchent d'un pas prompt 85 court, mun.

L' figure de l'ensieux par effet, décrit de l'aligure du poloyable.

## CHAPITRE XXXVI.

E Ntre les extrémitez que nots auons dites dignes de eltwa ertain regret du bien qui arriue à quelqu'un, qui en chen quelque façon indigne. La contriliation est la medien quelque façon indigne. La contriliation est la medien quelque façon indigne. La contriliation est la medien est ivoi quelqu'un stillegi indignement de maus, silen fautrapporter la cuile au temperament, il semble que ceux qui ont la complexion tempere sont pitroyables, a rittote a exprime la figure, qui dit que les pitroyables font fages, timides & polis.

#### LES PITOTABLES.

Ils font beaux, blanes de couleurs ont les yeux gras, & les names (eparcés en haut, & pleutent foutent », lls font amoureur des femmes, engenderent des femelles, & aurègard des moars ils font enclins à l'amour, ils fe reffondement toufnoits, ils font ingenieux, & ruice. Nous adjournement toufnoits, ils font ingenieux, & ruice. Nous adjournement, les yeur rians, humides, les paupieres abbatués, le front large, effondu de collé & d'autre infques aux temples, ou tritte, & les fourcils refferere, & le freuer abbatu & feuere.

## LES COVRROVSSEZ ET MARRIS.

Leur voix est au commencement grosse, aiguë à la sin, ou aiguë & forte, leurs dents meslées, larges, estroite, claires, épaisses.

# Lares, ou chapitres, Londonett et & am paste line, this Polem on xunitunial ab gare la Bod on the land

#### CHAPITRE XXXVII. XXXVIII. XXXIV.

Syleflanteprend icy les ignorans aux Lettres Greeques, qui de na tribibe de prefenc Chapitre à ceux qui fe plaifent aux initres, le devain pluffoff attribuer aux amateurs des charges, ven que luy mefine en ce Chapitre auffi bien qu'en tout ce Liure, par fon ignorance aux lettres Greeques il confond, broùille & peruertit tout, & ne remayue pas que les fignes, qui conuiennent aux amateurs des initres, font ceix du prompt à controuffer, de l'imperteux, & du presque trisse. Les fignes qui font attribuez de coste d'autre en tout cet ouurage à l'ainateur des initres, Azi; fotte & Polemon les ont rassemblez en vne feule figure.

#### LES INIVELEVX, referez aux chiens.

Ils ont la létre de haut éleuée, l'eur figure, marque de la precipitation, de la fierté & de la tentrité. Nous adientions qu'ils ont le col droit, la nuque ou chatgaton du cel gros & rude, & la verrebre paroit en debot s , leur fate est vap en longue, leur parole groffe & debit, leur démarche lente, ils s'arreftent par le chemin, & regardent de colté & d'autre, ils onn du calcul égal en des yeux saunte.

De la figure de l'amateur du ieu de haZard.

#### Bood al 4 Sugir CHAPITRE LX: 12 riovant

A Riftote en sa Physionomie a mis les figures des ama-A teurs du ieu de hazard, de la gloire, & de la dance; mais elles font peries par l'iniure du temps , seulement les tiltres, ou chapitres font demeurez, & non pas les fignes. Mais Polemon & Adamantius qui ont fort bien décrit Aristote & l'ont orné de paraphrases, ayant vescu apres luy, ont moins senty les iniures des temps : l'vn & l'autre parlent en leurs termes Grecs du ieu de dez, ou garignons. fi Aristote est restably en sa premiere pureté, le signe qui chez Polemon defigne l'amateur du ieu de hazard est melle auec la figure de l'affectionné au lucre. Arittote parle des amateurs du ieu de hazard, comme aussi Adam. Pol, est douteux, car selon ses termes, il parle du ieu de hazard, de la fuste, de l'yurongnerie & de l'intemperance, on de l'afsemblée des ieunes débauchez, ou soit qu'il parle du caufeur, ce qui n'est pas éloigné du sens , veu que ces signes qu'ils mettent en auant, d'enotent l'homme rufé,

## LES AM ATEVRS du ieu de hazard, dez, ou garignons.

Ils ont les cheueux épaindroiss & noirs, la barbe épaiffe, ele estemples couvertes de poil heriffé. Mais Polemon au lieu des cheueux droits, a parlé du menton droits patanti il y a creeur chez luyeleurs yeur foir gras relutifans & celairs & cette figure, comme dir Adamantius, els celle del James teur du jeu de déz, de la danance, & de la débauche y Nous adiontions qu'its ont le yeux tendans en haut, grands, & yn peu rouiges.

## LES AMATEVES DE LA CHASSE,

L'ay trouvé bon de mettre icy les fignes, qui dénotent les amateurs de la chaffe & des befres fauves de peur qu'ils no nous échappent : Ils ont donc les lumbes longs & sonds, les yeux tendans en hautsgrands & vn peu rouges.

De la figure du babillard.

#### CHAPITRE XXXXI.

SI le n'approchois de la fin, ie me fuffe abfleau de l'entreprife de cécourt ge pour terrain, ant les manusis changemens, les mutilations. & les monifrueufes interpretatains des Écritains: m'épouvoirteits, de l'orte qu'à peine peut-on crouver vue ligne, ou il n'y ait autant de faites que de motsqui a parlè de la figure du formeilleux, comprend auffi celle du babillard mellée en loy, comme nous aduertit Polemon, ils consience e Cliajorte efferaisés : & l'es fignes sont aussi diuers : car ceux qui dénotent le sommeilleux,ne font aucunement ceux du babillard.

LES BABILLARDS, refere Zaux oyfeaux or aux grenouilles, on of a

the state of the body in a man to the state of Les Autheurs donnent le babil aux grenouilles : carelles font perpetuellement du bruit, & elles reiterent leur chanfor emuyeife fans fin Les babillards, font done beaux de forme velus autour du ventre Polemon adionste qu'ils ont les parties de haut plus grandes , les oreilles grandes & droites, le nez droit ou large au milieu, en declinant vers haut, les iouës vn peu longues, la couleur de la face semblable à celle de miel, respirans, comme ceux qui sont lasfez de courir, le menton vn peu long, la gorge rude, les mains graisles, & tortues, los doigts longs & graisles, les cofree enflects ton , 2000 il to vi by sale to the or of to alours delay titlest les belles inne me peninque lane

LES FONK EN PAROLES, compare SOUND TO THE OF THE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFF

Ils ont les iouës vn peu longues, la bouche éparfe, les coflez fort enflés, les yeux tendans en haut, vn peu rouges & grands.

Ceux qui one la voix resonnante, resere aux oyseaux.

Leur col est graisle & long. בן ווי לישטובכרונטו כי וויד בי ביותר וויל על לפינים בב לפיינו

LES CRIARDS, refereZ aux chiens. camera les montaliques &chargonites enterpresta-

Leur leure de haut est éminente, & leurs genciues aufil. Letter attrouver unch me, por the 'y are autant to fautes

nu con seque 2 Ma 4 0 6 1 a c 2 demenleux, com-

Ils ont la voix groffe & refondantes comato ( ) we be

### La figure de l'inexpeditif, & de l'expeditif al 300 els

#### CHAPITRE LXII.

Nous exprimerons maintenant la figure de l'inexpedi. Lif & de l'expeditif à accomplir les affaires; l'aquelle Rous auons recueillie d'Ariftote & d'autre Authens.

#### LES INEXPEDITIES.

Ils ont le corps petit, la chiair feche, & font dolice d'une couleur qui dénote la chaleur sou ils ont le corps grand, la chair humide. & la couleur dénotant l'humidité sou ils coupent courre marchant; ou leur démarche eft courte & lente, ou courte & prompte,

## LES EXPEDITIFS,

Ils font petits de corps, l'eur chair els laumlde; 2º l'augli doite d'une souleun dénorant l'hamidité : vou ils ont le corps grand, la chair dure; 2º la coolous dénorant la fechérelle : our ils ont le corps mediocies, la chair de la coulieur dénotant le bon temperament sui ils marchent à longs pass ou longs de lents y ou longs 2º prompt; ou prompts, feitif veux fu ternites l'entemperament, un autre par page 2010 2010 de la commandant

## LES HATIES, ET CHAY PS

## LES CIRCONSPECTS en leurs œuures.

### LES SOVCIEPXIO

Leng face off maigre, leurs yeux ouvers, obscurs, & humides; on ils ne cillent point, ils sont humides, & regardent paisiblement and arm il & coolita he amount anone and

# LES LABORIEV XAL

Leur face of groffe d'offendent. It amond le course areal la course area l'amond de l'accepte area l'amond de l'accepte area la course area la course de la cours

# CHAPITRE LXIIL

Nous auons maintenant décrit les figures des hommes vicieux & vertueux, il nous refte au antique de nettre fin à cét puunage, de parlet de cette vertu, qui excelle par dellus foutes les autres, & dese vice qui furpaile tout ainte voire meine e éta la fentine de tous les vices, & il tient de la belle faronche ou fauuage. Nous en parlerous premièrement, ce vice de cette nature, quant il tient l'aftens dant en l'ame des hommes, il les rend femblables aux beftes fauuages? mais afin qu'on entende mieux ce que nous difons, il teut fautoir que l'homme eft pade de la main du Tout-puillant-voitin des finprémes intelligences & des brux tespera et au plus de fon entendement il leur ch comparté, & pour fes fens al calle de fon entendement il leur ch comparté, & pour fes fens al eft femblables aux brutes a illeit entaithé de vice ji la est passe choix que de vice ji la est passe de principe de vice yi la est passe choix que de vice yi la est passe de principe le principe de vice plus de fon entendement il leur passe choix que de vice yi la est passe choix que mais est passe choix que de vice yi la est passe choix que nou la contrative de vice yi la est passe choix que yi la est passe choix que vice yi la est passe choix que vice yi la est passe choix que yi la est p

pas estre appellé homme, mais brute & beste, comme celuy qui n'ayant aucun égard à la raison se repaist de chair humaine, s'accouple charnellement auec ses enfans, les égorge, & les donne à manger à ses parens, comme firent Thyeste, Tantale & Atree, Les anciens Physionomes les ont appellez foux meschans, apres anoir recueilly ensemble les signes, qui dénotent la folie, la meschanceté, & la rusticité : car ils disent que comme entre les animaux de mesme espece les vns sont triues, les autres sauuages : les prinez sont de mœurs plus douces & plus paisibles : les sanuages plus rudes & pires, comme on peut voir aux chéures fauuages, aux brebis, aux cheuaux, aux afnes & autres animaux : de mesme aussi peut-on faire distinction entre les hommes, de forte que comme les mœurs fuivent les signes, les fignes aussi chacun en leur particulier selon leur difference font appofez; car entre les hommes les vis ont ces fignes fort farouches, tres-ruftiques, fort vehements; les austres en ont de plus donx, & plus humains; il faut distinguer les differences des signes en la douceur & l'aspreté, la mollesse, & dureté, la secheresse & l'humidité; & de ces signes nous connoiftrons les mœurs ruftiques & douces, l'iniuftice, & la inflice, la temperance & l'incontinence ; de forte que d'entre les hommes nous connoistrons qui sont les rustiques ou qui font les plus humains. Nous auons interpreté de la parole de Polemon & d'Adamantius, comme nous auons peu. Maintenant nous mettrons les fignes du foux meschant, c'est à dire de l'homme rustique & tresmanuais, & nous le refererons aux ours, ou s'il y a quelques autres animaux plus cruels & pirés:on dit en effet que les ours font foux, cauteleux, cruels, dommageables, perfides, & surpaffent toutes les autres bestes en cruauté, comme écrit Philostrate. Ouide dit d'eux,

Qu'est-ce rien qu'vne masse, ou plustost vne souche, Qui dénose vnespris auss lourd que faronçue. En quelque façon qu'il foit apprinoife ( pour monftrer que c'el va animal tres-malin & tranduleur , & qu'il reroume de fois à autre à fon naturel ) il ne sy faut nullement fier , ce que des miletables accidents ont fouent monltre.

# LES FAV'X MESCHANTS, refere Taux ours.

Ils ont les cheueux roides : mais Pol. n'en parte point Ja tefte dure & pointue, mais Adam dit eftroite & aigue, & micux, les oreilles de gradeur exceffine, & vn penlafches, la nuque ou chaignon du col & le col rond, les talons aigus, mais Adam n'en parle point , & le pense qu'il y air erreue dans Pol. veu qu'il parle des pieds au lieu de cela, le front dur & rude , Adam. ne dit pas ainfi: les yeux obfcurs, petits, lecs, concaues, coulans, regardans fixement, les iones effroites & vn peu longues, le menton long, mais ie penfe qu'il faut dire petit à la fimilitude des ferpens, la bouche babiltarde, longue, ouverte, de forte qu'il femble que la face foit comme fen lue en deux, le corps vn peu courbe, le ventre grand, les bras gros, les extremitez des pieds & des mains ( Pol. parle des jointures) vn peu longues, graffes, & dures, la couleur vn peu pale, de forte qu'ils femblent excités du sommeil & de l'yurongnerie, la voix beclante, vilaine, petite & farouche, mais Adam. ne dit point vi-

# LES BRYTAVX, OV DV NATVRFL DES BESTES, refereZ aux bestes sauvages.

Ils ont les cheueux épais, la couleur en est plus que rouse, les ioues velties, le dos counert de poil, le épais les élenées, les pieds courts, & gas, les ongles crochus, estroirs, & longs, ou charius, les doiges courts & gros, les yeux pers, de couleur de fassfran, les fourcils rassembles & conioins.

# LES HOMMES DE TES-MANNAIS

Ils ont le nez oblique en la face, le visage difforme, ou petit & de couleur de faffran, ans barbe, la parole vn pen la be, les epaules exteniices, & leur tommet pointu, les youx grands & encue, brillans, regardans comme ceux qui font en courroux, les paupieres ouvertes, un peu tirans lur 1. blanc, & autour des yeux du catcut de conieur de l'affran, incfle à celuy de couleur de teu, & d'autre persit ou non pas du calcul de couleur de feu, rond : mais certains grains quarrez de feu, reluifans comme du feu, & outre ceux-là, du calcul pâle meflé d'autre de couleur de feu, & d'autre pers; & des cercles de couleur de sang & bleus enpirounans la prunelle; ou des yeux reluifans, noirs, & vn peu tans: ou reluifans, aufquels panche une cordelette : & les cils rudes, les paupieres droites, & le regard farouche & ranesche; on des yeux se remaians, petits, auec les paupieres mobiles:ou rians, lees, regardans fourdement,

### LES HOMMES pleins de soute mefebancesé.

On leur voit les ronds des prunelles inégaux ; ou les conds des prunelles courans tout autour de netme rigont ou les yeux tournez, le remuans confointement; ou les conds tachetez de noires & rouges tâches.

De la figure de l'homme heroique.

### CHAPITRE XLIV.

M Aintenant nous traiterons de cette vertu, qui est le comble de toutes les vertus qui est u dessus de nous, ch l'appelle heroïque de diume : ente est post oppolée, au vice, dont nous auonsparie cy deuant; cette vertu excellant au dessus de nostre humaine nature & condition, rend les hommes, aussquels elle se treuue, presque semblables aux diunes intelligences, ar Phomme qui est plein de vertus si recueses, semble estre au dessus de l'homme: mais on ac peut dire qu'il soit semblable aux intelligences ou aux Anges, à qui les vertus morales ne conuiennent pas, veu qu'ils sirpassent controlles ne conuiennent pas, veu qu'ils sirpassent controlles ne conuiennent pas, veu qu'ils sirpassent controlles present pas de la controlle serve controlles present de la controlle de la controlle present de la controlle de la controlle

Il ne semble pas né de la race mortelle, Mais de celle des Dieux illustre, grande & belle.

Ceux de Sparte , quand ils admirent beaucoup quelqu'vn, ont couftume de dire, c'est vn homme diuin. Les vns & les autres sont tres-rares entre les hommes, ceux-là se penuent trouver entre les barbares : entre les Heros il n'y a que nostre tres-illustre Prince d'EST qui en nostre secle brille comme yn foleil tres-éclattant, puisque les puisfances celestes ont respandu en luy si abondamment les soumerains dons de la nature, dont il chery, qu'en effet il charme les yeux par la merueilleuse proportion de ses membres, & quoy que nous ayons melme en chaque Chapitre discouru particulierement des parties de son corps , flest toutefois bien à propos de les racontertoutes en gros, afin 'qu'on voye tous les lignes & les vertus, qui forment ce Heros, & qu'il soit tousours parlé entre les hommes de la figure & des mœurs de ce grand Prince. Premierement on voit rayonner fur fon front vne admirable splendeur au deffus de la beauté humaine, qui charme en la regardant, & qui brille d'une certaine maiefté royalle, qui rauit toutes les ames vertueuses, & qui pareillement donne de l'épou-uente, aux peruerses, l'aquelle je ne sçay s'il possede du fang royal de Louys XII Roy de France, lon ayeul, à qui il

365

ressemble de visage & d'esprit, ou s'il la tient de la maison d'EST fi feconde en Princes & en Empereurs, ou fi ce don luy est peut-estre donné de Dieu, qui le luy prodigue seulement, desirant le distinguer des autres Hommes, & qu'il porte auecluy les prerogatives de ses infignes faueurs : les paroles ne peuvent exprimer ce grand Prince, ny les pinceaux en faire le Portrait : mais on le considere seulement des veux du Corps & de l'esprit. Les Histoires de Plutarque font mention que Demetritis estoit de semblable forme : car il fembloit monftrer en foy en vn melme temps la beauté & la terreur, la grauité & la mansuetude, desorte que ny Sculpteur ny Peintre aucun n'a iamais peu tirer fon Portrait, Il me souvient estant à Rome avoir veu fort fouuent des Tableaux represantans le Portrait de nostre Prince; mais il n'approchoient iamais du naturel:car quoy qu'ils exprimassent fort bien les lineamens & les couleurs ; ils n'ont iamais toutefois peu en aucune façon exprimer cette dignité royalle, dont il est mention. Cette sorte de splendeur qui monstre en soy cette dignité royalle, fait briller fa magnificence , fa grandeur , & dignité d'esprit , ses vertus fi charmantes & fi releuées, de forte qu'elles ne pouuoient estre placees en vn lieu plus digne & plus illuftre. Sa teste est d'une grandeur proportionnée, ou vn peu plus grande que de mesure:d'vne rondeur comprimée, éminente fur le deuant & fur le derriere, fouttenue d'vn col de juste grandeur, dont la forme n'a peu estre autre, deuant eftre la Citadelle & le Palais de sa memoire singuliere, de son entendement merueilleux, de sa haute prudence, & de sa viuacité d'esprit, son front quarré ne passe point les bornes de la grandeur tenant le milieu entre le tranquille & le nebuleux: hors du quel on voit tresclairement transparoistre la force de son courage, sa virllité, sa inflice & seuerité : quand l'yne de ses vertus s'efforce de surpasser l'autre, & dans ce charmant combat de vertusillustres, chacune se surpassant loy mesme, elles reinplissent sont Ame de toute leur pompe & de leurs

HVMAINE. LIVER IV.

dinerses & nombreuses beautés. On voit briller sous son front de grands yeux, reluifans, clairs, hauts, comme ceux de Socrate, de couleur bleue, de veue aigue, d'vn regard humblement superbe, ausquels il y a comme vne certaine vertu de splendeur diuine, si quelqu'vn desire les regarder trop sixement, il est contraint de baisserle visage: comme on rapporte d'Auguste. C'est en eux que reside la grandeur de courage, la mansuetude, la clemence, la temperance, la douceur, & les mœurs royalles : fes oreilles entaillées, bien droites, quar-rées, médiocrement grandes, d'ouye fubtile, dénotent que son Ame est fermée aux flatteurs, aux bruit des iniures, & aux paroles deshonnestes, ses lévres delicates, colorées en vne bouche vn peu grande, d'vne voix moderée, riant peu, d'vne parole grane, & qui enfin ne font inure à per-lonne, & monstrent qu'elles sont le sege du tres-bon conseil, de la modeltie, & de la cinilité. La couleur de fes cheueux est vn peu blonde, celle de sa chair blanche mélée de vermeillon, & toute autre que celle que Cheron nomme seruile, & reproche à Pison, demonstrant vn tres-excellent temperament de Corps, & de là vne parfaicte composition d'esprit , mais si parfaicte dif-ie, que s'il vouloit estre mauuais, il ne le pourroit pas.Il me founient que ce tres-grand Prince, dans les entretiens que l'on a aux banquets a prouué par plufieurs raifons probables que ce feroit auec tres-grande peine, & qu'on auroit befoin de beaucoup d'aiguillons pour pousser vn homme qui a tant d'inclination à la bonté, à entreprendre des méchansetés & malesices, & estant conuaincu de plusieurs raisonnemens, il disoit, ce que ie dis est veritable, mais ie ne puis pas le demonfirer , comme i'en ay les fentimens , parce qu'il mefuroit les esprits des autres à sa mesure : il a les mains anples, toufiours ouvertes, les doigts longs, grailles & ren-uerfez en arrière, ce qui est un vray signe de liberalité: Nn iii

quoy que la rigueur importune de la goutre leur ait oité leur forme, & que fa violence les ait tourmentées, il ne luy a pas toutesfois effé polibile de les rendre crôchués, comme on voir les mains prefque de tous les Princes de môtre fédet e ce hontelles qui fon l'aliment des paiures, le foulagement dex miferables, les effets de la pieté & de la mifericorde, le biaine des Princes / la terreut de l'auarice, qui fait & fecache, quant fes dons & fermunifecnées fe fontvoire on voir en la largeun de fa poléteira & de fei épaules la force de fon Corps, fon courage mâle, lans craintes à intime de correspond à la proportion dettus les membres, l'a démarche leur e, graue & emagnifique monftre qu'il est intile en toutes ses actions, magnitique & royal.

LES MARQUES OF TACHES NATURELLES, ou les signes apparens-en la face, par lesquels on presege en quelle partie du Corps de parcelles taches penuen se trouver.

### CHAPITRE XXXXV.

Ons autons jugé que c'elt une chofe qui n'elt pas elloiqui e de noftre propos de mettre icy quelque choie des
enches naturelles, ou des fignés qui paroilient en la face, &
en quelle partie cachée du Corps ils ont de la correspondance, parée que ien ay pas jugé cela intitile & defagreable, s'in l'amois tronué faux par experience, peut-eltre me
ferois-le abstenu de le communiquer à d'autressles anciens
en ont écrit quelque chose; mais il y a de la diuersité & de
la contradiction, & ce qu'ils en ont dit ne correspond pas
d'experience. Les Altrologues distribuent les parties de
la face aux planetes, les yeux aux grands luminaires, le
nez à Venuts, & les autres parties aux autres, & disent que
cela dénote que ces parties du Corps sont constituées fous
les signes ausquels ils dominent; lesquelles choses enco
qu'elles ressentent quelque vertie, elles sont toutes s'aus-

### HVMAINE LIVE IV.

fes & vaines. Entre lesquels Hali Abnenragel Arabe en a écrit comme aush Melampe Autheur Greciil y a ausli quelque chose qui court sous le nom de Merlin Breton, mais ces la eft tellement deprané par les fautes qui fe sont gliffees dans les manuscripts, que nous n'en auons peu tirer aucune lumiere, & tout autant que nous en auons peu voir, nous auons remarque que ce n'estoit que fadailes & qu'il ing quoit aucune verité: Enfin nous nous en fommes rapportez al'experience : faifant remarque fur les Conps humains afin de connoiftre, ceux qui n'auoient qu'vne fache au vifage; & ceux qui en auoient plusieurs, en quelles parties de Corps elles augient de la correspondance : cé que nous auons adjunté comme il nous a ette possible. Nous auons defiaconsideré qu'il y a vne certaine proportion entre les parties de la ra e x celles de tout le Corps, & que comme elles ont mutu liement entre elles de la correspondance en quantité & qualité de mefine auffi elles en onten fignes, Nous auons veu que le nez a de la proportion au prepuce, comme a ceux q i ont le nez Tong, rabbattu, court, on i û, la forme du membre viril est parcille, de mesme les nari es co respondent aux testicules : les levres & la fente de a bouche aux bords de la fente des parties honteufes de la feunme, la face correspond au bas du ventre & aux felles, comme à coux qui l'ont charnue, & groffe, menue, ongidee, il leur arrive qu'ils ont ces melines parties femblables : le col auec les iambes & les bras ont vn mefine rapport; les oreilles auec les costes, les yeux au fondement, de forte qu'vne partie en la face qui seroit marquée de ces fignes, il arrjueroit aussi que les parties du Corps qui ont auec elles de la correspondance servient marquées des melines fignes. Mais venous au point: Hali Abhenragel dit au Liure des l'ugemens que s'il y a vne tache naturelle au front, il faut inger qu'il y en a aussi vne autre en la poice ine mais il ne dit point de quelle partie il parle, Merlin dit que c'est le milien de la partie droite; & de plus que fi la partie droite porte la marque, ce fera auffi la de jue de la

In iii

poictrine qui sera marquée comme la gauche, dénote aussi la gauche. Pour moy l'assurerois que ce seroit en la supreme partie du front, au deflus des yeux : car il est iuste que la supreme partie du front ait de la correspondance à la supreme partie de la poi drine, & i'ay remarqué que cela s'accorde dauantage à la verité s que s'il y a vne autre tache vu peu au dessous de celle là , seasoir au milieu de la largeur, ily en aura aussi vne autre, sous les mammelles, Merlin la marque vn peu au deflous, ce que ie penfe eftre arriué par le deffaut des manuscripts: fi la marque est en la partie droite approchant des oreilles, l'autre qui luy correspond sera au costé, si c'est en la gauche, l'autre sera aux épaules vis à vis de la poictrine, que si vne autre marque approche plus pres des fourcils, elle dénote qu'il y en a vne autre au bas du ventre, de forte que fielle tous che le cil, l'autre qui luy correspond sera au penil : mais Hali dit pour affuré qu'elle est en la poi ctrine : or l'experience monstre que c'est au bas du ventre, que si la tache est en la partie gauche autour des oreilles , l'autre sera aux felles. Mais celuy qui fera marqué au ventre Melampe Autheur Gree art qu'il est gourmand & grand mangeur, mais fi la marque elt entre le cil & le sourcil, l'autre qui luy correspond sera pareillement entre le nombril & les parties honteules, comme dit Haly; pour moy ie dirois que ce seroit au bas du penil. Maintenant nous parlerons dunez, qui, comme nous auons dit, correfpond au membre viril : d'où vient que si la tache, est en la racine du front, comme aussi en cette cavité qui est entre le nez & le front, il y en aura vne autre au prepuce, c'est pourquoy Hali a dit si la marque paroit au front qu'il s'en trouvera auffi vue autre aux redicules : mais il n'a point expliqué en quelle partie du front, il faut entendre que c'est au bas du front en la racine du nez : vne marque qui est en l'extrémité du nez en dénote vne autre au prepuce. Hali die que si quelqu'vn à vne tache ou signe en la narine, il en aura aussi vne au membre viril, sçaHVMAINE. LIVRE IV.

noir autour du gland vne autre en la partie gauche de la poictrine, & austi au costé, mais par les navines il a voulu entendre l'extrémité du nez, ce que quelqu'vn a verty de l'interpretation Arabe, & a peu facilement faillir: Melampe die que fi la tâche se treuue au nez ou en l'eit, il faut tenu que celuy qui a cette marque elt démélurement enclin aux plaifirs de Venus : que fi la femme a vne tâche au nez obliquement, elle en aura aussi vne aux parties honteufes, & ted infatiable dans le coit, vne tâche aux narines en dénote une autre aux refricules: les narines font au bout du nez, les testicules au bas des parties viriles : Hali dit que si la marque est en l'oreille, il y en aura aussi vne en la cuiffe; le dirois que les orcilles ont de la correspondance aux bras,& aux cuiffes, fi la marque est autour des temples, c'est figne qu'vne autre est aux omoplates : mais s'il se voit vne autre marque au dessous des narines, Hali témoigne qu'il y en a vne autre aux bras entre le coulde & les épaules.Mais ie ne dirois pas veritablement fous les narines, mais vis à vis l'espace de la bouche & du nez, autour les oreilles. Car cette region correspond aux bras, & à l'espace du bras depuis le coulde jusques à la main Half dit que sion voit une marque aux iambes de la femme, c'est figne qu'il y en a vne autre au bord de la fente de ses parties honteufes : aux hommes i'ay remarqué que les testicules sont marquez, mais, comme dit Melampe ces marques les dénotent gourmands & chercheurs de franche-repuë. Si la marque est autour de la bouche vers la machoire, elle en dénote vne autre en la ceinture : les ioues correspondent aux fesses si la tache est en la joue du costé droit sous l'œil; l'autre sera aux fesses si c'est en la gauche, l'autre sera sous les reins:car la partie gauche signifie toussours le dos, le menton, parce qu'il est la partie extréme de la face, il a de la correspondance à l'extréme partie des pieds, c'est pourquoy le menton defigne les pieds : la partie d'autour les oreilles dénote les cuisses : Or Hali dit qu'vne

#### LA PHYSIONOMIE

marque an menton, en designe vne autre en la partie de la ratte, mais si elle est en la ratte, on sous le ventre eile indique l'Homme maladif : Melampe dit que les col auec les iambes ont vne mesme correspondance, comme aussi les bras & les pieds : Hali dit que si la marque paroit en la gorge, il v en aura vne autre au costé droit de la poictrine, mais Melampe dit que c'est ou le ventre se termino: Hali dit aussi qu'vne marque aux mains en designe vne autre au membre viril, & que fi c'est aux mains des Hommes & des femmes que la marque ett, c'eft figne qu'ils font feconds en lignée, mais la remme engendera des femeiles, l Homme des mâles : or s'il y a vne marque en la partie superieure ou le cœur est situé en l'Homme, ou au tetin en la fentme, c'est figne qu'il est plein de meschanseté : c'est figne de bonté fi la femme à vne tasche au genouil droit, fi c'est au gauche c'est figne de fecondité, il faut de plus scauoir que les signes en la partie droite du Corps, sont trouués bons, il en va du contraire en la gauche.

# TABLE

SVR LA PHYSIONOMIE DE

# IEAN BAPTISTE PORTA DIV SEE EN QUATRE LIVRES,

contenant les Matieres & les Mots.



ales & inutiles a tranail fe connoissent par igner. 8 plus ingenicules pluticuts animaux doilez de

Beilles

profita-

fang. Achille anoit l'aspect grave. 181 le vilage beau 204 la poi-Ctrine forte, 224 grande force de bras 329 eft oit crefpu. 95 reproche à Agamemnen les yeux de chien , & fon cœur de cerf, 440 fes cheueux ettoient blons roux.

Actiolin tyran de Padouë auoit

vne påleur cruelle, les yeux de vipere, 214 fes méchanfetez. & fon portrait Adamantius corrigé 82 136 fon

texte le doit eftre, 210 felon -Polemon. Adolescens environ à 14 ans commencent d'augir la voix plus rude.

Adrian Spatafore. Æthalites creu fils de Mercure.

Aff. Aion heroyque, quelle fe-Ion Phanorin.

Afriquains enclins au métier de Venus.

Agamemuon auoit le Corps

TABLE:

grand, les membres ronds & longs, eftroit prudent & noble 396 Agefilaus auoit la taille petire

Aiax devient foux par la bile

Aiax deutent foux par la bite noire 26 Aiax Telamonien effoit crespu,

partant hardy controles concmis 95 auoit les cheueux noirs effoit fort mélancholique 109 auoit la voix clair e a60 la taille grande 294

Aiax nommé par Homere le haus mur des Grees

Aiax Oilée auoit le Corps quarré 394 ris d'Aiax

Aigle, Roy des oyleaux 161 Aigle entre les oyleaux à l'aspect

dumâle, & la perdrix de la femelle 52

Albert repris en la version

Ale biades estoit begue 243 auoit le chaignon du col en quelque sacon brisé 292 sa beauté,

Resvices
Alexandre le Grand auoit le
teint blane 2:8 les mains yn
peu longues 340 la taille médiocre : il subugua l'Orient
& surpassa tous les Rois

Alexandre de Macedoine auoit le vifage rouge

Alexandre Aphrodise dit que le poil se dresse de crainte d'horreur

Alexandre fils de Priam estore

telle estraint & referre & la

teste large , & pouquoy

Alphonse Laua 113 Amateurs de la chasse 558 Amateurs du ieu de hasare

Amazanones fe brufloient la mammelle droite

Ambidextre de quelle maniere il fe fait ; dénote l'Homme

tres-mauuais 348
Ambigauche, ce qu'il presage

Ambroile, ce qu'il dit des cheueux 90

Ame change de complexion, le Corps de forme 4 Ames fuierres aux mouuemens

du Corps 2 mourement de l'ame fuivent le temperament de Corps

aux amoureux les Poètes donnent les yeux louches 483 Anachai fis Philosophe né, chèz

Anazagore Clazomenien eft tonu n'auoir iamais ry 254 Androcilides de Sparte debile d'une iambe, fon propos

d'vne iambe, son propos agreable & facetieux 366 Andromaene auoit les yeux clairs, estoit modeste & sage

ange Politian auoit le nez énorme, effoit morqueur de ce que failoit autruy, admirantee qui effoit de luy 156 auoit la veue vn peu courte, Homme deingement fort aigre 473

angles des yenx longs dénotent maudaifes mœurs 417 courts, font de lojiable nature 417 charaus, fignifient rule &

## TABLE.

cautelle 411 voyez yeux angle de l'œil dit en Latin Hirent d'où

mimaux de petit corps, inge-

nicux 390 animaux deuiennent tous enroijez au temps de la copula-Animal de grand fouffle , eft de

grande force, & boit beaucoup 244 Anius auoit la taille courte 392 Antenor audit le Corps long &

graifle 4 & les membres prompts Antiquira Revne des Amazones

Antonio mere Claud, Cofar 299 Antiochus epris de l'amour de Stratonice fabelle mere

meurt d'amour Antropophagest, leur cruauté

Caunage. antoninus Heliogabale carremement addonne an luxe 154

antoine Caracalla de taillescourte; il vengea par yn grand carnage les Brocards des Alexan-

annbis peint par les Egyptions auec vne tefte de chien apollonius Tyanée

applée dit que l'Homme fe voit entieren fon vilage 56 a dépeint Venus dovecment riante 254 fa description d'vne belle mere bruffant de l'amour de fon beau fils

Aquilin , nez Aquilin à quelque

arabes larrons, inconftans, addonnez au lucre

aratus avoit le chaignon du col courbe 292

Archelaus Roy de Macedoine

Ariftion athlete d'Argos Aristogiron fils de Cydimachus appellé chien pour sa hardies-

Aristophane entre les oyfeaux compare l'austruche à Rhée

Arittote fient que les facultez de l' ame font affectées felon le temperament du Corps 12 dit que Hommes qui ont effé celebres pour leur esprit, estoient mélancholiques 25 auoit la voix graifie 270 les iambes fort

menties 362 estoit luxurieux 363 le texte d'Aritofte corrompu 317 fon texte corrompu en la Phyl. 317 fon texte corrigé 18; 127 274 302 fon texte mutilé reftably iclon Pol. & Adam. 166 fon texte corrompu, doit effre reffably felon Adam-47 felon Polemon 177 la Physion d'Ariflote écrite en Arabe fe garde à Rome

Aristote restaby en son integrité en sa Physionomie

Aristoxene . Tes Commentai-

Artaxerxes · auoir

courbe Artaxerxes, appellé

main , parce qu'il auoit la droite plus lonmainque que 340

#### TABLE.

L'artere rend le son de la voix aigu 262 A calaphus changé en hibou 71 Affymbé Vffumcaffan monftroit

grande grauité en son mouvement 1 - 382 Ateila auoit le teint palement

inhumain, & blaffart, voulut eftre appellé le fleau de Dieu. 215

Attila Roy des Huns effoit épouuentable pour fon cillement

Auare, la figure Auerroës dit que la matiere du poil oft purement terreftre 90 C. Auguste auroit le nez fort en o éminence enhaut, & par le bout fort allongé 158 les cheueux fort peu creipus & vn peu blonds 95, le vifage gay 111 vne beauté excellente, 179 effant luy feul tenu tres-heugroux entre les Cefars. Son teint tenoit le milieu entre l'aquilin - & le blancant il anoit les dents

claires , rudes & petites 239. mourut en l'an 27; de fon âge, Sa taille eftoit baffe, de cinq pieds & vn quart 308, les yeux chairs & ners 451, de coulcur perfe 430

Autcenne, propos qu'il rient des mœurs de la nourrifle 55 Aurelius Sextus 98

Aurelius Augurellus poète auon le corps fort petie -/ 2292 Autours, quels on doit choife

pour l'oylellerie 7

Abyloniens prudents 27 Diacchantes 4 28 Baiazet premier Roy des Tures auoit le visage triftement seus. re .

Baibe donnée a l'homme, parce qu'ilen'a point de crins fur le col 279, auoir pen de barbe au menton & le teint blemen'eft par bon. Sous le Ciel il n'eft rien de pire. Prouerbe Italien- 280 Home sas barbe semblable aux

femmes & aux cunuques Barthelemy Liuian 18 4 451

Barthelemy Coleon auoit la taille bien faite & droite

Base innenile, ce que c'est selon Sueffan Beauté, fa definition

Beffiarion Cardinal Begayement, ce que c'eft, quand il arrine

Begayement, eft quand on ne peut prononcer vne certaine lettre Beliers, quels on doit choisir pour

la multiplication 6
Bellerophon 26

Biberon, fa figure Bichenourrit Tellephus filsd'Agane & d'Hercole 57 Bile noire double 26

Bile poire peut effre rendue & tres chaude & tres froide 17 Biftons , boents fauusges ont le chaignon du col horrible 182

Bouf des Troglodytes, de coul'eurtanhée - 112 figure de Bœuf auec grandeifa-

avec | 1. "

de fort grandes cornes 96 Boitchx font paillards . 365 Bolonnois ont le front fans rides.

0.129 Bott n'eft aurunement bon 213 Bones deutenment comme entag z pour la paillardife ; au depueme iour de leur na flance -ils commencent de taillir &

s'accoupler 264 Bouche rifible dénote l'homme

paillard . 253 Bouche oquerte prife par A. irto. phone pour fig e de folie 236 Bouche portais de l'ame, porte

du discours, & le barreau ou se profere la penice 210 grande, dénote l'homme guerrier 221 petite , effemine 231 petite & fortant un dehors figne de trabifon & meichanceré reprouuée 232 beaucoup fendue, impieré 233 ouuerte, de torie, 236 caue, d'enuic 237 Parais & emboucheure de la gorge par-

tie de la bouche 21230 Buniers par quels fignes & de quelle forme ils doinent choi-

fir leurs boufs 6

Bracques, chiens en Italie, antrefois dits maftins, ou dogues 72 Bres pleurs de veines, signe de lu-

xure Bras & couldes robuftes & bien articulez tenes de tres homme de bien, 338, 339, menus, de nacure in becille 339 fore charnus denotent l'homme dé pourueu de discipline & de tens 340 vn peu longs , juiques aux genoux, figne de force & cha-

leur Brebis, de quelle forme on res avit choifig pour la multipliacation 6, felon Atiflote tone doitées de mœurs tres-folies, 267 MIC - 7 ON 100

Couleur des yeux de biebis pourroit fe nommer , d'essu, 

Bri eis auoit les chencus biones & mols ro. les forre le conjoints 140 la taille medio. cre,le corps egal, citoit douce

1 & pieufe 399 Briftons, ont le poil tanné ...... Bulirites & Lycopolites , peup s p'ont point l'viage des tromapettes, & pourquoy

Abot ou testart, poisson 70 Cœitus Calcaginas explique sice que c'eft que coulde bianc : 388

Gaicul égal en des yeux tannez, figne de rufticité, cousant, injore & d'adulter calcul megal en des yeux tannez denote les mœurs fort douces 442 pâle en des yeux noirs dénote l'nomme fardeur & empoi onneur -0.443 bleu & iaque également diltant courant d'ordre autour de la prunelle en des veitx variez dénote l'esprit addonné au larcin & à la tromperie 443 plale mi fle à d'autre de couleur de feu, & pers, & les yeux grands, emeus, brillars, & regardans

dénotent hommes cruels & rufiques 444 quarte, dé coulsur de feu, & reluifant comme f u, & de plus d'actre calcul pâie, meslé auec d'autre de conleur de feu, & fi des cereles per de bleis enunonnent la prunelle

comme ceux qui foat en con-

roux, & comme retiras les pau-

pieres & reluifans comme feu

dénote tres mauuailes mœurs peur & iniuste

445.
C. Caligula suoti la nuque da col tres gra fle a87 les cheneux clairs y fles lubrierte 
armarquecs par Suetone 
qu'al partiquois auce fea 
Serura 97 il anoit les temples caux aga, la nuque di 
noto fort grando & les iamles tres gaslier gel a lanique de 
197 les cheneux clairs, « è 
197 les chen

est visible 120 Canniballes, leur ernauté & bar-

barie 136
Caffandre effoit rousse 217
Caftor & Pollux estoient blonds

Catilina augitles yeux laids & vilains

Caythbeins Sultan de Babylone, ne de bas lieu parnient à la supreme dignité 135 celebin Empereur des Turcs

celebin Empereur des Turcs
trés beau & tres-fort 206
auoit le visage blanc 176 les
yenx arreftez & sans ciller

caroles blanes aux yeux dénotent imbecillité, & l'Homme fuiet à craindre 446 de diuerle souleur, frauduleux

Gerele de couleur de lang, effroit & noir; vn autre au destus de couleur de feu, en des yeux humides, figuific l'Homme magnanime prudent & infléquy vert au def. fous, noir au delius, trompous, noir au delius, noir au delius, trompous, noir au delius, noir

Cercles de diuerfe conjeur reprefentans celle de l'iris en des yeux fort fecs, dénotent le luxuriens 447 de couleur élities en dex y ux humides figne de forceds de grandens de cour age 448 de couleur d'iris en des yeux alures dénotene l'Homme-poute au courlous de au métière vecourlous de au métière vetures.

ceres blonde
437
cerfs camus & luxurieux 170
font appellez currouct 268 la
face du cerf-plotae d'offemens 190 aux cerfs chaftrez,
les cornes ne tembent point
& pourquoy.
56
Cerucaa principalle- partie du
Corp x o figne de fon tempe-

corps 20 ligne de lon temperament 20 21 Cerucau en la forme luit celle du crane 80

ceran Borgia Duc de Valence auoit la face parfemede rougen moites 29 le Corps bien Esta 1,381 i decolla d'un coup de cimterre vo boadecurant en la lice38 il auoit et yeux d'un regard fareuche, & tel que celuy de la vipere, ellincelluns k touvel efei : il conpa la gorge à don ferce de le ictta anne le tybre 433 cofer avoit à bouche foir

ictta dans letybre 43
c. cefar august la Busche ecumante & les narines humides 175 la raille haute, les
membres ronds & longe, 176
le teine biane, & effort fut
tout luxurieux 300 il auroit les
yeux noira % vils, 456 les
membres longe, ronds &
forts 28 il fut tué en l'an de

fon age lvii. Cl. C-far auoit le chainnon du col fort bon 200 il fut appelle par fa mere Antonia monftre entre les hommes ; e-

frant commence par la nature, & non pasacheue aggil adoit la raille haute & non pas me-

nuë Chaignon du col 281 partie de derriere la tefte 299 il a Tept os, ou vertebres 299 plein de mufeles & raffemble 188 gros fur le col dénote l'homme ignorant & injurioux 299 rude & la vertebre des omo lates paroiffant en dehors injuricox

200 velu, liberal 200 Chameleon animal tres cramuit 211 eft tres froid à caufe du peu de (ang qu'il a

Charilas

Charles d'Orleans frere de Francon auoit le teint vermeil > 19 Charles Roy de France auoit le

vilage plein de maieffé, la face auguste 181 la taille riche 3 97 ditMagne a cause de ses grands exploits

harles Duc de Bourgongne auoit le front jeurre & menacant 125

Charles Roy de Nanles anoit le nez énorme . & teint en cramoifi reg'il fir décapiter dans le Barreau Corradin & Regu. lus d'Austriche

Cheual glorieux & ambiricux 387 cheuaux gloricux 520 quelle eft la plus excellente constitution du coros du cheuol'6 fa defcription par Virgi-

Cheueux nez pour la necessité &

contre garde oo caufes de la generation der cheueux on roidesen la teffe ce qu'ils dénogent or ils devienment droits & roides felon Arittote à canfe de la refrigeration 92 ettendus & planes fignifi m mperfluiré d'humidité 92 crefous ce qu'ils dénotent 93 clairs ce qu'ils presagent , épais quel sien of movemment clairs & épais 99 planes & doux figne de maniuetude & froidure du cerucau 100 durs dénotent l'homme fort 100 movennement durs & mols ioo abbattus , panchans fur le front , figne de naturel cruel 102 noirs, de crainte & de cautelle 107 non beaucoup noirs ny durs. 109 vn pen blonds ou chaftains 110 blonds roux figne de complexion de peu de chaleur 172 fort roux de folie , couroux &c trahifon : vn peu roux 144 fort épais & touffus en jeune dénotent la manie en fuite de itemus ' '08

Cheueux dorez 112 cours de theueux tendant en haut ce qu'il fignific 104 cours de el cueux tendant vers le chaionon du col roa cours de cheucux ten-

dant du chaignon du col en haut heneux fort blonds & wn peu

tirans fur le blane ITI droits & hoirs ce qu'ils beenfione 109 droits, noirs & é ai 109 crefpus figne de craintes ee trompene 94 auoir les cheucux crefous & le nez camus confifle en la groffeur 94 blonds ce au'ils fignificat

Cheneux descendans du front vis à vis du nez 101 couleurs de

cheugus d'or 107 comment ils de uiconent roux

Cheuclure marque de liberté 90

Cheuelure rompue censurée chez Seneque 106 nourrir fa cheuclure coultume chez les

Anciens. 105 Chevre sujete au mal cadoc 266

partant les Prestres anciens s'en abstenoient Cheures fanuages en l'Ife. de

Crete estant percées de fleches se gueriffent auce le dictame 428 couleur de cheure ainfi di te parce qu'on la voit telle aux

yeux des cheures. 437 Chiers de chaffe font deferits par Oppian a cc vn mulcan rob itte 170 chiens immolez à Mais par le peuple de Carie 223 chiens de chaffe ont les lumbas vn acu longs 218 chiens fort propres à la chatte,

Chens de quelte, leur forme 74 couroux propre aux chiens

Coleriques font fouuent d'yn efprit facetieux 13

Ch ift rous Roy des Daces aport le front cruel & monftrueux 126 les denrs monftrueuses & la barbe hideuse 240 les veux trailtres & de vipere

Chryfiopus q. fouhaittoit des nourrifle tres-bonnes & lages aux enfans

Ciceron reproche à Pison les mœurs déhometres, qu'il avoit les iouës veluës 199 il feint à

ptune bleus 434 Cils Ida cils tombans dénotent l'homme lubrique 143 en arcarde ou tors , voyez fouteils ne Ciller point aux menaces, fi-

gnifie!'homme fort 470 pourquoy on Cille les yeux aures la copulation charnelle 469

Ciller les yeux 468 Cimon avoit la teste soustenue d'vne cheuclure crefpuë ge

Clarte des yeux prouient de la clarté des humcurs . 451 Clauicules , font os qui ioi-

gnent les espaules à la poictrine . . . . . . . . 296

Clauicoles ouvertes dénotent l'homme effeminé 298 bien feparées fenfible 2.98 mal fepa-

rées inseptible . 297 Clauicules de la gorge 296 ( cerr, fource du fang 18 fignes

du temperament du cour. 18 Col partie entre la poidrine & la face iclon Aristote . 381 Col gros cénote l'homme fort

281 gros & charnu, prompt à conrouffer 282 gras , lourd 282 graifle, imbecille 286 graifle & vo pee long, qu'il a la voix reformante & eft lourd 286 moyennement long & gros, magnanime 287 court, cauteleux & détracteur 288 bandé de nerfs , meschant 289 vuide & imbecille, cauteleux 289 racourcy hardy en paroles, timide en effect 289 dur, rude 189 mol, ignorant 290 rude. & gras, craintif 290 ferme & immobile, mauuais 190 fort bri-

fe, impudique 291 efleue droit iniuticux 292 panché fur le siers 292 panché du costé droit fronteux & affectionné 293 panché du costé gauche, adultere 293 plein de veines de fang, courousse 293

Ceux qui ont le col fort long & graige 286

Columelle estime le chien quarré plus que le long 399 Combat de lice 98 Conciliator corrigé 433 Confalue de Cordoite 397

Coptites peuples chez les Egyptiens precipitent vn aine

Corbeau, sa teste exprimés au

Corbeaux naturellement enelins au larein 159 rapine propre aux corbeaux & oyfeaux de bée crochu

Cornelius Licinius chaune auoit la taille courte appellé par Catule, Calòpichius

par Catule , Calopichius 392 Cornelius Celfus 213 Cornelius parlant de la boffe du

coulde 388 Corps agité des affections de l'a-

Corps & mains, quand on le remo en parlant dénoter l'homme éloquent & rempur 347 quart humers da corps humain 24 corps petit, chair feche dénotant chileur, remdent l'ame maslhe 29 corps petit, chair hamilée, & coulteur denotant humaine élguille l'homme expeditif 39 mail proportione, cuercleux 193 fore grand, tardit 395 fort grand, tardit 395 fort grand, tardit 395 fort petit, p lein de precipitation 303 grand, chair humide, couleur denotant humidité, qui n'est point expedicif 304 grand, chair dure, & couleur denotant chaleur, expedicif & feufitif 305 velu', lent,

lasche & luxuriedx 400
Composition manualle de corps denote la qualité de Pespit 390
Corps naissent grands aux ter-

Corps naiffent grands aux ter res froides 34 Corybantes 46

Corybantic maladie des prunelales des yeux 467 Costes ainsi dites parce qu'el-

Coffes anni dites parce qu'elles gardent les intélins 213 rempart des parties vidales 213 coffes graifles dénotent imbéditié 314, monués & enfées, babillard & conteur de fornetses 335 charnués & dures,

Cofte droit plus chaud que le gauche 313 Couleur d'eau des yeux, les Neapolitains l'appellent brune, dédote Tourdie

435
Coulcur brune ou dear, figne de chileur 435 bleuß
tient le milleu entre le
le blane & le noir 433
blanche marque de pailardic 439 perfe dite la
clarie du ciel 43º les 1taliens l'appellent Bimphiscie, elle prouient de chaleur 438 denote les timids a
428 que la chileur domne
439 perie cipithere de la
mer 430 blanche va peu

souge 218 liuide ou plombée. finne d'enuie 213 couleur de chevre ainfi dite, parce qu'on le voit telle on leurs yeux 437 brune, monftre que la bile noire domine 210 vermeille 218 enflammée, figne de manie 217 rouge, dénote l'homme chaud 218 rouge blane, bon naturel si8 vn pen rouge 218 tannée ars rouffe, l'homme pernicieux 217 ceux dont la conleur ett fort noire, font timides 208 canteleux 203 fort blanche, timides & paillards 209 paffe,ti-

bée, timides 2 12 falle, forts 2/2 Couleurs reluifantes des yeux, quelles le on Gellins, elles font divertes aux yeux, & pourquoy 428 trois divertités de couleurs felon Aristore en ses Proble mes,noire, perfe, & telic qu ot . las cheures en leurs yenx 328

mides 211 vn peu liuide ou plo

Couleur de miel dénote l'homme froid 216 de vin 436 couleur des yeux de brebis, peuteffre dite couleur d'eau, brune, ou obscute 425 couleur de fen A40 laulne 45 d'eau, que les Medecins appellent aquatique

435 vn pen jaulne 437 tannée, agreable 436 verte Couroux foudain (36 homme prompt à couroufier , la figure

5 26 conroux propre aux chiens 167 couroux ce que c'est il procede du cœur

Crainte cft vne refrigeration prouenant de difette de fano chalcut Crane partie le la teffe, comme

le comb'e de l'edifice. M. Crassus n'a ry qu'vne fois en Cratinus Poere dont les fils e. floient appellez long-cols par Aristophane.

Cublayen Empereur des Seythes anoit le nez long & droit des le frot 158 le vilage auguste 181 Cuiffes inarticulées & molles dénotent imbecillité

Cuiffes offues & nerueufes, figne de force 258 molles & inarriculées, de molleffe 378 cuiffes & lumbes velus dénotent l'hame fubject à la luxure pour leur esprit de chien 440

Cyniques Philosophes ainsi dits Cyrus auoit vne merueillenfe beauté de corps 205

Aim dort Ics your ounces

Dantes Alaghierius auoit le front de Platon Dares le Phrygien escrit qu'A-

chille effort crefpu Darius furpaffoit en beauté tous les hommes Daulphin a le muscau camus &

recroché Démarche tantoft lente, tantoft prompte dénote l'homme variable & diffimulé 382 reglée est figne de tres bonne complexion de cerucau 379 en fa démarche on cofidere le mouuement & le temps

Demetrius fils du Roy de Syrie furnommé Grypus Demetrius auort vne excellente beauté 202 fut le plus intemperant de tous les Roys Democles dit le beau , pour quoy

### TABLE.

Democrite Abderite dit que les yeux deuiennent grands à caufe de l'humidiré superflue 407 il a toufiours ry en fa vie 251 appellé Gelasin à cause de fon ris excellif Dents canines Dents larges, aigues, canines, de denant 227 fortes & épaisses dénotent l'homme de longue vie 239 clair-femées, de courte vie :38 aigues & droites, courouffe 241 meffees , prudent 241 canines , longues fortantes en dehors & fermes , gourmands & infatiables 240 lon-

ones, ajones & fortes, enuieux. impie 341 Ariftote dir en fes Problemes qu'il y a des presages de la vie 238 dents maschelieres 237 Pyrrhus Roy d'Epire auoit vn feul os au lieu, de

les hommes ont plus de Dents que les femmes

Diagoras le Rhodien mort de Diaphragme , membrane diui-

fant les parties vitales des na-Dictame, herbe dont les cheures

encrete font fortir les fleiches Dieu a formé la teste à la fimili.

tude de la rondeur du mode 68 Diogene Cynique Diomede avoir le vifage auftere 181 effoit criard 252 auoit le corps quarré-

Diffinulé da figure 549 Dogue, chien Doigts eingennobre 349 doigts

gros & courts dénotent follie \$4 9 courts & menus; follie 350 longs l'hôme mechanique, fage & de bon regime 350 longs, mol & diftans l'vn de l'autre, fimple 350 renuerfez en arriere, liberal 35 doigts fuperflus aux mains rendent l'homme vn peu fufpect en melchanieté ger ietter les dorgts en parlant

figne de naturel vehement 302 Domitian audit le vifage moucfte & plein de rougeur 195 :floit difforme pour les iambes graifles 363 audit les yeux fort sand solida s

Domicius Neron appelloir les cheueux de fa femme d'am-Dos a IV.os & vingt fept depuis

le chaignon du col infques aux omoplates 304 Dos maigre dénote l'homme régenioux 205 velu, rude 305 robatte & grand fort quant à l'ame 304 eltroit & imbecille, mol 304 égai é de dos & mediocrite de poictrine eft yn figne approuue &c

Dosboffu Doux & traictable , fo figure 531 Dragon entre les reptiles a la forme du mafle, & la vipere de la femelle

Ffeminez ont le menton fans , poil Egyptiens fages Egyptiens depeignent vne Panthere pour deligner l'homme qui cache fon melchant & malin naturel, pour n'eftre pas reconnu des frens 52 depei-

gnotent Anubis auce vine telle Oo in

### TABLE.

de chien za pour defigner l'home impudent ils peignent vne grenouille aze pour defigner l'eftat & condition de l'homme ils peignent les lumbes vou les os de l'espine du des 316 pour fignifier quelque chofe d'ouuert , ils peignoient vn lieure . . . 467

Emmanuel Chryfalora reftablit les lettres Grecques en Italie

Empedocles Agrigentin dit que nos ames font des harmonies clementaires, citoit melancoliques

Enéceftoit roux 217 il trahit fa patrie 1 200

Enfans pourquoy quelquesfois ne fout point semblables à leurs parens d'esprit & de corps 56

Enfant nourry de laid de truye, . chant della grandelet tout emmaillotté entre dans la fange, & deuore à guile de pour-- ceaux

Enfans ont la voix aiguë & pourquoy 262 leurs yeux font toufiours pers . . . 428

Emre deux des ivintures des doigts 249 Engioux fa figure 252

Enuie la de cription a fignes d'ennie font les yeux obliques lelon Quideat Epicrates 435

Epicure auoit le front effendu 120 fa maniere de viure 129 Erafittrate Medecin 212 eut le foin d'Antidchus eltant épris

de l'amour de fa belle mere Blope quoir les leures enflies &

fortantes en dehors 224 Espagnols grandement vanteurs 37 All a Library and the st

Espaules dites Armi parce qu'elles portent les armes 318 Espaules sont parties, desquelles

Espaules inarticulées & imbecilles dénotent l'homme effeni. né quant à l'ame a la 210

Espanles mal dénotiées figne de chiche 200 robustes fignificati les mours robuttes 210 denotices , Phomme liberal 220 les graffes ne foot aucunement prifée: 321 les graifles & raffemblées ; les ingenieux 221 efleuées , rudes & infile!les 222 velues , folie & perte d'esprit 32 courbées & fe remuans a chaque pas vn peu dénotent l'ame releuées 320

Espreniers ou faucons propres à l'oyfelerie 7.351 Efprit place & effeue au plus haut de la teste considere tout

Etturiens faisoient des instrumens des os des jambes 361 Euphorbe qui auparauant effoit Æthalites bleffé par Menelas

Funuques ne deciennent point chauges pourquey of n'ont point la voix aigue & pourquoy 262 n'ont point de poil

& pourquoy . . . 401 Entialus effoit grand & infente

· Eurylochus estoit trauaillé de bi-Europeens diffemblables entre

Stratonice . 212 cux, à caufe des changen ens - des temps : 36 Ezellinus Romain auoit les yeux de vipere, vne passeur cruelle, & vn front plein d'inhumanité. 445

Ace, cette partie en l'homme qui eft au deffous du crane 132 fiege de pudeur 182 fort grade dénote l'homme lourd, pareffeux 183 fort petite pufillamine 18; perite & de cou-· Ieur de faffiran, trompeur & yurongne 136. mediocre 187 mediocre & vm peu graffe 187 charnoed'homme humbler88 fore charnie, recreatif 188 maigre ; eirconfpect en fes actiony 188 m'y charnue, m'y majore lafche & curioux 189 pleine d'offemens timide 190 191 va peu longue. iniu-L rieux 193 plane, litigicux 193 ronde, foux 194 ridec, triffe real fank poil & majore, 'me: laneholique 194 rouge honteux 104 laids de face quels 200 beaux de face; quels 201 Fancons pour l'owfellerie, quels on doit choifir

on doir choine 17
Fauverin 12

Femmes ne deuiennent point charaues, & pourquoy 96 effant enceintes elles ont le mollet de la tambe humide, & pourquoy367 elles ont la voix aigre & pourquoy 262

Feffes fort propres pour feruir de fiege 363 graffes, dénotent l'homme mol 355 pleises d'offemens & aigues, fort 347 graifles ou come deficiences, malin 357 ny ridees, ny dou-

Flacei, du nom Faceus font només ceux dont les orcilles sot pendantes 146 (urnom de Flaceus d'ou tré 146

Plauins Domitian difforme pour fa reite chause 93 4 ms v n petiel ive autiour de la cure des cheueux 98 a corrompu fa niepee filie de fon frere, qui luyanoir efté refutée enunariage 98 il auoit la taille ha-

Fleiche d'afne, quels on nomme ainsi 334 Fol méchant, sa figure 561 hom-

mes fois & rudes appelloz des Grees peaux épaifles 245 Frâçois Buffó dit Carmagnolei & Frasçois Stortia 162 181 342 363 François premier Roy de Frâce, quel front il auoit François Pactius coniura la more

Fronten Latin à fon étymologia du petuis des yeus-try il înque la terifetile, la ioye, la clemére. & l'aliurăre say anciannemét confesté à la pudeus say, grâd dénoté pour la plus part la lourdife sas grand ycharm. & 'doux 319' petit ignisse.

de Iulian medecia . . 216

O o iii

Thomme changeant ity large sio long , vignene de lens & doeil te terquare, mignari mire :at : and prompt au cou fond 116 rule anec des foiles & des butes 127 refrongné. declinant vers fon milien, figne de couronxigas dreffé en baut. d'admiration 129 deride fans foucy & efloigne de toin't 9 doox, litipienx reg droit matgre, mediocre;ny rude ny douk -n ce qu'il presage 129 estendu & vny flateur vat nebuleux, hardy 132 farouche & bouche 134 - mevennement tranquille & ub nebaleux tig hout 1:6 triffement feuere 136 hommes de leeit from font ignorans & inexsuperimentez vat maigre refrobeigné ou ride ainsi die à la fimilitude des cornes sidées des - chevres 128 side effent en haut 129 rond; contexe; fighe de Ripidité ing abbateirou ab baille defigne l'homme effemine ....

Frontan prife les chiens des pa-Reurs ayant les yeux tannés. 1 427 - 135 ---

Frottement & collision des mains : 1-1 347

G

A'ba avoit la taille iufle J 299 la Itheralité 399 les youx ettoient bleus Atz Sergius Galba anoit la telte chauthe for le de nant es eftoir fort encien à parliarder auce les mafles 98 il auoit le nez cour-66

Gilesce vicomee fecand shall bean 106 in fit genttraire. yn college & vne B.b.iothenne -E 306 - 1 1 1 1000 18. Ga eace vicomte premier augir

le vitage vermeil &relmtant 3 219 to - anni

Galien, fon opinion de l'ame 16 Galeres , adole rent boau of in tres lagreable à Reoloinée 206 Gosoux tont attachez aux cuiffes orgeo charnus ,figne deldebilité devestu & de mo leffe 260 faifans broit dénotent l'homme ampudique 360 penchans en dedans & to heartens l'en lautre, addonné aux femmes & effeminé 261 fouples & ployans figne d'impudicité 460

Georges Scanderbeg zer fon vifa. ge monstroit l'apparence d'vn grand Heros 161 il anoit les membres robuftes & le corps plein de muscles 339 sa taille is effoit hautemate de'l 396

Georges Froiperge Suedois était inhumainement farouche 199 16 - audit le corps fort & vafte 296 Georges Valla 275 affez inepte-.. ment a verti au lieu de men-

. ton toiics: 27\$ Gefnere habile aux lettres Grec. ques 424 erre , donnant à la

castle la plume dure 100 expert en Latin en Grec tafche de corriger Polemon & Ada-- mantaus 267 il erre en fon liwure des beftes à quatre pieds 126. correction par Geinere fur le texte d'Aristote improunée 127 interpretation de Gefnere en fon libre des animaux rev prife /

161 Giontonnie propre aug loups 236

Gadefroy Due sle Lorraine i de ny Bodi fon y il mierson de la ny guen e sain fin contre les Turcs 1811, auoit, le vi age eneraobiente la ratific haute de une

dellope flancade capas 397 Gorge, eftre effement de gorge futtat valuatique o 2262 Gorge cude denote legerete dell

Grige rud alen/ar legerate deciprir de labilitata con de la igorge, pareitian en delion fi genele/iapelle 293 genge bre micre partie du colassa novid de la gorge. 494 Grans de milre aux yeux 444

Gormand; la figure 336
Grans de miltecaux 4cux 4cux
Grenotiille fans pieds, toute
erroude. 27a
Gripfi, quelschez les Perfeys 83
Grucgerad oyfeau & cimide 334

H H

Haliabhenragel en fon liore des fugemens 169 Haliabheda 2 78 Hanches, quand les o en forten debors denotent torce 372 Hanches grafifes denote l'hom-

me amoureux du fexe feminin 363 Hector anoir le vifage venerable, eftoir concerblement barbu 180 299 louche & ptopre u faire l'amour. 482

Heeibe abbaya come vae chierne y avant perdu (on é oux & fes enf.ns que eftoit belle 204 iulte & picufe | 1204 Helene agoit la bouche petite 231 les cheueux blonds | 110

Heraelides auoit la demarche &

H raclite pleuroit fur toutes les choles du monde 254. Horbes ; leurs, marques par lefquelles on cognost leur veitu 9 Hercules fuier à l'epileofie 26

Hercule fujer à l'epitepfie 26 auoit trais rangs de dents 239 Hernes, l'hyfionome 13 Hernique affichion, quelle 27 Heroique perfonsage, fa figure

Hefi ation ce qu'est 24t Hiberes, peuples 36 Homme tres impudent & eshonté appellé chien, chez Hefy-

chins

4 Montae vilain vulgairementappellé pourceau 183 vili n'a du poil eff. freir le regnérer 40x propurtion de la tres pêture telle de l'homme 197 Artilote adureir é Alexandre le Grand qu'il fe faut donner de garde de l'homme 1 alorsuné de mattilé de quelque membre 185 tous hommes qui ont elle liluttes par leur efpirit felon Artilote ont et té inclancelle.

tous hommes qui ont effe iluffres par leur clarité felon
Ariflore ont ellé m'aneoilques 46 hommes veclus 'ont
defireous des platifis de Venus
400 homme de bien 5 fi figure
439 de l'hommes tanguin les
tignes 24 pourques poyeux,
felon Losau 25 homme loud,
fi figure 539 temperant, fa figure 539 temperant, fa figure 549 temperant, fa figure 549 temperant, fa figure 540 temperant, fa figure 5

honteux, faifigure 544.
Homme deité de grands corps, a le vifage largely les fourcils courbez, &c 46 a deferition 46 inde & inuite 1, fa figure 489 fielle. & infidelle, fa figure 490 fielle. & infidelle, fa figure 490 fielle. & infidelle, fa figure 490 ruddent & imprudent 54 figure 490 ruddent & far figure 490 ruddent far figure 490 ru

fig. 492 méchant, fa fig. 490 de memoire & oublieux ; fa fig. 502 hardy 503 timide 504 impudiade tog fort 512 fes figues deferipts par Vegetius 515 orgueilleux fa fig. 519 pufillanime fa figure 521 magnanime & 22 anare car liberal cae promota courouffer 526 lourd eag doux & traictable est intemperant 330 ftupide 539 temperant sao impudent isa honteux 544 reueiche 546 recreatif sar arrogant sa8 menteur sso flatteur set importun est impie cea pitovable sse infurieux hebeté amateur du ieu de hafart cco babillard 558 inexpedicif & expeditif 660 foux mechant, fa figure 16; noms des hommes illuftres en force & en confeil qui se trounent dans les histoi-

Hommes ont plus de dents que les femmes 239 figure de l'hóme depeinte

Horace des Maries rioit peu 255 Horace Poëte auoit la taille courte, le corpe gros & gras, & les yeux chassieux 392

Horace cocles auoit le furnom de Cocles à cause de son nez camus 172 Romain 366 Humeurs quatre au corps hu-

Hyene à mille couleurs aux yeux, & partant elle est toute pieine de fraudes & d'embusches 239

I Acques le febure de Stapoul

de taille fort baffe
Jacques Triuntius auoit la taille
quarree, effoit vn des plus ces

quarrée, effoit vn des plus celebres capitaines d'Italie 398 Iambes articulées, natueules,

& forces dénotent l'homme fort quant à l'ame 361 courres dénotent l'homme malueillant

Iambes font au deffus des genoux 261 molles & inarticulées fignes de crainte & d'imbecillité 363 fott menues, méchanfere 362 graifles & nerueules . de luxure 363 iambes & tallons gros dénotent l'homme indocille 262 velues, paillard 354 mollet ou gras eft vne partie de la jambe 366 mollet fort gtos dénote l'homme dione de haine & cihoate 367 refferré de liaut en bach fort 267 eften la du bas en haut, ctaintif 367 mol , figned effeminé 368 de grandeur moderée de tres bon esprit 368

Iean Affymbé, furnomné Vffumcaffan auoit de nez aquilin 262 le vifage ioyeux & gay 179. vne grandeur de corps merueilleule, il éfloit guerrier & desireux de gloire

183 Iean Picus Mirandulan auoit le vilage fort b au 206

Ican Marie Vicomte auoit les yeux de vipere, & respirans le venim 446 Ican Ruellius Gallus auoit la

taille mediocre & offoit tresheureux en fes eferits 398 Iean Alexandrin 75

Ican Baptifte PortaNeapolitain, quelle figure il auoit 496 fetter les doigts, figue de mollette 352 Impie, sa figure 554 Impotenția figure 554 Impotenția figure 509 se signet tirez de P. l'afriquain 510 &d'Archelaus Philotophe

Ingenieux, fa figure 495 hommes tres ingenieux font principalement agitez de fureur 25 Intermerant, fa figure 532

Ioinctures des mains fortes 346
ioincture des mains, longues
groffes & rudes
Ion de Chio, (es eferits
239

Iouian Pontan auoit les fourcils droits vers les paupières 140 le visage vn peurustique 180 Ioye excessine, ceux qui en sont morts 3 l'affection de ioye en la ratte 252

Ioties charunes rémoignent l'affoupiffement & l'yurongnerie 196 charunés denotent lafcheté & yroognerie 196 graifles, maliganté 197

Italiens prestans affectionnez à l'amitié 36

Iules Cefar effoit chaune, fa luxure remarquée par Sueto-

ne 296
Iules Firmicus 380
Iument ayant grands erinis dven
fre à peine d'effre faillie d'vn
afue 388
Iupiter fous la forme d'yn aigle

rauit Ganymede 204 Ifmaël Sophy Roy de Perfe auoit le nez courbé 162 le visage gay & ferain 179 vne beauté tres-exquife de corps

ge gay & ferain 179 vne beauté tres-exquife de corps 203 il auoit la main gauche tres agile & forte 349 Iuite & iniule, fa figure 487 Fullice, la plus grande de tou-

fullice, la plus grande de routes les vertus, 487 fon image comment peinte par les Rhetoriciens & peintres anciens 487 pourquoy on la dit vierge

L more will

Acedemoniens immoloiene

Laistres-belle, mais tres-impudique 205
L'amie, poisson dont la gucule est largement beante, appellée Gonffre dissiléé sermer

Langue fubtile denote l'homme prudent 240 prompte, foi 244 lente pareileux 244 langue qui hofte

Laodamas prelageoit les forces d'Vlysse à sa corpulence 319 338 367

Laurens Valla 88 Leonida chez Plaute est dit vn peuroux 399

Leurus, ou lippus, quels 20

TABLE.

Leures sont jointes à la bouche au lien de portes 219 quand la leure de haut paffe celle de bas, figne de folie 221 leures deliées en vne bouche grande de forte que celle de haut foit jointe à celle de bas , effant lâche aux angles denotent grandeur de courage 222 deliées en vne bouche petite, crainte, impuiffance & tromperie 225 graiffes , dures & enfides à l'endroit des dents canines denotent l'homme de peu de merite 226 enflées à l'endroit des dents de deuant impudique and leures de bas enflées à l'endroit des dents canines , l'homme plein de venim 229 leures de bas pendantes. fione de lacheté 210 velnes , luxurieux 230 leurus, lippus , ainfi dies pour leurs grandes leures 210 angles des leures 222 leure de haut fortant en dehors denote l'homme prudent 218 celle de bas fortant en dehors imprudent & fimple

Lion, animal infle & fans fraude 48 en vangeant l'injure re ceuë, il bleffe autant qu'il a cffé bleffe livy nefme 487 belle hiftoire du lion 487 fa ieffice renommée 487 fa defription 47 deux affections conniennen à l'effecte des lions, fea-uoir la liberalité de la force 51 la magnatimité leur effection et l'internation de l'internation de l'internation et l'internation de l'internation de l'internation le liure des animais, I vue a le poil va peu crefpe, l'autre plui, lone & crefpe, l'autre plui, lone & crefpe, l'autre plui, lone &

fimple Louches, font d'esprit peruers 481

Loup , poisson a vne grande

gueule 235
Lourd, homme lourd fa figure 129 pourquoy il est défenda que les nourrisses lourdes & stupides n'allairent les ensans

16
Louys Sfortiz dit le More à cause
de son visage basanné 200

Louys Roy de Parmonie & de Boheme fortant du ventre de fa mere effoit prefque lais forme & Gins traids ny lineamens de vifage, il auoit la reffemblance d'un fan d'ourfegya

Loxus appelle les melancoliques triftes & pourquo y 29

Lucian écrit que Therstes quoit la reste éleuse en feste 89 il estoit homme de lugement fort aigre 472 il appelle Alexandre, tres grand latron 472 Lucresse Romaine tres belle & chaste 206

Lucrece, ses vets des complexions du cerueau 22 23

Lumbes four dits depuis Ja ceinture iufques aux reins 316 fiese de l'usure 316 forts & offitt li gne de virilité 316 aigus denotent les honimes addonnez aux femmes. & crainili 37 tremblans , impudiques 317 ronds ; longs & graifles amateurs de la chaffe 318 velus fujets à la lusure 317

Luxure prouient des parties honteules 334 Lybiens peuple 36

Lyciens peuple 36
Lycaffus nourry d'vne louue 57
Lycaffus nourry d'vne louue 57
Lycaffus nourry d'vne louue 57

point l'elage des trompettes & pourquoy II4 Lychtque accoustumoit ses Ci-

toyens de nourrir leurs cheneux 105 Lyfandre anoit la cheuclure

Lyfandre anoit la cheuclure épaifie 98 la harbe longue 279 il luy futuint auant sa mort vn vicere equié de bile noire 26

#### TAT

MAchon efloit fore & pradene 396
Marconea, peuples du Pont 39
Magnanime, fa figure 32
Mahamet IL Hamperen des rure,
luy qui prit Bilance d'affaut
anoir les, foncrils en arcade
139 le nez combé fis le vifage
femblable decluy des Seythes
& pafie, la posièrine large &
deg grand bras set 334 il defira voir le, glaine de Georges
Scanderbeg, d'wne gradeur
innificé 339 il auoit las yeux
prefends. & cruellement, fa-

touches Maigres, poirs & ve'us Main droite ou gauche, ceux qui s'en feruent 348 Mains grandes:, articulees., & nerueules 241 mndres & molles figne de tres bon efprit 342 dures & plus charnies qu'il ne faut figne de rudello 345 grandes & dures fign ficht I homme fort 345 fort courtes , figne de folie 345 groffes , de melchanlete 345 fort pleines auceles doigrs longs de larcin 345 eftroites & graifles, d'infidelité 346 fort petites fignificat que l'homma fe plailt au larcin 346 graifles & crochuës, figne de badinage & de gourmandile 346 lögues auceles doigra longs, que l'hame elt lage en les œuries 346 veludes luxurieux 348 petites, grailles & laarfreijets, mols géa-quelles font les paries des mains 34f moutement des mains languidos & denoüez 347 paulme pastic interieure de la main 346

Mammelles pendantes, poietrine ample & maigre dénotent femmes laches & sucongnéfes 328 petites & extenuées, imbecilles 318 mediecres, parfaire cemplexion 319

Manie, pathon de l'ame
Manfuetude, ce que c'est 528 confiste entre le couroux & la
lourdise 528

Marbrine iplendeur
432
Marc Citoyen de Syracufe effoit
tres-excellent Poète, durant
qu'il auoit fes extafes & enthoufisimes
23

Marcilius Fiein avoit le corps & petit qu'à peine elloit ce vn demy homme 392

demy, homme Marcher Along pas denote (figcace) lentement, homme penfitg 93 slongs (leiet pas, proprompt; ame chaude 980 a pas prompt; ame chaude 980 a pas courts, parefleux 32: a pas courts & prompts, parefleux & canuyeux 92: a pas cue les youx trobblez & inconfinance de telle, hardy & cruel 389 Marcher pas a pas, felou laismbe 98: a passent passent pas Marchant les piclá & les ismbes

tournées, font effeminez 384 marchaps le corps droit, tens TOS

forts, & prompts a courouffer 385 le corps panché, font timides & honteux 385 parchez du costé droit en marchant, impudiques 385 du costé gauche infentes.

Marius prife la seunesse pour la milice de haute taille 351 Mars dépeint par les Poètes a-

uec la poictrine robulte 324 à Mars Enyalus les Lacedemoniens immoloient des

Marsias auoit le visage semblable à vne beste farouche, herissé de poil, beaucoup de barbe, herissée d'autant d'espines que

de poil .
Martial
Mastins, chiens 22

Maternus 36 Maufole auoit le corpshaut, &

estoit prudent 396
Maximilian Sfortia auoit le visa-

ge deshonneste 1886 Meiampe, Autheur Gree 569

Melecials fol, ne chez les Atheniens prudens 40
Meletius Philosophe renomné

124 dir que ceux qui ont le front demesurément grand ont l'esprit hebeté & obtus 119 il a beaucoup esclarcy le texte d'Aristote 124

Melitus Pitteus 161 auoit peu de barbe 180

Memoire, homme de memoire fes fignes & la figure .502 Menandore étiot louche 482 Membre viril grand denote l'efprit dur & lourd 234 Menelas choir deferit blond par

Homere 110 auoit la tefte

quoy Homere l'appelle Fort bonbauf Mentibule 275 Menton, première partie de la

machoire 275 petit denote Ihomme infidiateur 275 long. babillard 287 tond 86 fam pool, effemine 276 quarrés viril 276 fourchu, paillard 8c gracieus 277 fort peu fende 277 concauve vira les natines, leiurieux 278 aigu, courageux 278 men ton hou 378 long 727

Mercure die par quelques vos Anubis 388 Mer, son epithete, perse 432 Meridionaux leur voix serse

Merlin de la grande Bretagne

Metaphrene 307 bien charm grand & atticulé de rore l'hôme fort 307 inarticulé & imbecille, mol 309 large, magnanime 309 maigre, fiquencé doite 309 droit, glovieux & lafemie 310 fort courbe, les clipandes referrés sers la poictine & le corpobrié figalde l'homme chiche & adooné au lucre 311 volt. 5 figue de hauts delleins, & de pers

L. Metellus auoit la taille courte, & le vitage difforme 207 Metion effort roix Meto(cope, quels on appelle 118 Miel, couleur de miel 216

395
Minerue blonde à caufe de fon bel clurit & fa verru guerriero

pers, parce que la vertu le

fait admirer & est illustre 433 Stace luy feint les yeux de trauers 481

uers
Meenrs des hommes peuuent eitre fondées par trois methodes 13 mœurs de chaque animal le manifestent par leur effigie 40 mœurs peuuent estre
conicéturées par la methode
du syllogrime 58

Mols de chair, font ingenieux

Mollesse vient pour deux causes

344
Mollet de la iambe , fait vne partie d'icelle 366 mollet for gros denete. L'homme digne d'effre hay de chonte 369 ferré de haut , en bas , l'homme fort 367 allongé de basen haut l'homme trivide 267 mol , effeminé 368 de grandeur modere fort hon etuit. 268

rée, fort bon ciarit 368 Monstre au corps est monstre en l'ame 426

Muricenus 310 Myconiens, sont engendrez tans poil 96 appellez chauues 96

Myonia 535 Myrthe la coulcur tirant vu neu fur le vert felou Dioscoride

-

Ains, aux nains la force de la quantiré de vapeurs monte pel leur tefte 71. Natines obuette, 193 defignent l'homme ruftique & osinia-fire 133 regrochées 174 bouchées, forcesé 175 offitaires Vers hout

Nonther autheur non inconnu.

Negrail, poisson vulgairement aillet 406 Neoproleme estoit sourcilleux 141 auoit le nez courbé 161 estoit begue 243, grand, auoit le corps sort long 396 les yeux

ronds, & tres-grand guerrier
408
Neptune auoit vn cheual de cou-

leur petfe 433 Neron auoit les yeux pers 430 le ventre vn peu fortat en dehors 330 le chaignon du col gros &

gras 299 le poil chastein 112 Nez aquilin à quelque chofe de Royal 161 nez correspond au prepuce 154 grand est figne d'homme de bien 155 fort petit 156 droit, figne d'intemperanco 157 oblique 157 fendant bié à droiture la face 157 mal proportion é au vilage 158 long, effedu vers la bouche 198 gras, figne d'impudence 158 mediocrement long , large & ounert 158 courbe depuis le front 159 creux au deuant du front 162 . road & turpatfant en eminince plus que la rondeur ce qu'il fil gnifi -16; gros par le haut 166 long & graifle en l'extremité denote l'homme leger & recreatif 167 rond & fon extremité rebouchee, denote le magnanime 169 camus, paillard 170 large au milicu 164 extremué du nez groffe 165 extre-

mailes & bien fournis de leurs picces 164 Natards quels 254 Nettor effort grand , long & large, prudent en (es conteils 2, 6

mitê du nez arguë 167ceux qui

ont grand nez font tenus fore

Nicolas Piccin effoit foregrand Occilles d'afne, qui on die les guerrier 391 adoir 147

Nine fits de Semiramis auout la voix graiffe 270 la taille mediocre

Nomades Nombril de l'enfant doit estre diligemment couppé 334 nombril racine du ventre 338 i'efpace depuis le nombril juiques su pubis plus grand que depuis le nombril jusques au bas de la poiétrine dénote l'homme imbecille & de courte vie ? 2 l'espace égal depuis le nomb it infques au pubis, & depuis le nombril iu ques au bas de la porétrine, & de la jusques a la gorge dénote l'homme loliable, & force en l'ame & dilpofition de corps

Numa dés fon enfance est it

Nuque vovez chaignon du col

Ctaue Auguste anoit les fourcils contoints 240
O allet, possens et les composites et les composites et les composites et les composites larges grandes & diffantes dénotent l'homme de grand cœur 303 estlucies en haut, éhonté 203

Oagles croshus figure d'impudence 376 ettroits, longs & chrochus de naturel de beite 377 tonds,paillardife 377 charnus, de tent hebete 377 courts pafles, soirs, & rudes, de cautelle 378 larges, blancs & vn pen staties 6, figure detres bon zemperament. 378 Orer les aux them ux denot in le courage & la quoi è un him a grandus celles figue den atturd la urd 14; uranhes & un pen atturd la urd 14; uranhes & un pen atturd la urd 14; uranhes & un pen atturd la urd 15; uranhes & un pen atturd la urd 15; uranhes & un pen atturd la uranhes & uran

Orgaellien, in figure 519
Otestla, ou solge, des pieds erochas denotent "hommy éhonté 1741 reffertez, finité 174
amoneclez, finité 18 la lusure
374 reffertez, caut. l'ou 375
courts & gros te meraite 375
Os des fluces de lanches 373

Os des flancs at flanches 313
Othon effoit chauue, il tenoit le
premier lieu entre les amis de
Neron 57 il auoit la taille hate, & choit vaillant guerriet
396

Ours a la gueule éparle & vn peu longue 232 Oyleaux ayant la plume molte

font timides

Oyfeaux, figure de leur bec 167

Oyfeaux, figure de leur bec 167

Oyfeaux de Libye, pronerbe chez
Suidas

P An conic@ure que Phyché

ctt éprife d'amour par fes toupire continus 248 Paris auoit les cheueux mois à blonds. Parolle ferme dénote l'homme grane, prompte, melchant

a71 baffe, parfine 272 tandine, honteux höntedx 276 voltemente 36selche 271 courte - pureflexx & craintia/37 groffe & debite, lourd de iniurieux 273 signé & mal-nette - naturel varsable 273 signé & debite, crainte & courte 273 parte du neu dénoce les hommes menteur s, mefchans 273 va peu la fiche, voié et & pleiro de méchanicet 2074 d'iffeit, méchants 278 van de fre trompeurs 29,4 à la parole on découvele en mourt de l'acondicious les mourts de l'a-

me 271 Passir quand on craint, & pourquoy : 186 Passions accidentelles de l'ame 32

Paulme de la main, partie intesieure 344 Paupiere, celuy qui effeusint en

Paupiere, cellay qui circume en haut van des paupieress'arreflant conuenablement au mislieu de la veuë regarde paifiblement & mollement, eft audrogyne 473 poil des paupieres courbé dénore. Phosme naturellement menteur 147 noir 428

Peau, caufe de la couleux du poil

Peau dessus les sourcils 1322 Peaux épaisses, sont dits sols ex rudes par les Grees 345 peau dure 245

Penil, se die de la partie infericure de l'homme & de la semme

Pericles Athenien quelle tefte il anoit 87 fa tefte eft le loffet des brocards desbonffons 87 Perroquets apprennent non feulement à parlet, mais aufi a

Pastinax Emporeur auoit le votre

vn peu paroissant en dehers

Phate, habitans d'autour le Phale sont rustiques, & paressenz

Phauoain Philosophe 55 auoir la voix aiguë 264. Philippes de Macedoine fit retty

Philippes'de Macedoine fit retirer yn iuge de fa charge, parce qu'il teignoit & déguifoit fes cheuedx

Philippes le ieune ne pounoît en aucane foçon estre pronoqué à rire

Philippes d'Austriche moit les cheueux vn peu blonds & la baibe

Philon Lacedemonien 40 repris par Ariflote 40 fon opinion reprife, parce qu'il a penfé que dan les ouerages de l'ame nutritue, on ponuoit recueil de

les fignes des plantes 62
Philosophes Cyniques aiofi dies
pour leur cíprit de chien 442
Philosome Frixius addonné à la

la gorge plus longue que la col d'une grue 532 Phlegmaciques peurques paref-

Phocylides Poëte feint que les femmes fout nées les vines d'vne ofpece d'animaux, les au-

Phrenitius affectionné à la contemplation des choses Celeites a tenu que les amestirent

Physionomie ce que e'est, fon Exymologic 150 Lts Physionomes ne peucont charcher le remperament du corps par les quaitez du poil 6x Syllogisme Ebykoamique Probaben forum, grands, particulei, & ireneux denotne Phomme fortgy opeita, grail-fle & inarticulen, mol 370 petità & grailles, hardiculen, mol 370 petità & grailles, hardiculen, grail grailles de grailles, hardiculen gray combez & concaues aru deflous, flore de minusia naturel 373 ortells ou doigne despieds, voyez ortells prieds chant tourocz en marchant voyez, marchant voyez, marchant

Pituite, fa place au cerueau 24 Pituiteux sont lasches & froids

209

Platon penfe que l'ame peut-eftre bleffée de la complexion vninerfelle du corps 14 il dit que l'ame est donnée aux corps felon les merites de la matiere zail eftoit melancolique 27 on ne l'a iamais veu rire demelarément 254 il effoit nommé Platon à cause de ses espaules larges & plates 202 premierement il eltoitAthlete tres fort en apres il addonna fon esprit alaPhilosophie 303 il auoit les yeux emiriens 408 la figure de fon front 122 la grandeur de fa tofte Plaute ainsi nommé à cause de s:s

pieds plats, estant auparauant nomme M. Plote 373 Pline ne comprend pas le sens

d'Ariftote 124 fon opinion de la natifiance de l'ame 10 il fe mocque d'Ariftote & de Tro-

Postrine est bornée de quatre parties 313 grande denote l'hôme fort 313 graisse & imbecille figue de pusillanimité d'ofprit & de craînte 324, large & lei cipaules grandes figne de bonté, de hardielle & d'entendement droit 325 charnue, rudelfe & crainte 325 velle, d'horreur fans poil, d'effronterie 316 egalité de dos & mediocrite de poi trin e fit va figne approuué & tres-bon

8 tres-bon 327.
Poilteine boffire 127.
Poileine 127.
P

les mœurs 91 temples velus & counterts de poil. 245.
Polemon son texte desenueux 150 317 est restably pat Administry 150, 130, 159 475 ll y a creeur 136 corrigé par Porta 136 corrigé 89 189, 127 Politain auoit la faceu nd chon-

Polyxene anoit les éheueux longs & blonds 110. 204 l'ame ingenoë & fimple ato le col mens

noë & fimple ato le colment 236 les doigts longs 357 les piedstres bons 370 effoit haute, liberale & fomptueuse 396

Pompée Columna Cardinal 179
auoit le visage graue 179
Pompone Gauricus translate i-

gnoramment chez Adaman; tius les omoplates au lieu du metaphrene 305

Possidoine a tenu que les ames tirent leurs anœurs des Astres 10

Powlles fecondes pour on audir

Poulmon , quand fon conduit

TABLE

s'élargie il rend la voix groffe

Pourceau vulgairement est appellé celuy qui est vilain 284 il eft douteux entre les animaux qui a'ent point le pied fourchu & ceux qui, l'ont

Frestres font aduertis dans les decrets du canon que leur démarche foit bien - feante

Priam, Roy des Troyens auoit

le vifage beau Pradence, effat des actions 492 Prudent & imprudent, fa figure

Prunclle ainfi dite, felon Ifidore, parce qu'en icelle se voient de petites images 415 prunel les des yeax larges denotent de manuailes mœurs 415 petites , l'homme infidiateur 416 mediocres fort 417 tonds des prunelles inégaux , lourd 418 égoux amy de la inflice 418 ronds des prunelles inégaux & courans tout au tour , figue d'iniuftice 418 tournez , fe remuans conjoinctement figni-Gent oue Phomme machine des actions injuftes 419

Publius Syrusanoit vne excellen-

te beauté. Pudeur, front facré à la pudeur

Pufillanime, fa figure 520 tirée d'Ariftote

Pyrrhus au licu de dents auoit vn 249 Pythagore anoit vnc belle forme 205 il fut le Prince de la

Philo ophie Italienne Pythagoriciens ont esté de cette opinion que les ames humajnes passoient austi dans les corps des bestes brutes

Varté, homme quarré eft celuy qui eft tres-accompir de toutes les parties 398 Queue des lions indique quel est leur courage

D Ecreatif, la figure 547 Regarder , de ceux qui vegardent fourdement & font femblant de ne regarder pas

Regarder à la faço des taureauxs c'est à dire de trauers, c'etioit vn ancien Prouerbe

Remus nourry du laict d'vne lou -Respiration prompte, forte, & épaisse signifie excez de chaleur en la complexion du cœur de l'homme 245 baffe. peu frequente , & lente denote l'homme timide 246 temperée ; figne de comple-

sion tempetée du cœur 246 Rides, figne de melancolie 194 coux qui ont les rides du front ferrees , font melancohques

Rhinoceros, animal a le nez fort Rhotophanes n'auoit qu'yn grad

os au lieu de cottes Pp ii

314

Ris inextinguible 250 ris en Gree sire fon esymologie de chaleur 255 Ris abonde en la bouche des fols

Risabonde en la bouche des fols 25t ris haut dénote l'homme eshonté

Respiration facile & sans brust denote l'homme plein de pensées 247 haure, épaisse & facile craincis & rolle

le, craintif & trifte

Rome est située en vne region
remperée, asin qu'elle iousse
de l'ampire de tout-le monde

Romula nourry d'vne loune 57 efroit remarquible pour la gradeur & fa preftance 397

deur & fa preftance 397
Rougeur eft la couleur de la vertu 195 cheueux roux comment
ils deuienment
Ils Gallus auoit le nez camus & recroché & cflost lo-

mus & recrocké, & eston lumurieux 172. 195. 398

Anguin, les fignes 14 poor-Anoy layeux felonloxus 15 Sepres quels nez ils ont 164 perios anciennement velus, auce des iambes de bous 36 Sastomates, ou Sarmates, peuple

Schrien PAfriquain doilé d'une belle forme 206 es vertui 206 Scyches (flanten yne 1806 froiduiit suie region fon blancs & 1000 et grand ceur 209 on dit spic ceux la regardent à la façon des Sryrhes, dont la face n'ell point terrane; mais nebuleule

Selim fils de Bajazet anoit le nez

& les membres ronds & longe. 342-359 Selim X. Empereur des Tures 2-

noit le front lange & de tranoit le front lange & de trapers 134 le vilage maigre, les yeux fort grands, & cruellement faronches

Selim 1 X: Empereur des Turcs, auoit le visage de Scythe & pa-

Selim fils de Soliman anoit la voix de manuais son tans à chanter qu'à parler 259

Septemtrionaux out le corps haut 35 peuple orgueilleux & flor 36 fort prompts à la guerre 39 leur voix aigue

Sergius Galba auoit la tefle chauue par le deuant 98 il effoit fort enclin à paillarder auce les maftes 98 il auoit le nez courbé

Servius eferit que Numa effoit blane dez son enfance 117 Seuerité se remarque au front re-

frogné chez les Autheurs 228 Sfortia auoit le ventre effroit, les yeux pers 331 le grand Sfortia auoit le nez efleué fur le milieu 162 les yeux pers 435 Sidoine Apollinaire 129279

Signes font on propres on communs 29 fignes par lefquels let. Physiconomes font leurs ingemens d'ou ils font rirez 30 llne faut pas croire à vn feul figne 3 les mœurs des brutes (e font connoiftee par-les fignes de

leurs corps
Silene ainfi appellé, parce qu'il
auoit de grands fourcils & he-

Silones font cenx qui ont les fourcils offenez & hersifez 1991203 Sinefius, fon Proverbe, il n'y anul cheuela, qui ne foit impudique

Singes; il y en a certaine espece de roux 171 si paillards qu'ils se ruent sur certaines semmes

gy gerate aubie e front chause 97 & parane il eli appelle luncities parane il eli appelle luncities para Zopirus 97 il aubie les cheueux blancs 177 lesnarius penfes e 72 x 78 il aubie conflume de letter fes doigs, 37 il luncit e la luncitie e luncitie e la luncitie e

il auoit coultume de regarder à la façon des Taureaux 481 Sommell, fa defeription par Ouide 414 Sommeilleux, fa figure 414

Soupirans auec branslement de teste 249 Soupir est vn signe vulgaire d'a-

mour 548
Sparte yla feunelli de Sparte de
uant qued'aller au combat immolori wn-thien d Mars 283
Statut's quarrées, quelles 508
Sourchisde traquest 177, non pas
chendus 187, ployez ver l'ence.
187, ployez 21 l'endroit des temples 18 offendus ver les temples 4 denotent l'Hômape "inmonde 139 tralleiment b'bbattats 582 ne 4 femile 147 connointes

140 velus rar panchez de haut en bas 141 Scotclens ont efformé entice 2 mont le fondesse, aude la Phy-

fionomie Stupide quel, fa figure

Sybilles

Supla auoi les yeux pers, cruels
& tres feneres & reueches 23;
Syllogifine des Rhyfionomes
Syllogifine des Rhyfionomes
Suefian erre en fon interpretation
aos fes defauts par fon ignorance en la langue Greeque
499 fa verfion réprité 185 539

T

T Aille petite enl'homme n'est pas à mespriser', parceque touvent il est plein 'de l'agesse, de conseil & doisé de très bon-

Talons & iambes groffes denotent l'homme indosite 369 Talon, partie posterieure du pied

360

Talons nerueux & acticulez denotent l'homme fort 368 inarticulez, & charnus, mol 369 fort grailles, craintif, & intemperant 369 gros, infensé 269

perant 369 gros, infenie 369 Tafnerlan auois le vifage cruelalement farouche 181 le corps grand 397 fa force 397 il bandoit vn arc au dela de fon oreil le 397 il fut appellé La servem du monde & le ranage de l'O-

Tarquin dez fon enfance effoit

Taureau forr, parce que son sang est tres chaud: 12 regarder à la façon des eaureaux prouesbe ancien 481

Temperant, la figure 540 Temperament chand & froid, les figues 16 humide 17 fec 17 moder e 77 chand & fee 17 chand & Chanade 17 froid & fee 12

Pp iij

Temples font parties qui terminent le front de costé & d'autre 143 caues denotent trompeurs le farouches 144 on les veit blanchir plus promptement aux honnes à cruscelu peu d'hupidité ri6 enstés sienistent l'homme prompt à

Teffe chause pronient quelquefois de race, comme la goutte 97 tres-grande , ce qu'elle defione 71 vn peu-plus grade que mediocre 72 vn peu plus erande que perite, denote efprit & fens 79 caue fur le devant . l'homme addonné aux tromperies & couroux &r eminente fur le deuant 83 tres petite ce qu'elle fignific 77 quand il y a duvice , figne d'imbecillité, & du defaut des fonctions naturelles 82. 85 eminente fur le deuant & le derriere ce qu'elle denote 83 pointne defigne l'homme eshonté 38 fort haute, opiniaftre 89 plane 89 tefte de chien 87 grandeur de tefte

defigne abondance de mariere.

pluftoft qu'excellence de ver-

de teste est requise, parce qu'el-

le est le receptacle de beau-

coup de facultez fenfitues
74 cinq différences de teffe
80
Tefte ronde felon Albert eft
fans memoire, fens & fageffe 82

Teste des Grees represente presque la figure d'une boule 85 le derriere de la teste rond

Teffe oblique ineptement inter-

pretée par Valla & Pompeo

Teste caue sur le derrière, ce qu'elle denote 82 eminente, ansiée du costé des temples ce qu'elle presage 85

Tefticules, ceux à qui on les a oftez font sans poil 316 Tetin, bout des mammelles 218 Tetragone, figure 398

Theagene agoit la teste esteués en feste 89 These agoit le corps grand 397

Therefite auoit la teste estendae
89207
Thorax partie qui s'estend de-

Thorax partie qui s'estend depuis le col iuiques aux parties honteuses 302 sa largeur est vae marque de chaleur

Thraciens n'ont aucune memoire, de forte qu'ils ne peuuent paffer l'e nombre de quatre en

Tibere Cefar auoit les espaules larges 303 la couleur blanche & effoit fort luxurieux ato il inuenta. de monttrueus paillar dies aro il marchot le eol roide & ctor 389 il auoit le corps ample & robufte 396 les

yeux grands
Timothee Athenien, fon liure
desvices
279

Titornus, fa force 395 Torquatus Taffus homme d'elprit aigu, effoit tres excellent Poète il anoit les yeux vn peu fluides 464

Tortue à les yeux petits 410 Torilas auoit le visage vermeil &

illustre Trauers, de trauers est l'epithets

de la lioane

## ABLE.

Triffesse excessue a rendu plufieurs personnages semblables aux bestes

Trifte, la figure ..... 544 Trogus & Philon, leur opinion vaine qui ont pente que dans .. les ouurages de l'ame nutritiue on pouroit tirer les fignes

des plantes Troglodytos, lettrs beeufs 112 236 Troile effoit grand & fort beau

Turcs en la forme de leurs teftes represent celle d'vn globe 85 .... 101, 0 Tydes eftoit petit de corps, mais

fort de courage . 391 Tophen effoit roux II4

Alla fe trompe puccilement voyés Georges Val-Veau marin a mille couleurs aux

yenx 288.442 Vegetius ordonne qu'on choilitfewour la milice la icuncife du colté du Septentrion 29 ayant

la poictrine large 324 391 Veines du col & des temples rouges defignet l'homme prompt a courouffer 85 ceux qui ont les veines amples autour du col & des temples font prompt à courouffer

Velus épaissement . 400 à Venus & aux amoureux les Poëtes donnent les yeux de tra-

Ventre eft au deffous de la poi-Arine 329 la racine eft le nombril 323 ventre concaue & ample defigne l'homme fort 329

grand charnu, mol & pendane. lourd , fuperbe & luxurious 229 ventre maigre, mol 330 dur gourmand & rude 221 mol. grandeur de courage & vertu 331 mediocre , haut entendement, & bon confeil

Verats quels on doit choifir pour la multiplication . Velicules des yeux au deffous, figne d'yurongnerie 412 veficules des yeux au deffus deno-

tent les hommes sommeilleux Vefpafian avoit les membres raf-

femblez & formes 299 la taille quarrée Vierllards comparez aux eigal-

Villageois pour auoir des poulles fecondes

Vincent porta fort curieux Medailles & tres-forgueux a les conferuer

Vin debilite le cerueau Virile figure deprinte . Vilage monftre & découure la coference 175 variable & vn peu trifte 177 flupide endormy 177

temeraire 179 recreatif 179 poly 130 dehonneste 1 80 venerable 180 autlere 181 bon & fans precipitation 177 humble 178 abbatu 178 graue

Vitelle Empereur auoit la tette vafte 7 1 la face rouge Vices & bonnes mours fe fuccene auec le laict

Viterruc Vlysse auoit le visage gay 179 les iambes fortes la mediocre 391 399 fa force re-

bes

marquée au mollet de fes jam-Pp iiij

Voix des malades pourquey aignë 264 voix creufe & fortant & molle dollé de bones atœurs 260 groffe & raifonnante beiliqueux 260 voix groffe aucomencemét, siguë à la fin olaintifs & prompts à courouffer 261 groffe, cocaue, & flexible, doijé figne de crainte 262 elle devite plus molle par l'homestation des organes, forte & baffe denote l'home facile à couroufle & caste, impudique 266 approchant du cry des brebis, lourd 267 sigue Sc criarde, ftunemant forte & balle 268 rude, luxuricux 268 claire, elle proana rend les monrs des homes & foible, trifte, addonné hu luere 270 tremblante graintif & peu ail u é 270 trois especes de vois articulee, grotle, aigüe, noyenne

Enocrate apoit le vilage hideux, laid & cruel 207

V Eux de cheure 437 de couleur de tang 437 de boeaf fe-

lon Homere 408 b'eus 422 pens fort clairuoyans 451 de lieure 467 font au dessous des sourcils 40c leur Etymologie 4c5 fort grands & linidenfignifient enuieux & efhonte 407 grands & bien propor-410 fort paroiffans en dehors ; figne de follie 421 éminens , enflez & comme dans vn-creux denotent l'homme trompeur 421 eminens en haut , arrogance & vanité All eminens de haut en bas. cruel & implacable 422 de couleur de sang & eminens gourmad & yurongne 422 eminens & pers, mefchant & d'efprit malfait 422 tides 422 cocaucs & petits, mours trompeules 423 concaues, petits & recs, infidelité & facrilege 424 425 arreftez & fluides , trompeurs ers concaires arreftez & fluides. demence ance molleffe aze puick en la longueur du visage, malicieax & trompeur 426 pers & de couleur fie faffran ruftique & de teleux ass pers & un pou fect, ininfie 432 pers & tirans for le vert, 433 grands, fixes & reluifans, home 433 fort nous timide 424 janines, contagenx 435 de conteur télle Hapidite 437 rouges avec des veines rouges, complexion chaude du cerucun 438 fecs , va peu rougoe , fort prempts I courouffer 440 vn peu rouges & humides, enclin à la vandenge de Bacchus 440 enflammez cihonté 440 pctits & variez, flateur & auare da 1 tachetez traistre, homicide & infidelle 441 tenebreux , impudent 448 tenebreux & fecs , fuperbe 449 renebreux & caligineux, tropeur & peruers 449 décolorez, timide 449 cruel inhumain & farouche 449 vilains, cruel & fans pitié 450 obscurs, humides , & de infte grandent , conftant & ingenieux 451 clairs, tres-homme de bien 451 reluifans, pers & do couleur de fang, ferueur dans les affaires 452 reluifans, tannez aucc clarte, craintif 453 reluifans & noirs, mechans & craintifs Acz reluifans noirs & fourians, troublé 453 reluifans & regardans de, grauers, courageux fort & furioux 453 reluifans & fees , mechant & plein de crimes 454 reluifans, cocaues & perits, cruel & traiftre as a reluifans aufquels, pend vnc cordelette les fourcils rudes, & les paupieres droites, malice & force lans confeil 454 vn peurubiconds , paillardife reluifans, ftupidité 452 fixes vn pcu roux, grads & regardans au deffous impudence 459 fres & petits, auarice 459 fixes petits eminens, & qui refferrent le front & les fourcils, & tirent le corps en haut , prompt au couroux 459 fixes, petits, le front estendu, & ses paupieres mobiles, curieux 460 fe remuans comme groublez , foupconneux & fans foy 46r fe remuans quec les paupieres , impuilfant 461 petits, fe remuans auccles paupieres , tres-

maunais act fe remuans tout au chez 46r fe remuans lentement parefleux &lache 462 treffaillans a62 treffaillans; petus, trompeur 462 grands, lourd & paillard 462. uais 46'; grads, reluifans & clairs, prompt au couroux, vurongne, prompt & le glorifiant par define tous autres 463 tretfaillans & allans tout autour immobile, reuefche, gourmand & paillard 462 treffaillans & troubles , infidelle & iniufte 463 fermez , tendans en haut & fixes , intemperant , vain ; & fol 469 clos, droits, humides, de infte grandeur, reluifans, auec le front doux, honteux 464 fe fermans , droits , de juite grandeur fees auec le front doux , malin & iniuste 465 fe fermans auec les paupieres non droites, ny les fourcils immobiles, mais tremblans & quand les youx fe remuent va peu en regardant , effeminé 465 toufours ouvers , objeurs , humides plein de foucy 466 ouvers, fecs , reluifans de pure lumiere, prudent & hardy 466 dormans les your ouners, font timides 467 fe fermans & somurans , traiftre & trompeur 467 fe fermans & s'onurans & humides , prudent 468 pafles & tremblans , follie & deuovement d'esprit 468 clignotans, timide 468 ne culans point. robuste & inuincible 470 ne cillans point, & regardans grauement, figne que l'homme ne machine iamais rien de bon 470 cillans & fecs qu'il braffe des trahifons fraudes, & quelque méchanfeté cachée 469 cillans tors & va

pau pafles, folle 469 ne cilians point, regardans paifiblement & humides, eurieux addonné à l'amour, confiderant beaucoup de cillans point', paffes, vn peurouroux , melchanieté démoniaque, & lourdife any ne cillans point. & roullez entre cux, transillé de grande perte d'elprit 471 mobiles cont tenus rauitians, frauduleux & infidelle 472 mobiles & de veue aigue 472 mobiles & rouges, forts & courageux 472 de courte veue mefchant & androgyne 473 rians , trompeur 475 rians & caues, traiffre & ruminant quelque mechanfete 475 rians & humides, les paupieres abbatues, le front long , les temples chendues de cofte & d'autre. d'honneftes mœurs, iuste, humain & bien veillant 477 trift:s & humides , prudent 477 trifes , les fourcils refferrez, le front abbatto. & feuere, fitelle, picux, bon, de bon confeil & prudent 478 rendans en haut, fourdife & ftu. idité 479 tendans en hant & paffes enuteux & homicide 479 tendans

en bas, & humbles; importun & cruel 480 tors du coste droit , fol 482 tors du costé gauche, luxuriens 482 louches, fees, & ouvers, honteux & iafte 482 l'humeur des year, par laquelle nous voyons, oft la prunolle ; le cercle qui l'enpironne eft le rond; & le blane ennironne le rond 414 les yeux ont trois parties; 12 prunelle, le blanc , & le rond, qui eft placé au milien 426 les couleurs des yeux font fimples ou melecs 427 aux venx toute I ame fe voit 402 cm des yeux tannez le calcul égal eft figne de rufficité, de couroux & d'iniure, voyez, calcul.

Z

Zhoon Cittieus auoit la peau
Inoiic 200 les limbes enflese
& imb cilles 36a la taille haute & le corps graifi.

Zenyal erefan fiis de Caffan auoula taille haute & les yeux
grands
Zunfapus anoit le eol courbé 25g
Zopyre Phy flouome 25g appelle
Socrate Louvieux & vour-

quoy 252 ftupide & lourd 298

FIN

## POK

De L'Imprimerie de Clayde Grivet,

M. DC. LIV.







